#### GOVERNMENT OF INDIA

#### ARCHÆOLOGICAL SURVEY OF INDIA

## CENTRAL ARCHÆOLOGICAL LIBRARY

ACCESSION NO. 20441

CALL No. 903/El-M/DeM

D.G.A. 79



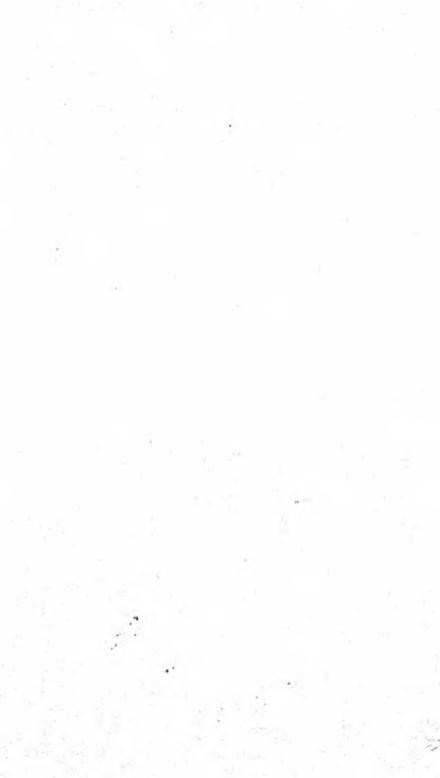

# COLLECTION D'OUVRAGES ORIENTAUX

PUBLIÉE

PAR LA SOCIÉTÉ ASIATIQUE.



n. lolet

# SE VEND A PARIS CHEZ ERNEST LEROUX, LIBRAIRE,

RUE BONAPARTE, Nº 28;

#### A LONDRES

#### CHEZ WILLIAMS AND NORGATE,

14, BENBIETTA STREET (COTENT-GARDEN).

PRIX : 7 fr. 50 c.

## SOCIÉTÉ ASIATIQUE.

## MAÇOUDI.

## LES PRAIRIES D'OR.

TEXTE ET TRADUCTION

PAR

C. BARBIER DE MEYNARD.

TOME HUITIÈME.





B442(a)

#### PARIS.

IMPRIMÉ PAR AUTORISATION DE M. LE GARDE DES SCEAUX
A L'IMPRIMERIE NATIONALE.

M DGGG LXXIV.

| CENTRAL   | A 3/318 | 1500     | THIGAL      |
|-----------|---------|----------|-------------|
| 1.1131    |         | the come | ii.         |
| Acc 24    | 0441 .  | 1.4      | ******      |
| Date. 25. | 4.      | .55 .    |             |
| Call No90 | 3 Etm   | De.      | Time person |

### AVERTISSEMENT.

La période de quatre-vingts années comprise entre l'avénement de Mouhtadi-Billah et la chute de Mostakfi (255-334 de l'hégire) forme le sujet de ce volume, et, à proprement parler, termine l'œuvre historique de Maçoudi. Les trois chapitres qu'il nous reste à publier ne renferment que des souvenirs rétrospectifs sur les insurrections des Alides, un résumé chronologique et la liste des chefs du pèlerinage jusqu'à l'année 336, date de l'achèvement définitif des Prairies d'or.

Les pages consacrées au règne de Mouhtadi sont peut-être, de tout l'ouvrage, celles qui montrent le mieux les qualités de notre historien, et nulle part il n'a su faire la mesure aussi égale entre le récit des faits politiques et la biographie intime. Mouhtadi a d'ailleurs une physionomie sui generis dans la série des Abbassides. Grave, austère, d'une piété un peu étroite mais sincère, pratiquant la justice aux dépens même de sa popularité, ce Khalife crut que le retour à la foi ardente et à la simplicité de mœurs des premiers âges suffisait pour arrêter la décadence de l'empire. Son

11

idéal était Omar ben Abd el-Aziz; il s'inspirait des souvenirs de cet anachorète couronné et mettait toute sa gloire à lui être comparé. Le modèle, il faut en convenir, était mal choisi. Esprit sans portée, fanatique, ennemi des lettres et de l'art, Omar II avait, par son rigorisme de mœurs et de doctrines, précipité l'essondrement de sa dynastie. Mouhtadi, aux prises avec des difficultés encore plus graves, pouvait-il être plus heureux que son prédécesseur? Pour arrêter le khalifat sur la pente qui l'entraînait à l'abîme, il aurait fallu dans la même âme l'énergie indomptable de Haddjadj jointe à la merveilleuse diplomatie de Moâwiah. Mouhtadi ne fut qu'un honnête homme et un musulman scrupuleux; ses vertus privées ne pouvaient ni détourner de sa poitrine le poignard des affranchis turcs, ni relever les destinées de la monarchie arabe. C'est ce qui résulte avec évidence du récit de Maçoudi, qui a su conserver à cette froide et respectable figure un relief d'une vérité surprenante.

Avec le règne de Moutamid commence l'ère des grands démembrements. On chercherait vainement dans ce livre l'exposé méthodique des événements qui séparèrent l'Égypte et la Perse orientale de la monarchie de Bagdad. Cependant les renseignements qu'il nous donne sur Ibn Touloun et sur la forte discipline que Yâkoub le Saffaride sut introduire dans son armée expliquent bien les succès de ces deux usurpateurs. Maçoudi nous introduit dans le camp de Yâkoub; il nous montre le fils du chaudronnier devenu le chef d'une armée admirablement organisée pour la victoire. Seul dans sa tente de soldat, autour de laquelle veille une cohorte de gardes dévoués, couché sur une cou-

verture de cheval, n'ayant d'autre oreiller que sa cuirasse, il médite en silence les plans qui doivent lui livrer la moitié des États musulmans. D'un geste il se fait
obéir de ses condottieri, domptés par une volonté de
fer. Il y a comme l'ébauche d'un Pierre le Grand dans
l'âme de cet aventurier de génie, et lorsque, quelques
pages plus loin, coiffé du bonnet infâme, il est traîné
devant son stupide vainqueur, on se prend à regretter
que les rôles ne soient pas intervertis et que le Khalife
ne prenne pas la place de celui que la fortune lui a livré. Mirkhônd est, à ma connaissance, le seul historien
qui ait directement fait usage de ces précieuses données, et encore ne voudrais-je pas affirmer qu'il en a
tiré le meilleur parti possible.

Au milieu de toutes les lâchetés et des ignominies qui ternissent l'histoire du khalifat dès la fin du troisième siècle de l'hégire, on s'arrête avec complaisance devant Moutaded-Billah. Ce n'est pas que le personnage soit en lui-même très-sympathique : avare, soupconneux, cruel jusque dans ses plaisirs, il a toutes les laideurs du despote asiatique; mais il a aussi ce qui manque à tant d'autres de sa dynastie, il a la volonté et le sentiment de la grandeur de son rôle. On sait combien les historiens sont peu d'accord dans le jugement qu'ils portent de ce Khalife. Les Sunnites, jaloux de la préférence qu'il témoigna à la famille d'Ali, le chargent des accusations les plus odieuses; les Chiites, au contraire, poussent l'indulgence jusqu'à atténuer ses crimes les plus avérés. On s'attendrait donc à ce que Maçoudi, Chiite de cœur, sinon de doctrine, ait adopté le système de ces derniers. Loin de là, il reste plus impartial que jamais. Préoccupé comme il l'est toujours de

peindre l'homme plutôt que le chef d'État, il met à nu le cœur de ce protecteur des Alides et n'épargne en lui ni l'avare, ni le bourreau. Sa véracité est même pousséc jusqu'au réalisme le plus révoltant, lorsqu'il décrit les raffinements de torture inventés sous ce règne. Il y a dans le même chapitre 1 certain procès-verbal de question ordinaire et extraordinaire qui soulève le cœur. Mais, on le sait depuis longtemps, et l'on en trouve ici une preuve nouvelle, l'Orient, cet Éden de toutes les sensualités, a aussi le triste privilége des plus atroces imaginations en fait de tortures, et, jusqu'au jour où la civilisation chrétienne l'a pénétré, il s'est enivré de l'odeur du sang autant que des parfums du harem. Signalous aussi, à cette occasion, le savoir-faire de notre auteur. Il sent que, par la crudité de son récit, il vient d'ébranler douloureusement les nerfs du lecteur; une diversion est nécessaire, et aussitôt, par un de ces brusques soubresauts auxquels il l'a habitué, il le fait assister, sans quitter le palais de Moutaded, à la scène la plus bouffonne qui se puisse imaginer entre un conteur des rues et un des principaux eunuques de la cour.

A partir du règne de Mouktafi, l'histoire est reléguée au second plan et s'ellace devant la digression et l'anecdote. Ce prince, digne successeur de son père, dont il avait l'énergie et les hautes aspirations, méritait sans doute une place plus importante dans notre livre. Mais cette place, Maçoudi la lui avait déjà donnée dans ses deux grands ouvrages, et si généreusement que, de son propre aveu, il ne lui restait presque plus rien à ajou-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voir notamment p. 116, p. 140 et passim.

ter dans le recueil d'annotations qu'il intitule les Prairies d'or. La même observation s'applique aux cinq chapitres suivants, où les événements les plus importants qui signalèrent la première moitié du rve siècle sont à peine indiqués. Ainsi l'origine des Fatimites d'Afrique, les démêlés du pouvoir central avec les Hamdanites et la famille de Boueih, les expéditions contre les Byzantins, ces ennemis éternels de l'islam, et contre les Karmates, qui le mirent à deux doigts de sa ruine, la lente agonie du khalifat, à laquelle Maçoudi assistait comme témoin, tout cela, dit-il, a été donné dans les Annales et dans l'Histoire moyenne avec une abondance de détails qui le dispense d'y revenir. On ne s'étonnera donc pas si les épisodes littéraires ou humoristiques, si la biographie et l'anecdote rabelaisienne occupent presque toute la seconde partie du volume.

Nous devons pourtant signaler encore un fragment qui a une certaine valeur historique et dont la mise en scène est des plus originales <sup>1</sup>. Kaher, un monstre perdu de débauches et chez qui l'ignorance marchait de pair avec la cruauté, eut un jour la fantaisie de faire connaissance avec le passé de sa dynastie. Lire les annales, interroger les archives de Bagdad était une tâche au-dessus de ses forces: il fit venir un savant dont on vantait l'érudition, et lui ordonna de raconter brièvement et à grands traits l'histoire des princes de la maison d'Abbas. L'entreprise était périlleuse: faire l'éloge de ses prédécesseurs, c'était éveiller la jalousie du tyran; censurer leurs actes, c'était insulter aux gloires de sa famille. Kaher tenait à la main une pique à

<sup>1</sup> Voir chap. CXXVI, p. 289.

pointe acérée, et la vue de cette arme, qui ne le quittait jamais, inspirait une terreur légitime au malheureux annaliste. Il commence cependant, après avoir obtenu la promesse que sa sincérité ne lui serait pas imputée à crime. Ses débuts sont heureux; il sait, en évoquant le souvenir de Saffah, de Mansour et de leurs héritiers, mêler adroitement le panégyrique à la critique la plus modérée; il se fait écouter et applaudir. Malheureusement, en parlant des œuvres pies de la bonne princesse Zobeide, soit défaillance de mémoire, soit crainte d'être prolixe, il glisse trop légèrement sur son sujet. Kaher s'en aperçoit, il brandit sa formidable pique et la lance d'une main vigoureuse sur son interlocuteur éperdu. Par bonheur, celui-ci a le temps de se baisser et le trait passe au-dessus de sa tête. « Continue, lui dit le Khalife sans s'émouvoir, et tâche désormais d'avoir meilleure mémoire. » Le pauvre homme poursuit tant bien que mal sa narration, et, quand il croit avoir satisfait la curiosité du prince, il s'esquive ayant encore devant les yeux «le spectre de la mort rouge qui venait de se dresser devant lui. » J'insiste sur cette anecdote vivement racontée par Maçoudi, parce que, indépendamment de son étrangeté, elle renferme en quelques pages un excellent résumé et, si l'expression n'est pas trop ambitieuse appliquée aux Arabes, la synthèse philosophique du règne des huit premiers Khalifes abbassides. Au nombre des passages qui appartiennent en propre à l'histoire littéraire, on lira avec intérêt ceux qui se rapportent à Ibn Roumi, Ibn Doreid et Ibn Bessam, dont les satires eurent un assez grand retentissement aux IV° et V° siècles de l'hégire; et enfin, parmi les morceaux de fantaisie, une dissertation sur le jeu

d'échecs et la description mêlée de prose et de vers des courses de chevaux.

Deux autres fragments méritent une mention particulière autant par leur étendue que par les difficultés dont ils sont hérissés. Le premier (p. 88) traite de la musique et de la danse; on y trouve la définition des genres et des modes musicaux, celle des rhythmes et une description naive des instruments de musique chez tous les peuples. C'est à Ibn Khordadbeh principalement que notre auteur emprunte ses renseignements. Un petit traité arabe, péniblement restitué, nous avait fait déjà connaître ce vieil écrivain comme géographe et statisticien; nous le retrouvons ici historien de l'art, causeur brillant et tenant sous le charme de sa parole Moutamid et son entourage de courtisans. La lecture de l'Aghani nous l'avait déjà, il est vrai, révélé sous cette double physionomie, mais en général l'auteur du Livre des Chansons ne le cite qu'avec méfiance et, le plus souvent, pour le mettre en contradiction avec les traditionnistes de l'art musical. Le long extrait donné par Maçoudi semble justifier jusqu'à un certain point les assertions défavorables de l'Aghani; mais, pour être juste, il faut faire la part des incorrections de copie et des lacunes qui déparent ce morceau.

Bien différent est le second fragment, qui ne nous a pas coûté moins de recherches et de soins 1. C'est une manière d'anthologie gastronomique où défilent tour à tour les plats les plus raffinés de la cuisine arabe. Il paraît que dès le n° siècle de l'hégire, et en particulier sous le règne de Moutamid, on rédigea des manuels de la vie

<sup>1</sup> Chap. CXXIV, p. 238, et chap. CXXIX, p. 392.

élégante à l'usage des courtisans et des gens du monde. «On y trouvait, nous dit Maçoudi 1, l'indication des modes nouvelles en fait de plats, l'art de combiner les aromates et les épices dans les assaisonnements, en un mot, un aperçu de l'art culinaire dont la connaissance est indispensable au commensal et qu'un homme bien élevé ne doit pas non plus ignorer. » C'est à un de ces traités du high life, dont les successeurs dégénérés de Mamoun faisaient leurs délices, que notre auteur a emprunté les recettes en vers didactiques à l'aide desquelles il remplace, dans le chapitre de Mostakfi, les renseignements historiques qu'il avoue n'avoir pu se procurer. Nous avons là le caisinier royal de Bagdad paré de toutes les séductions de la poésie pour la plus grande confusion du traducteur. Dictionnaires, relations de voyage, expérience personnelle de la vie orientale, tout cela est d'un faible secours pour pénétrer le sens de ces vers énigmatiques. Malgré les efforts les plus consciencieux, nous avons, plus d'une fois sans doute, falsifié les formules du Carême musulman, et nous ne conseillerons à personne de préparer d'après ces indications le menu d'un festin oriental. Pour comble de disgrâce, les derniers chapitres des Prairies fourmillent de fautes et d'omissions. Comme cela arrive pour tous les manuscrits d'une certaine étendue, les copistes se sont lassés et ont abrégé leur besogne en supprimant des paragraphes entiers. Nos trois copies, même celle de Delhi, qui, dans cette dernière partie, est d'une autre main, ne sont nullement exemptes de ces défauts, et l'édition imprimée en Égypte ne vaut guère mieux.

Voir chap. CXXII, p. 104 ..

Les leçons que donne celle-ci sont ordinairement acceptées sans critique et, ce qui a lieu de surprendre chez les deux cheïkhs éditeurs, les hémistiches y marchent trop souvent pede claudo.

Si le lecteur veut bien nous tenir compte de ces difficultés et se rappeler combien étaient insuffisants les secours que nous avions pour les vaincre, il accueillera ce nouveau volume avec un redoublement d'indulgence. Les appréciations dont le tome VII a été l'objet sont pour nous à la fois la consolation de certaines critiques lointaines et le meilleur des encouragements.

M. E. Renan 1, avec l'autorité qui s'attache à ses jugements, a mis en relief les parties vraiment originales de l'œuvre de Maçoudi, le charme de ses digressions, l'art qui se cache sous le désordre apparent de sa rédaction et la vive lumière dont il éclaire les côtés les moins connus de la civilisation musulmane. D'autre part, la Revue critique 2, examinant de moins haut mais avec une exactitude scrupuleuse le même volume et le tome précédent, nous a proposé un certain nombre de corrections, presque toutes excellentes, et dont nous avons fait notre profit pour nos listes de correction.

Le volume qu'il nous reste à publier pour terminer notre tâche contiendra, avec les trois chapitres épisodiques dont nous parlons au début de cet Avertissement, un index général que nous tâcherons de rendre aussi complet que possible; ensin, si la place ne nous manque pas, nous terminerons par un glossaire de tous les mots rares et inexpliqués dont Maçoudi a fait usage.

Soutenu par les encouragements de nos confrères et

Journal des Débats, numéros des 1 et 2 octobre 1873.

<sup>\*</sup> Article de M. S. Guyard , juillet 1873.

secondé par le savant correcteur oriental et le personnel de l'Imprimerie nationale, dont le zèle ne nous a jamais fait défaut, nous espérons arriver dans un an au terme de notre longue route.

21 avril 1874.

## ڪتاب مروج الذهب ومعادن الجوهر ه

## الباب الاحد والعشرون بعد المائة

ذكر خلافة المهتدى بالله

وبويع المهتدى محد بن هارون الوائق قبل الظهر من يوم الاربعآء لليلة بقيت من رجب سنة خبس وخسين ومائتين وامد الم ولد رومية يقال لها قرب ويكنى بأبي عبد الله ولد يومد سبع وتلاثون سنة واند قبل تسع وتلاثون سنة واند قبل

## LIVRE DES PRAIRIES D'OR

ET DES MINES DE PIERRES PRÉCIEUSES.

#### CHAPITRE CXXI.

RHALIPAT DE MOUHTADI-BILLAH.

Mouhtadi (Mohammed, fils de Haroun el-Watik) fut proclamé avant midi, le mercredi dernier jour de redjeb, 255 de l'hégire. Sa mère, esclave d'origine grecque, se nommait Kourb, et il portait fui-même le surnom d'Abou Abd Allah. Il monta sur le trône à l'âge de trente-sept ans ou de trente-neuf ans, et fut assassiné avant d'avoir accompli ولم یستکل الاربعین سنة فی سنة ست و خسین ومائتین فکانت ولایته احد عشر شهرًا ودنن بسامرًا وقیل ان مولده کان فی سنة ثمانی عشرة ومائتین ،

## ذكر جمل من أخبارة وسيرة ولمع عما كان في ايامه

واستورر المهتدى بالله جماعةً على قصر مدّته فسلموا منه من قتل وغيرة منهم عيسى بن فرخانشاة وبنى المهتدى قبّة لها اربعة ابواب وسمّاها قبّة المظالم (أ) وجلس فيها المعام والخاص المغارف ونهى عن المنكر وحرّم الشراب ونهى عن القيان واظهر العدل وكان يحسطر كلّ جماعة الى ونهى عن القيان واظهر العدل وكان يحسطر كلّ جماعة الى المحمد الجامع ويخطب الناس ويؤمّ بهم فثقلت وطأته على sa quarantième année, en 256 de l'hégire, après un règne de onze mois; il fut enterré à Samarra. Quelques historiens placent sa naissance à l'année 218.

RÉSUMÉ DE SON HISTOIRE ET DE SA VIE; APERÇU DES ÉVÉNEMENTS PRINCIPAUX DE SON RÈGNE.

Mouhtadi, malgré son règne si court, eut plusieurs vizirs qui échappèrent tous à la mort et aux autres effets de son ressentiment; un de ces ministres fut Yça, fils de Farrokhan-Chah.

Ce Khalife avait fait construire une grande salle voûtée, flanquée de quatre portes; il la nommait la salle de justice, car c'est là qu'il siégeait lorsqu'il rendait la justice à ses sujets de toute classe. Il ordonna la pratique du bien et poursuivit rigoureusement les mauvaises actions; il proscrivit l'usage du vin et les esclaves musiciennes, et se signala par son équité. Tous les vendredis il se rendait à la mosquée-cathédrale et, du haut de la chaire, il haranguait le

العامّة وللناصّة بجله اياهم الى الطريق الواضحة فاستطالوا خلافته وسمّوا ايامه وهلوا لليلة عليه حتى قتلوة وذلك ان موسى بن بغا الكبير كان عاملاً غائبًا بالريّ مشتغلاً بحرب آل ابي طالب كالحسن بن زيد للسنى وما كان من الديم ببلاد قزوين ودخولهم اياها عنوةً وقتلهم اهلها فلما نمى الى موسى آبن بغا قتل المعترّ وما كان من امر صالح بن وصيف والاتراك في ذلك قغل عن تلك الديار متوجهًا الى سامرًا منكرًا لما جرى على المعترّ وقد قدمنا فيها سلف من هذا الكتاب في ذكر اخبار المعترّ وقد قدمنا فيها سلف من هذا الكتاب في ذكر اخبار ذلك مفصلاً ورأيت اصحاب السير والتواريخ وذوى العناية ذلك مفصلاً ورأيت اصحاب السير والتواريخ وذوى العناية

peuple et lui donnait de sages conseils. Mais, fatigués de l'ascendant qu'il exerçait sur eux en cherchant à les ramener dans le chemin de la sagesse, ses sujets, grands et petits, supportèrent impatiemment sa domination; ils se lassèrent de son autorité et ourdirent les ruses qui finirent par lui coûter la vie.

En effet, Mouça, fils de Boga l'aîné, relégué dans son gouvernement de Rey, était occupé à cette époque à combattre les prétendants de la maison d'Abou Taleb, tels que Haçan (fils de Zeïd) Haçani, et les Deflemites, qui avaient envahi Kazwin de vive force et massacré la population de cette ville. En apprenant l'assassinat de Moutazz, ainsi que les menées de Salib, fils de Waçif, et des troupes turques, Mouça quitta précipitamment son poste et se dirigea vers Samarra en protestant contre l'attentat dont Moutazz venait d'être victime.

Nous avons ci-dessus, en racontant l'histoire de Moutazz, dit quelques mots de la mort de ce prince (v. t. VII, p. 399) sans entrer dans les détails de cet événement. Or, il règne باخبار الدول قد تباينوا في مقتله فنهم من ذكر أن المعترّ مات في حبسه في خلافة المهتدى بالله على ما قدّمنا من التاريخ حتف أنغه ومنهم من ذكر أنه منع في حبسه من السطعام والشراب فات عند قطع مواد الغذآء عنه من المآكل والمشارب ومنهم من رأى أنه حقن بالمآء الحارّ المغلى فسن أجل ذلك حين أخرج ألى الناس وجدوا جوفه وارمًا والاشهر في الاخبار بين من عنى باخبار العباسيين أنه أدخل حيّاما وأكرة في دخوله أياة وكان الحيّام عجبًا ومُنع الحروج منه ثم تنازع هولآء فنهم من قال أنه تُوك في الحيّام حتى فاصت نعسه ومنهم من ذكر أنه أخرج بعد أن كادت نعسه تتلف الحسمى شم أستى شربة مآء مقرورة بثلج فنثرت كبدة وامعآءة فحمد من فورة شربة مآء مقرورة بثلج فنثرت كبدة وامعآءة فحمد من فورة

une grande diversité d'opinions à cet égard, et j'ai constaté un désaccord profond parmi les auteurs de chroniques et de biographies, et en général parmi tous ceux qui se sont occupés de l'histoire des dynasties. Ainsi, les uns le font mourir en prison de sa mort naturelle, sous le khalifat de Mouhtadi-Billah et à la date que nous avons indiquée ; les autres prétendent qu'on le priva d'aliments et de boisson pendant sa captivité, et qu'il mourut en proie aux souffrances de la faim et de la soif. Selon d'autres, on l'aurait forcé à avaler de l'eau bouillante, car on remarqua que son cadavre, lorsqu'il fut exposé, avait le ventre prodigieusement gonflé. Cependant la version la plus répandue parmi les historiens des Abbassides est qu'on le conduisit dans une étuve où on le fit entrer de force et dont on l'empêcha de sortir; mais ici encore les opinions varient. Selon les uns, il fut laissé dans cette étuve jusqu'à ce qu'il eût rendu le dernier soupir; selon les autres, on l'en tira au moment où la chaleur allait l'étouffer et on lui fit boire de l'eau à la glace, ce qui produisit وذلك ليومين خلوا من شعبان سنة خس وخسين ومائتين وقد اتينا على مبسوط هذه الاخبار وتنازعهم في هذه الآثار في كتابنا اخبار الزمان ولما اتصل بالمهتدى مسير موسى بن بغا الى دار الخلافة انكر ذلك وكاتبه بالمقام في موضعه وان لا يحلّ عن مركزه الحاجة اليه فابي موسى بن بغا الا اعداد المسير والسرعة فيه حتى وافي سامرًا وذلك في سنة ست وخسين ومائتين وصالح ابن وصيف يديّر الامر مع المهتدى فلما دنا موسى من سامرًا صاحت العاقمة في مواضعها والغوغآء في طرقاتها يا فرعون قد جاء موسى وكان صالح بن وصيف قد نغر عن المهتدى حين علم بحوافاة موسى ويقال (1) ان المهتدى

dans son foie et ses entrailles une perturbation qui le tua sur-le-champ. Ce meurtre eut lieu le 2 de châban, 225 de l'hégire; nous en avons rapporté les détails, ainsi que les différentes opinions auxquelles il a donné lieu, dans les Annales historiques.

Mouhtadi apprit avec un vif mécontentement que Monça, fils de Boga, se rendait dans la capitale du khalifat; il lui écrivit de demeurer à son poste et lui défendit de quitter le siége de son gouvernement, où le Khalife avait besoin de ses services; mais Mouça, sans tenir compte de cet ordre, acheva ses préparatifs de départ et atteignit en toute hâte Samarra (256 de l'hégire). Salih, fils de Waçif, partageait alors le pouvoir avec Mouhtadi; lorsque Mouça arriva aux abords de Samarra, la populace et la lie du peuple se répandirent dans les quartiers et aux abords de cette ville en criant: « Pharaon, voici venir Moïse! » (Mouça, allusion au nom du fils de Boga); aussitôt Salih, instruit de l'approche de son ennemi, s'éloigna du Khalife. D'après une autre opinion, ce fut Mouhtadi lui-même qui écrivit secrè-

راسل موسى فى السرّ فى المسير الى سامرًا والشخوص اليها وكاتبه فى ظاهر الامر وراسله ان لا يقدم وكان رجل من قوّاد الاتراك يقال له بايكيال (1) قد غلب على الامر ايضًا وترأس فدخل موسى سامرًا حتى انتهى الى مجلس المهتدى وهو جالس المظالم والدار غاصة بخواص الناس وعوائمهم في شرع اصحاب موسى فدخلوا الدار وجعلوا بخرجون العامّة منها باشدّ ما يكون من الضرب بالدبابيص والطبرزينات والعسف فنعبّت العامّة فقام المهتدى منكرًا عليهم فعلهم بمن فى الدار فلم يرجعوا عالم عليه فتحى مغضمًا فقدّم اليه فركب وقد استشعر منهم الغدر فضى به الى دار يارجنوج (1) وقد كان موسى بن بغا انصرن عن دار المهتدى لما نظر الى نجة العامّة موسى بن بغا انصرن عن دار المهتدى لما نظر الى نجة العامّة

tement à Mouça de revenir à Samarra, tandis que, dans ses dépêches officielles, il lui ordonnait de ne pas partir. Un général turc nommé Baikial s'était, lui aussi, emparé du pouvoir et exerçait une grande autorité. Dès son arrivée à Samarra, Mouça se rendit au palais de Mouhtadi. Le Khalife était occupé à rendre la justice, et une foule composée de gens de toute classe encombrait la salle où il siégeait. Les soldats de Mouça s'y précipitèrent et l'envahirent ; ils en expulsèrent la foule à coups de massue et de hachettes ; le people, en butte à leurs brutalités, se dispersa en criant; Mouhtadi se leva et protesta contre la violence exercée sur ses sujets; mais, ses paroles restant sans effet sur les envahisseurs, il dut se retirer à l'écart en proie à une grande irritation. On fit avancer un cheval, sur lequel on le força de monter, et, ne doutant plus qu'il était victime d'une trahison, il se laissa conduire dans la maison d'un certain Yardjoudj. Le fils de Boga avait, lui aussi, quitté le palais

فيها فنزل تلك الدار فسير بالمهتدى اليها فاتام فيها ثلاثًا عند موسى بن بغا فأخذ عليه موسى العهود والمواثيق الا يغدر به وكان آكثر لجيش مع موسى بن بغا<sup>(1)</sup> وكان فيه ديانة وتغشف حتى ان لجند تأسوا به ولمر يكن يشرب النبيذ وكان المهتدى في اخلاقه شراسة فنافر موسى وكاد الامر ان ينفير ولكال ان يُشيّع غير ان موسى تعطف عليه وهلا لليلة في قتل صالح بن وصيف وخان موسى ان يكون صالح بن وصيف يعمل لليلة عليهم في حال اختفائه فبت في طلبه العيون حتى وقع عليه فما علم صالح في مالح هومهم عليه قاتل ومنع عن نفسه فتُتبل واحتر رأسه وأن به موسى بن بغا ومنهم من رأى انه احى

de Mouhtadi forsqu'il entendit les clameurs de la foule, et il s'était rendu dans la maison même où l'on conduisait le prince. Mouhtadi y demeura pendant trois jours avec Monça, qui lui fit jurer par les serments les plus solennels qu'il ne chercherait pas à le trahir. Mouça, qui avait pour lui la plus grande partie de l'armée, était un homme pieux et d'une grande simplicité de vie et il s'abstenait de boire du nébid, ce qui le rendait populaire parmi les troupes. Mouhtadi, au contraire, était sier et hautain; de là des conflits entre lui et Mouça qui auraient provoqué une scission et rallumé la guerre si ce dernier n'avait pas fait preuve d'une grande condescendance à l'égard du Khalife. Ils ourdirent ensemble un complot qui devait les débarrasser de Salih, fils de Wacif. Mouça, craignant les ruses que Salih pouvait mettre en œuvre contre eux du fond de sa retraite, lança des émissaires à sa recherche et finit par le découvrir. Salih se voyant assailli par les agents de Mouça lutta et défendit sa vie énergiquement; mais il succomba, et sa tête fut portée à Mouca. D'après une autre version, on l'enferma dans une له جام وادخل اليه فات فيه على حسب ما فعل بالمعتر وقوى امر مساور الشارى ودنا في عسكرة من سامرًا وعمّ الناس الاذى وانقطعت السابلة وظهرت الاعراب فاخرج المهتدى بالله موسى بن بغا وبايكيال الى حرب الشارى وخرج معها فشيعها ثم قفلا من غير ان يلقيا شرًا فلما استشعر المهتدى رجوعها خرج فعسكر بجسر سامرًا في جمع من المغاربة والغرافنة وغيرهم من الرسوم (1) ليحارب بايكيال وقد قبل ان بايكيال اقراً موسى كتابًا للهتدى بقتل موسى والفتك به وانه بايكيال المربينهما كتب الى موسى عثل ذلك وانهما علما بتضريب الامر بينهما

étuve brûlante et il périt ainsi par le supplice même qu'il avait infligé à Moutazz.

Sur ces entrefaites, Moçawir Chari (c'est-à-dire appartenant à la secte des Chorat ou Chiites fanatiques), dont le parti s'était renforcé, s'approchait de Samarra à la tête de son armée; la misère devenait générale, les voies de communication étaient coupées et les Arabes (nomades) se montraient de toute part. Mouhtadi chargea Mouça et Baïkial de combattre ce rebelle; il accompagna même ses deux généraux à une certaine distance, mais ceux-ci revinrent bientôt sur leurs pas, sans avoir rencontré cependant la moindre résistance. Le Khalife, instruit de leur retour, alla camper au pont de Samarra avec ses soldats du Magreb, de Ferganah et autres troupes régulières, se disposant à combattre Baikial. On croit que Baikial avait communiqué à Mouça une lettre que Mouhtadi lui avait adressée avec ordre de tuer Mouca et de le délivrer de ce général; on ajoute que Mouça avait reçu une dépêche toute semblable (contre Baikial) et que ces deux officiers, comprenant que le prince cherchait à jeter la désunion parmi eux, renoncèrent alors à l'expédition qu'ils avaient entreprise. Baïkial prit

فرجعا عا خرجا اليه واشرى بايكبال على المهتدى فانصرى موسى عن ظهر سامرًا متحرجًا لقتال المهتدى فكانت بين المهتدى وبين بايكيال حرب عظيمة قتل فيها خلق كثير من الناس وانكشف بايكيال واستظهر المهتدى عليه نخرج كين بايكيال على المهتدى وفيه يارجوج التركى فوتى المهتدى واصحابه ودخل سامرا مستغيثًا بالعاشة مستنصرًا بالناس يصبح في الاسواق فلا مغيث وقدّامه اناس من الانصار فضى مؤيسًا من النصر الى دار ابن خيعونة (١) بسامرًا مختفيًا فكجموا عليه وعزلوه وجلوه منها الى داريارجوج وقيل له أتريد ان عليه وعزلوه وجلوه منها الى داريارجوج وقيل له أتريد ان اجلهم على سيرة عظيمة لم يعرفونها فقال اريد ان اجلهم على سيرة الرسول عليه السلام واهل بيته والشلغاء

position au-dessus du camp de Mouhtadi, tandis que Mouça tournait la vallée de Samarra afin de ne pas prendre part à la lutte contre le Khalife. Une affaire très-sérieuse et trèsmeurtrière s'engagea entre les troupes royales et celles de Baïkial; le Khalife fit reculer son adversaire et obtint d'abord l'avantage, mais il tomba dans une embuscade que celui-ci avait préparée contre lui et dont il avait confié le commandement à Yardjoudj. Mouhtadi s'enfuit avec les siens et rentra dans Samarra, implorant l'aide et la coopération du peuple; mais c'est en vain qu'il parcourut les rues de cette ville en demandant du secours et précédé de descendants des Ansar. Désespérant d'obtenir du renfort, il se rendit dans la maison d'Ibn Khaïounah et s'y cacha, mais il ne tarda pas à être assailli, arraché à sa retraite et conduit dans la demeure de Yardjoudj. « Tu veux donc, lui disait-on, égarer le peuple sur une route funeste et qui lui est inconnue? - Non, répondit le prince, je veux le conduire dans la route suivie par l'apôtre de Dieu, par sa famille et الراشدين فقيل له الرسول كان مع قوم قد زهدوا في الدنيا ورغبوا في الآخرة كابي بكر وعر وعثمان وعلى وغيرهم وانت فائما رجالك تركى وخزرى وفرغاني ومغربي وغير ذلك من انواع الاعاجم لا يعلمون ما يجب عليهم من امر آخرتهم وائما غرضهم ما استثملوه من هذه الدنيا فكيف تجلهم على ما ذكوت من الواضحة فكثر منهم ومنه الكلام والمراجعة في هذا المعنى واشباهه ثم انقادوا اليه على حسب ما ظهر للناس من ذلك فلما كاد الامر ان يتم قام فيهم سليمان بن وهب الكاتب وقيل غيرة وقال هذا سوء رأى منكم وخطا في تدبيركم ان اعطاكم بلسانه فنيّته فيكم غير هذا قال وسيأتي عليكم جيعًا ويغرق جعكم فلما سمعوا هذا القول استرجعوا وجاؤة

par les Khalifes orthodoxes. - Mais, reprirent ses adversaires, le Prophète avait avec lui des partisans détachés de ce monde et qui n'aspiraient qu'à la vie future : tels étaient Abou Bekr, Omar, Otman, Ali et tant d'autres; tes compagnons à toi ne sont que des Turcs, des Khazares, des Ferganiens, des Magrébins et d'autres étrangers de toute sorte, gens qui ignorent les devoirs de leur salut et n'ont d'autre but que de jouir des biens de ce monde. Comment pourrais-tu donc les mener dans le droit chemin comme tu le prétends ?» Une longue discussion et de vives répliques s'engagèrent entre Mouhtadi et ses contradicteurs sur ce point et touchant d'autres questions du même genre; ils cédèrent pourtant et se rendirent en apparence. Le conflit touchait à son terme lorsque le secrétaire Suleiman, fils de Wehb, ou un autre personnage, se leva en disant : « Vous vous égarez et votre résolution est une faute. Sachez que les concessions que vous fait sa bouche, son cœur les dément, et il ajouta : Bientôt il vous attaquera tous enبالخناجر فكان اوّل من جرحه ابن عم لبايكيال جرحه بخجر في اوداجه وانكبّ عليه فالتقم الجرح والدم يغور منه واقبل عص الدم حتى روى منه والتركي سكران فطا روى من دم المهتدى قام قامًا وقد مات المهتدى فقال يا اعجابنا قد رويت من دم المهتدى كا رويت في هذا اليوم من الخمر وقد تنوزع فيها ذكرنا من قتل المهتدى والاشهر ما ذكرناه من قتله بالخناجر ومنهم من رأى انه اعصرت مذاكيره حتى مات ومنه من رأى انه اعصرت مذاكيره حتى مات الى ان مات وقيل قتل خنقا وقيل كبس عليم بالبساط والوسائد حتى مات فيلا قتل خنقا وقيل كبس عليه بالبساط والوسائد حتى مات فيلا مات دوّروا به ينوحون ويبكون عليه

semble et mettra le désordre parmi vous. » A ces mots les Turcs revinrent et se jetèrent sur le Khalife le poignard à la main. Le premier qui le blessa fut un cousin de Baïkial, qui lui coupa les veines du cou avec son khandjar; puis il se coucha sur sa victime, appliqua sa bouche sur la blessure d'où coulaient des flots de sang et la suça avec avidité. Ce Turc, qui était ivre, après avoir bu à longs traits le sang du Khalife, se leva de dessus le corps de son ennemi qui venait d'expirer et s'écria : « Camarades, je viens de me gorger du sang de Mouhtadi, comme je me suis gorgé de vin aujourd'hui ! » Le récit qu'on vient de lire de la mort de ce prince a donné lieu à différentes versions; l'opinion la plus accréditée est qu'il fut assassiné à coups de poignard comme nous l'avons raconté; d'autres prétendent qu'on le tua en lui écrasant les testicules; d'autres soutiennent qu'il fut serré entre deux grandes planches avec des cordes jusqu'à ce qu'il mourût; selon les uns, il fut étranglé; selon les autres, il périt étouffé sous des tapis et des coussins. Mais, dès qu'il eut rendu le dernier soupir, ses meurtriers وندموا على ما كان منهم من قتله لما تبيّنوا من نسكه وزهده وقبل ان ذلك كان يوم الثلاثاء لاربع عشرة بقيت من رجب سنة خس وخسين وماثنين وكان موسى بن بغا ويارجوج التركي غير داخلين في فعل الاتراك وكان حنق الاتراك على المهتدى لقتله بايكيال وذلك ان بايكيال وقع بيد المهتدى فضرب عنقه ورمى به الى اصحابه ومنهم من رأى انه قتل في الحرب المتقدم ذكرها في الموضع المعرون بجسر سامراً وكان المهتدى لما افضت الخلافة اليه اخرج احد بن اسرائيل الكاتب وابا نوح الكاتب الى باب العاقمة بسامرا يوم الخميس سوط غاتا وذلك لاموركانت منها استحقا عند المهتدى فيما سوط غاتا وذلك لاموركانت منهها استحقا عند المهتدى فيما

promenèrent son cadavre en se lamentant, en pleurant et en manifestant leur regret d'avoir assassiné un prince dont ils connaissaient la piété et la vie austère. Ge crime fut commis, dit-on, le mardi quatorzième jour avant la fin de redjeb, 255 de l'hégire. Mouça, fils de Boga, et le Turc Yardjoudj ne prirent aucune part à l'attentat des Turcs, et ceux-ci ne haïssaient le Khalife que parce qu'il avait tué Baïkial: en effet, lorsque ce chef était tombé entre ses mains, Mouhtadi lui avait fait trancher la tête et l'avait jetée à ses compagnons. Cependant, d'après une autre opinion, Baïkial auraît péri dans le combat cité plus haut et qui eut pour théâtre la localité connue sous le nom de Pont-de-Samarra.

Mouhtadi, lorsqu'il devint maître du Khalifat, fit conduire deux secrétaires du divan, Ahmed, fils d'Israïl, et Abou Nouh; dans le quartier de Samarra nommé «Bab el-Ammah» (le jeudi 3 ramadan), et les condamna à recevoir cinq cents coups de fouet; ils moururent l'un et l'autre; ils avaient d'ailleurs mérité ce supplice et avaient, par leur جب في حكم الشريعة ان يغعل بهما ذلك وقتل المهتدى ولا من الولد سبعة عشر ذكرًا وست بنات وقد كان المهتدى ولى احد بن المدبّر خراج فلسطين وكانت له معه اخبار قد اتينا على جميعها فيما سلف من كنبنا واخبار ابن المدبّر لما وصل الى فلسطين وما جل الى سامرّا وقيل ان المعترّ بالله كان اخرجه الى الشام ولاجد بن المدبّر اخبار حسان ولابرهم آبن المدبّر اخيه مع صاحب الزنج اخبار حين اسرة قال المسعودى فن اخبار ابن المدبّر المستحسنة مما دوّنها الناس المعددى في اخبار ابن المدبّر المستحسنة مما دوّنها الناس في اخبار الطغيليين ان اجد كان قليل الجلوس المنادمة وكان له سبعة ندمآء لا يأنس بغيرهم ولا ينبسط الى سواهم قد

conduite, mis le Khalife dans l'obligation de leur appliquer la pénalité prescrite par le cheryât.

Mouhtadi laissa en mourant dix-sept fils et six filles. Il avait nommé Ahmed, fils de Moudebbir, aux fonctions de collecteur du kharadj en Palestine; nous avons parlé en détail, dans nos ouvrages précédents, des rapports de ce personnage avec Mouhtadi, des faits qui se passèrent lors-qu'il arriva en Palestine et des sommes qu'il rapporta à Samarra. D'après une autre information, Ibn el-Moudebbir aurait été envoyé en Syrie par Moutazz-Billah. L'histoire d'Ahmed, fils de Moudebbir, et celle d'Ibrahim, son frère, les rapports de ce dernier avec le chef de Zendj lorsqu'il le fit prisonnier, présentent un ensemble de faits d'un grand intérêt.

Voici une amusante anecdote qui se rapporte à Ahmed, fils de Moudebbir, et qui se trouve dans les recueils intitulés Aventures des parasites. Ahmed, fils de Moudebbir, qui, d'ailleurs, donnait peu de temps à ses plaisirs, avait réuni sept commensaux, les seuls qu'il admit dans son intimité

اصطغاهم لعشرته واخذهم لمنادمته كلّ رجل منهم قد انغرد بنوع من العلم لا يساويه فيه غيره وكان طغيلي يعرف بابن درّاج من اكمل الناس ادبًا واخفّهم روحًا واشدهم في كلّ مليحة افتناناً فلم يزل يحتال الى ان عرف وقت جلوس اجد بن المدبّر للندساء فترّيا في زي ندسائه ودخل في جملتهم وظن حاجبه ان ذلك بعلم من صاحبه ومعرفة من اولئك الندساء ولم ينكر شئًا من حاله وخرج احد بن المدبّر فنظر اليه بين القوم فقال لحاجبة اذهب الى ذلك الرجل فقل له ألك حاجة فسقط في يد للحاجب وعلم ان الحيلة قد عمّت عليه وان ابن المدبّر لا يرضى في عقوبته الا بقتله شرّ وهو يجرّ برجليه فقال له الاستاذ يقول لك ألك حاجة فقال قل له لا

et qu'il associat à ses divertissements; il les avait choisis avec soin pour lui tenir compagnie et s'asseoir à sa table; chacun d'eux excellait dans un art et n'y avait pas de rivaux. Or, un certain parasite nommé Ibn Darradj, homme d'une éducation parfaite, d'un esprit délié, et le plus habile mystificateur qu'il y eût, manœuvra tant et si bien qu'il finit par savoir quand Ahmed se réunissait avec ses amis; il s'habilla comme eux et entrà à leur suite chez leur hôte. L'huissier, convaincu que cet homme était connu de son maître et de ses convives ordinaires, l'admit sans aucune difficulté. Lorsque Ahmed sortit (de ses appartements particuliers) et aperçut l'étranger, il ordonna à l'huissier d'aller s'enquérir auprès de lui de l'affaire qui l'avait amené. L'huissier fut terrifié: il comprit que le stratagème du parasite tournait contre lui-même et que son propre sang pourrait seul satisfaire le ressentiment d'Ibn el-Moudebbir. Il se dirigea piteusement du côté de l'étranger et lui dit : «Le maître veut savoir quelle est l'affaire qui t'a conduit

فقال له ارجع اليه فقل له ما جلوسك فقال الساعة جلسنا يا بغيض فقال ارجع فقل له الى شيء انت فقال قل له طغيلى يرجك الله فقال له ابن المدبر انت طغيلى قال نعم اعرّك الله قال ان الطغيلى يحمّل على دخوله بيوت البناس وافسادة عليهم ما يريدونه من الخلوة بندمائهم والخوض في اسرارهم لحصال منها ان يكون لاعبا بالشطيخ او بالمرد او ضاربًا بالعود او الطنبور فقال اليدك الله انا احسن هذه الاشياء كلها قال وي الى طبقة انت منها قال في العليا من جميعها قال لبعض ندمائه لاعبه بالشطرنج فقال الطغيلى اصلح الله الاستاذ نان قرت قال اخرجناك من ديارنا قال نان قرت قال اعطيناك الغ

ici? — Il ne s'agit pas d'affaires, » répondit le parasite. Sur une nouvelle injonction de son maître, l'huissier demanda à l'intrus depuis quand il était arrivé. « Nous arrivons à l'instant, fâcheux que tu es! répondit le parasite. - Va lui demander qui il est, ajouta Ibn el-Moudebbir. - Réponds que je suis parasite, répliqua l'autre; que Dieu te pardonne! - Tu es parasite? lui dit alors le maître de la maison. - Oui vraiment, répondit-il; que Dieu vous glorifie! » Ibn el-Moudebbir reprit : « On tolère qu'un parasite fasse irruption chez les gens, qu'il trouble le charme de leur intimité et qu'il surprenne leurs secrets, mais c'est à la condition qu'il possède certains talents; par exemple, qu'il connaisse les échecs ou le nerd, qu'il joue du luth ou du tonbour (espèce de guitare). - Que Dieu vous protége! répliqua le parasite, j'excelle en tout cela. - De quelle force es-tu? - De première force. » Le maître pria un de ses commensaux de faire une partie d'échees avec l'étranger. « Que Dieu favorise Monseigneur! dit le parasite; et si je perds? - Nous te chasserons de céans. - Si, au contraire, درهم قال فان رأيت ايدك الله ان تحصر الالف درهم فان ف حضورها قرة للنفس والايقان بالظفر فاحضرت فلعبا فغلب الطفيلي ومد يدة ليأخذ الدراهم فقال الحاجب لينفي عن نفسه بعض ما وقع فيه اعر الله الاستاذ انه زعم انه في الطبقة العليا وابن فلان غلامك يغلبه فاحضر الغلام فغلب الطفيلي فقالوا له انصرف فقال احضروا النرد فاحضرت فلوعب فغلب فقال الحاجب ولا هذا يا سيدى في الطبقة العليا من النرد وكن برقابنا فلان يغلبه فاحضر البواب فغلب الطفيلي فقيل له اخرج فقال يا سيدى فالعود فاق بالعود فضرب فاصاب وغنى

je gagne? - Mille dirhems seront ta récompense. - Que Dieu vous protége! continua l'intrus; voudriez-vous faire apporter les mille dirhems? Ce voisinage-là sera pour moi un stimulant et le gage assuré de la victoire. » On apporta la somme en question; la partie s'engagea et le parasite gagna. Déjà il étendait la main pour s'emparer de l'enjeu lorsque l'huissier, qui cherchait à se disculper autant que possible, dit à Ibn el-Moudebbir : « Monseigneur, que Dieu vous glorifie! Cet homme se vante d'être de première force aux échecs, mais votre page, un tel, fils d'un tel, le battrait. » Le page en question fut amené; il battit le parasite. Celui-ci, comme on allait le chasser, demanda un jeu de nerd; on l'apporta, il joua et gagna. Mais l'huissier intervint. · Seigneur, dit-il au maître du logis, cet homme n'est pas de première force au nerd, et un tel, notre portier, le gagnerait certainement. » On fit venir le portier et il battit en effet le parasite. Menacé d'être expulsé, ce dernier dit au maître: « Seigneur, et le luth? » On lui donna un luth; il en joua à merveille et charma l'auditoire par son chant. Nouvelle objection de l'huissier : « Seigneur, dit-il à Ibn el-Moudebbir, nous avons dans notre voisinage un vieil haفاطرب فقال للحاجب يا سيدى في جوارنا شيخ هاشمى يُعظّ القيان احدق منه فاحضر الشيخ فكان اطرب منه فقال له اخرج فقال فالطنبور فاعطى طنبورًا فضرب ضربًا لم ير الناس احسن منه وغنى غناء في النهاية فقال للحاجب اعزّ الله الاستاذ فلان المحتكر في جوارنا احدق منه فاحضر المحتكر فكان احدق منه واطيب فقال له ابن المدبّر قد تقصينا لك بكل جهد فابت حرفتك الاطردك عن منزلنا فقال يا سيدى بقيت منى بابة حسنة قال ما في قال تأمر لى بقوس بندق مع خسين بندقة رصاص ويقام هذا للحاجب على اربع وارميه في دبرة بهن جيعًا وان اخطأت بواحدة منهن ضربت رقبتى

chémite qui instruit les esclaves musiciennes : il en sait plus que cet homme. » Le cheikh fut introduit et obtint l'avantage sur le parasite. Comme on allait le chasser, le parasite réclama un tonbour; on lui apporta cet instrument, il en joua d'une façon supérieure et chanta avec un art achevé. « Que Dieu glorifie Monseigneur! s'écria de rechef l'huissier; notre voisin un tel, l'accapareur de grains, est plus habile que cet homme. » L'accapareur en question fut appelé, et l'on trouva en effet son jeu plus savant et plus agréable. Ibn el-Moudebbir, s'adressant alors au parasite, lui dit: « Nous avons mis toute notre bonne volonté à ton service, mais ton talent n'a réussi qu'à te faire jeter à la porte de céans. - Seigneur, répondit le parasite, il me reste encore un talent remarquable. - Lequel? demanda le prince. - Veuillez me faire apporter une arbalète et cinquante balles de plomb; que l'huissier se tienne accroupi sur ses bras et sur ses jambes, je lui déchargerai toutes mes balles dans le derrière, et si une scule manque le but, faites-moi couper le cou. » L'huissier hurlait épouvanté; mais Ibn el-Moudebbir trouفغيّ الحاجب من ذلك ووجد ابن المدّبر في ذلك شغاءً لنفسه وعقوبته ومكافأة له على ما فرط منه في ادخال الطغيلي الى المحلسة فامر باكافين فاحضرا وجعل احدها فوق الآخر وشدّ الحاجب فوقها وامر بالقوس والبندق فدفع الى الطغيلي فرى به ها اخطأة وخلى عن الحاجب وهو يتأوة لما به فقال له الطغيلي أعلى باب الاستاذ من بحسن مثل هذا فقال يا قرنان ما دام البرجاس استى فلا والطغيليين اخبار حسان مثل خبر بنان (۱) الطغيلي مع المتوكّل في اللوزينج وما ابتدأ من العدد من الواحد الى ما فوقه من القران ولغيرة منهم ما قدد اتينا على ذكرة في كتابينا اخبار الرمان والاوسبط على قد اتينا على ذكرة في كتابينا اخبار الرمان والاوسبط على

vant là une occasion de satisfaire son mécontentement, et considérant qu'un pareil châtiment serait justement infligé au serviteur négligent qui avait permis à un parasite de s'introduire au palais, ordonna qu'on apporta deux bâts, les fit poser l'un sur l'autre et fit attacher le malheureux huissier par-dessus. On remit ensuite une arbalète au parasite; celui-ci se mit en devoir de tirer et ne manqua pas le but; puis, lorsqu'on délivra sa victime, qui gémissait de douleur: «Eh bien, lui demanda le parasite, y a-t-il chez Monseigneur un meilleur tireur que moi? — Cornard! s'écria l'huissier, pour ce qui est de prendre mon dos comme cible, je conviens que non. »

Les anecdotes de parasites offrent de l'intérêt; telles sont, par exemple, celles relatives à Bounan, son aventure chez Motewekkil à propos de la friandise nommée louzinedj (espèce de nougat), et lorsqu'il se mit à compter à partir de un en suivant la progression numérique. Cette histoire et celle d'autres parasites sont rapportées avec tous leurs détails et au complet dans les Annales historiques et le Livre

الشرح والمام والكال واتما نورد في هذا الكتاب لمعا مما لم يتقدم له ذكر فيها سلف من كتبنا في هذا المعنى وقد كان المهتدى بالله ذهب في امرة الى القصد والدين فقرب العلماء ورفع من منازل الغقهاء وعلم ببرة وكان يقول يا بنى هاشم دعوني حتى اسلك مسلك عربن عبد العرب واكون فيكم مثل عربن عبد العرب والمرب وامر باخراج آنية الذهب والغضة من الخرائن فكسرت وضربت دنانير ودراهم وعد الى الصور التى كانت في المجالس فكيت وذبح اللباش التى كان يناطح بها بين ايدى الحيام وكل فرش لم ترد الشريعة باباحته وكانت الخلقاء والديوك وقتل السباع المحبوسة ورفع بسط الديباج وكل فرش لم ترد الشريعة باباحته وكانت الخلقاء قبناء تنغق moyen. Nous nous bornons ici à citer sur ce sujet quelques

traits qui ne se trouvent pas dans nos autres ouvrages. Mouhtadi-Billah avait fait de l'équité et de la religion le but de sa vie; il aimait à s'entourer de savants, il élevait la position des jurisconsultes et les comblait de faveurs. « Enfants de Hachem, disait-il souvent, laissez-moi suivre la route suivie par Omar, fils d'Abd el-Aziz, afin que je sois parmi vous ce que le fils d'Abd el-Aziz fut parmi les Omeyyades. » Il diminua le luxe des vêtements, des tapis et de la table; il fit tirer du trésor royal les vases d'or et d'argent, et ordonna qu'on les brisât pour les convertir en dinars et en dirhems. Par son ordre, on effaça les figures peintes qui ornaient les salles; on tua les béliers et les coqs que l'on faisait battre en présence des Khalifes, et les bêtes féroces enfermées (dans la ménagerie royale) eurent le même sort; il proscrivit les tentures de brocart et, en général, tous les tapis dont l'usage n'était pas autorisé par la loi religieuse. Tandis que la table de ses prédécesseurs avait coûté dix

على موائدها في كلّ يوم عشرة آلان درهم فازال ذلك وجعل لمائدته وسائر مؤند في كلّ يوم نحو مائة درهم وكان يواصل وقيل انه لما قتل استضرج رحله من الموضع الذي كان يأوى اليه فاصيب له سغط مقفل فتوهوا ان فيه مالاً او جواهر فلما فتح وجد فيه جبّة صون وغلّ وقيل جبّة شعر فسألوا من كان يخدمه فقال كان اذا جنّ الليل لبسها وغلّ نفسه وكان يركع ويجد الى ان يدركه الصباح وانه كان ينام من الليل ساعةً من بعد العشآء الآخرة ثم يقوم وانه سمعه بعض من المفارة وهو يقول اللهم انه قد صحّ عن نبيك عمد صقم انه الفطارة وهو يقول اللهم انه قد صحّ عن نبيك عمد صقعم انه

mille dirhems par jour, il se contenta, pour la sienne et pour son entretien, d'une somme de cent dirhems par jour, sur laquelle il faisait des aumônes. On raconte que lorsqu'il fut assassiné on enleva ses effets de l'endroit où il s'était réfugié (cf. ci-dessus, p. 9); on aperçut un coffre cadenassé que l'on supposait rempli d'or et de bijoux ; on l'ouvrit et on n'y trouva qu'une djabbèh de laine ou de crin et l'un collier de fer (gall, espèce de carcan servant d'instrument de mortification). Un de ses serviteurs, que l'on interrogea à cet égard, répondit en ces termes: « Dès que la nuit était venue, Mouhtadi mettait ce cilice, se passait ce collier autour du cou, et jusqu'au matin il ne cessait de se prosterner et de prier; il dormait un peu après la seconde prière du soir et se relevait ensuite. » On ajoute qu'un de ses favoris se trouvant près de lui avant sa mort et au moment où, la prière du coucher du soleil terminée, il allait rompre le jeune, lui entendit prononcer la prière que voici : « O mon Dieu, il est avéré que, selon le témoignage de ton apôtre Mohammed, il y a trois sortes de personnes dont la prière

قال ثلاثة لا تجب لهم عن الله دعوة دعوة الامام العادل وقد الجهدت نفسى في العدل على رعيتى ودعوة المظلوم وانا مظلوم ودعوة المضلوم حتى يغطر وانا صائم وجعل يدعوعليهم وان يكفي شرّهم وذكر صالح بن على الهاشمى قال حضرت يومًا من الايام جلوس المهتدى المظالم فرأيت من سهولة الوصول اليه ونفوذ الكتب عنه الى النواى فيما ينظلم به اليه ما استحسنته فاقبلت ارمقه بمصرى اذ نظر في القصص فاذا رفع طرفه الى اطرقت فكانه علم ما في نفسى فقال لى يا صالح احسب ان في نفسك شيًّا تحبّ ان تذكرة قلت نعم يا امير المؤمنين فامسك فلما فرغ من جلوسه امرني ان لا ابرح ونهض نجلست جلوسًا

n'est jamais repoussée: la prière d'un imam équitable, or je me suis efforcé d'être juste envers mon peuple; la prière de l'opprimé, et je suis moi-même un opprimé; la prière du jeûne jusqu'à l'heure où l'on rompt l'abstinence, or je suis en état de jeûne; » et après cette oraison il invoqua la vengeance de Dieu contre ses ennemis et sa protection contre leurs violences.

Salih (fils d'Ali) le Hachémite raconte le fait que voici:

Je me trouvais un jour chez Mouhtadi lorsqu'il jugeait les affaires criminelles; la facilité avec laquelle on avait accès auprès de lui, les dépêches qu'il envoyait dans toutes les directions pour le redressement des griefs qui lui étaient déférés, tout cela excitait mon admiration. Je l'observais du coin de l'œil lorsqu'il était absorbé par la lecture des pièces de procédure, et, s'il levait les yeux vers moi, je m'empressais de baisser la tête. Il semble qu'il devina ce qui se passait en moi, car il me dit: « Je crois que tu as une pensée secrète que tu voudrais me faire connaître. — C'est vrai, Prince des Croyants, » répondis-je. Il se tut, mais l'audience

طويلاً ثم دعانى فدخلت اليه وهو على حصير الصلاة فقال لى يا صالح أتحدثنى بما فى نفسك او احدثك به قلت بل هو من امير المؤمنين احسن فقال كاتى بك قد استحسنت ما رأيت من مجلسنا فقلت الى خليفة ان لم يكن يقول بقول ابيه (أ) بخلق القرأن فقلت نعم فقال قد كنت على ذلك برهة من الدهر حتى أقدم على الواثق شيخ من اهل الفقه والديث من اهل اذنة من الثغر الشاى مقيد طوال حسن الهيئة فسلم عليه غيرهائب ودغا فاوجز فرأيت للياء منه في حاليق عينى الواثق والرجة له فقال له يا شيخ اجب ابا عبد الله

terminée, il m'ordonna de rester à ma place et s'éloigna. Après une attente assez longue je fus appelé près de lui; je le trouvai assis sur la natte qui lui servait quand il récitait la prière. « Salih, me dit-il, veux-tu me faire part de tes réflexions, ou préfères-tu que je te les fasse connaître? - Sire, répliquai-je, il vaut mieux que vous parliez vous-même. - Je crois bien, continua le prince, que, tout en approuvant ce qui se passait à l'audience, tu te disais: Quel Khalife ce serait s'il ne professait les croyances de son père touchant la création du Koran! - C'est vrai, répon-:lis-je. - Telle a été, en effet, mon opinion pendant longtemps, continua Mouhtadi, jusqu'au jour où l'on amena à Watik un vieux docteur versé dans la jurisprudence et les traditions, qui habitait Adanah sur la frontière syrienne. Il entra enchaîné : c'était un homme d'une haute taille et d'un aspect vénérable. Après avoir salué le Khalife sans la moindre frayeur, il lui adressa ses vœux en termes concis. Je remarquai que le Khalife le regardait furtivement avec une sorte de confusion et de pitié. « Vieillard, lui dit-il, réponds aux questions qu'Abou Abd Allah Ahmed, fils d'Abou Douad, va t'adresser. - Prince des Croyants, répliqua le

احد بن الى دواد فيما يسألك عنه فقال يا امير المؤمنين احد يقل ويضعف عن المناظرة فرأيت الواثق قد صار مكان الرقة والرجة له غضبًا فقال له ابو عبد الله يضعف عن المناظرة فقال له هون عليك يا امير المؤسنين اتأذن في كلامه فقال له الواثق قد اذنت لك فاقبل الشيخ على اجهد فقال له يا احد الى ماذا دعوت الناس اليد فقال لد احد الى القول بخلق القرأن فقال الشيخ مقالتك هذه التي دعوت الناس اليها من القول بخلق القرآن داخلة في الدين فلا يكون الدين تامًّا الَّا بالقول بها قال تعم قال الشيخ رسول الله صـ لَعْم دعما الناس اليها او تركهم قال تركهم قال فعلمها رسول الله صلَّعم او لم يعلمها قال علمها قال فلم دعوت الناس الى ما لم يدعهم cheïkh, Ahmed est trop insuffisant et incapable de soutenir la discussion. » Je vis alors la colère succéder chez Watik aux sentiments de sympathie et de compassion qu'il avait éprouvés d'abord. « Abou Abd Allah incapable de soutenir la discussion! s'écria-t-il. - Calmez-vous, Sire, reprit le cheikh; me permettez-vous de lui adresser la parole? -Je te le permets, » fit Watik. Le cheïkh, se tournant alors vers Ibn Abi Douad: Ahmed, lui dit-il, quel est le dogme que tu veux faire adopter? - Que le Koran est créé, » répondit Ahmed. Le cheïkh reprit : « Le dogme que tu proposes aux Musulmans, à savoir, que le Koran est créé, fait sans doute partie intégrante de la religion, laquelle ne peut être complète que par la profession de ce dogme? -Assurément, répondit le docteur. — L'apôtre de Dieu, continua le vieillard, l'a-t-il enseigné aux hommes, ou les a-t-il laissés libres à cet égard? — Il les a laissés libres. — L'apôtre de Dieu connaissait-il ce dogme ou l'a-t-il ignoré? - Il le connaissait. - Pourquoi donc veux-tu imposer une

اليه رسول الله صلّعم وتركمهم منه فامسك اجد فقال الشيخ يا أمير المؤمنين هذه واحدة ثم قال له بعد ساعة يا اجد قال الله في كتابه العزيز أُلْيَوْم أَكُلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلام دِينًا ، فقلت انت لا يكون الدين تأمّا الا يمقالتكم بخلق القرآن فالله اصدق في الماله وتمامه او انت في نقصانك فامسك فقال الشيخ يا امير المؤمنين وهذه ثانية ثم قال له بعد ساعة يا اجد اخبرفي عن قول الله عرّ وجلّ في كتابه يا أيّها الرّسُولُ بَلّغ مَا أُنْولُ إِلَيْكُ مِنْ رَبِّكَ الآية فقالتك هذه التي دعوت الناس اليها ها بلغه رسول الله عقالتك هذه التي دعوت الناس اليها ها بلغه رسول الله عقال الشيخ يا امير المؤمنين وهذه صلّعم للامّة ام لا فامسك فقال الشيخ يا امير المؤمنين وهذه

croyance que le Prophète n'a pas enseignée, et à l'égard de laquelle il a laissé toute liberté? « Ahmed garda le silence. « Prince des Croyants, s'écria le vieillard, voici le premier point établi; \* et, après une courte interruption, il reprit en s'adressant à Ahmed : « Dieu a dit dans son saint livre : Aujourd'hui j'ai complété votre religion et je vous ai comblés de la plénitude de ma grâce; il m'a plu de vous donner l'islam pour religion (Koran, V, 5). Or, tu soutiens que la religion n'est parfaite que par l'adoption de votre doctrine sur la création du Koran. Lequel est le plus véridique, Dieu lorsqu'il déclare la religion complète et achevée, ou toi lorsque tu la déclares incomplète? Ahmed ne répondit rien. « Sire, continua le vieillard, voilà mon deuxième argument, » et, après un court silence, il reprit en ces termes: « Ahmed, dis-moi comment tu expliques cette parole de Dieu dans son saint livre : O Prophète, fais connaître tout ce que ton Seigneur t'a révélé, etc. (ibid. V, 71). Or, cette doctrine que tu veux répandre parmi les fidèles, l'Apôtre l'a-t-il enseignée à la communauté musulmane, ou s'est-il

ثالثة ثم قال بعد ساعة اخبرني يا احد لما علم رسول الله صلّعم من مقالتك هذه التي دعوت الناس اليها والى القول بها من خلق القرأن أوسعه ان امسك عنهم ام لا قال احد بل اتسع له ذلك فقال له وكذلك لابي بكر وكذلك لعمر وكذلك لعمان وجهه الى وكذلك لعلى رضى الله عنهم قال نعم فصرى وجهه الى الواثق وقال يا امير المؤمنين اذا لم يتسع لنا ما اتسع لرسول الله صلّعم ولاصحابه فلا وسّع الله علينا فقال الواثق نعم لا وسّع الله علينا فقال الواثق نعم لا وسّع الله علينا فقال الواثق نعم لا ولاصحابه ثم قال الواثق اقطعوا قيدة فلما فكوا قيدة عنه حاذب عليه فقال الواثق دعوة ثم قال يا شيخ لما جاذبت عليه

abstenu de le faire? » Nouveau silence de son adversaire. « Sire, tel est mon troisième argument, » fit le cheikh, et après une interruption de courte durée : « Ahmed, reprit-il, réponds-moi : s'il connaissait la doctrine que tu professes et que tu veux faire adopter touchant la nature créée du Koran, le Prophète avait-il le droit de la passer sous silence, ou n'avait-il pas ce droit? - Il l'avait, » répondit son interlocuteur. Le cheikh reprit: « Il faut donc en dire autant et d'Abou Bekr, et d'Omar, et d'Otman, et d'Ali? que Dieu les agrée ! . Ahmed répondit affirmativement; le cheikh, s'adressant alors à Watik: « Prince des Croyants, lui dit-il, si une liberté laissée au Prophète et à ses compagnons nous était refusée, Dieu serait rigoureux envers nous. - C'est vrai, dit le Khalife, Dieu ne peut, sans injustice, nous refuser ce qu'il a accordé à son Apôtre et aux compagnons de l'Apôtre; » et sur-le-champ il le fit délivrer de ses chaînes; mais, lorsqu'on voulut les lui ôter, le vieillard les attira à lui avec force; le prince le laissa faire et lui en demanda l'explication. « Mon intention, reprit le vieillard, était en effet de

قال لانى عقدت فى نيتى ان اجاذب عليه فاذا اخذته اوصيت ان يجعل بين كغنى وبدنى حتى اقول يا ربّ سل عبدك هذا لما قيدنى ظلما واراع في اهلى فبكى الواثق وبكى الشيخ وكلّ من حضر ثم قال له الواثق يا شيخ اجعلنى فى حلّ فقال يا امير المؤمنين ما خرجت من مغزلى حتى جعلتك فى حلّ اعظامًا لرسول الله صلّعم ولقرابتك منه فتهلّل وجه الواثق وسُرَّ ثم قال له اتم عندى آنس بك فقال مكانى فى ذلك الثغر انفع انا شيخ كبير ولى حاجة قال سل ما بدا لبك قال يأذن امير المؤمنين لى فى الرجوع الى الموضع الذى اخرجنى منه هذا الظالم قال قد اذنت لك وامر له بجائرة فلم يقبلها فرجعت

retenir ces chaînes et de les garder; j'aurais recommandé en mourant qu'on les plaçât entre mon linceul et mon corps, afin de pouvoir dire (en paraissant devant Dieu): Seigneur, demande à cet homme ton serviteur pourquoi il m'a fait enchaîner injustement et pourquoi, en me traitant de la sorte, il a jeté l'alarme dans ma famille. » Watik, le cheïkh et tous les témoins de cette scène répandirent des larmes. « Vieillard, lui dit le prince, pardonne-moi. - Sire, reprit-il, je n'étais pas encore sorti de ma demeure que je vous avais déjà pardonné, par respect pour le Prophète et pour les liens de parenté qui vous unissent à lui. • Un rayon de joie éclaira le visage de Watik et, dans sa satisfaction, il voulut retenir le vieillard en lui promettant son amitié. « Il est plus profitable pour moi que j'habite à la frontière, reprit le cheikh; mais je suis chargé d'années et j'ai une prière à vous adresser. — Demande-moi tout ce que tu voudras, dit le Khalife. - Je prie le Prince des Croyants de m'autoriser à retourner dans le lieu d'où j'ai été arraché par l'ordre de cet homme injuste. » Le Khalife

منذ ذلك الوقت عن تلك المقالة واحسب ان الواثق ايضًا رجع عنها قال وعرض على المهتدى يومًا دفاتر خزائن الكتب فاذا على ظهر بعضها هذه الابيات قالها المعترّ بالله وكتبها بخطّه وه

اتّى عونت علاج الطبّ من وجعى وما عونت علاج للحبّ وللدي والله عرفت للحبّ ولله والله عرفت للحبّ ولله والله والله وجعى من كان يشغله عن الغه وجع فليس يشغلنى عن حبّكم وجعى وما املّ حبيبى ليتنى ابداً مع للبيب ويا ليت للبيب معى

فقطب وجه المهتدى بالله وقال حدث وسلطان الشباب وكان

y consentit et lui offrit une récompense, que le vieillard ne voulut pas accepter. «A partir de ce moment (ajoutait Mouhtadi), je rejetai la doctrine en question, et je suppose que Watik la rejeta lui aussi. ».

Le même Salih rapporte le fait suivant. Mouhtadi examinait, un jour, les catalogues des bibliothèques (royales) lorsqu'il aperçut sur le dos d'un de ces registres les vers suivants composés par le Khalife Moutazz et écrits de sa main:

Je sais comment la médecine peut guérir le mal dont je souffre, mais j'ignore le remède contre le mal d'amour et ses perfidies.

Je supporte la fièvre avec patience, mais l'amour me trouble et m'agite; il est étrange que je sois à la fois si patient et si inquiet.

La souffrance peut effacer chez d'autres le souvenir de l'amitié, elle ne me fera jamais oublier que je vous aime.

Non, je ne me lasserai point de l'objet de ma tendresse, et je voudrais à tout jamais être avec lui ou l'avoir avec moi.

Mouhtadi-Billah fronça le sourcil en disant : « L'auteur était un jeune homme et soumis aux suggestions de son

المهتدى كثيرًا ما ينشد البيت الاول من هذا الشعر وذكر محد بن على الربع وكان عن يكثر ملازمة المهتدى وكان حسن المجلس عاربًا بايام الناس واخبارهم قال كنت ابايت في الليالى المهتدى فقال لى ذات ليلة أتحفظ خبر نون الذى حكاة عن على بن ابي طالب حين كان يبايته قلت نعم يا امير المؤمنين ذكر نون قال رأيت عليًا رضه ليلةً قد أكثر الخروج والدخول والنظر الى السمآء ثم قال لى يا نون أنائم انت قال قلت بل رامق بعينى منذ الليلة يا امير المؤمنين فقال لى يا نون طوبي للزاهدين في الدنيا الراغبين في الآخرة اولئك قوم اتخذوا ارض الله بساطاً وترابها سباتًا وماءها طيبًا والكتاب

âge; » cependant on le surprit souvent répétant le premier vers de cette pièce.

Un de ceux qui fréquentèrent Mouhtadi avec le plus d'assiduité, Mohammed (fils d'Ali) Rebyi, homme d'un commerce agréable et versé dans les connaissances historiques, raconte ce qui suit: « Je passais souvent la nuit en compagnie de Mouhtadi; pendant une de ces veillées, le prince me demanda si je connaissais les paroles recueillies par Nawf de la bouche d'Ali, fils d'Abou Talib, une nuit qu'il veillait auprès de ce Khalife. — Oui, Sire, répondis-je, voici le propre récit de Nawf : « Une certaine nuit je remarquai qu'Ali allait et venait de sa chambre au dehors les · yeux fixés au ciel; ensuite il s'approcha de moi et me de-« manda si je dormais. - Non, Prince des Croyants, lui « répondis-je, je vous observe furtivement depuis que la " nuit est venue. - Nawf, reprit Ali, heureux ceux qui « ont renoncé à ce monde et qui n'aspirent qu'à la vie fu-« ture! Cette terre, œuvre de Dieu, est pour eux un tapis, · la poussière un lit, l'eau une boisson délicieuse, le Koran

شعارًا والدعاء دثارًا ثم قرضوا الدنيا قرضًا أنا على منهاج المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام يا نون ان الله تعالى أوى الى عبدة عيسى عم ان قل لبنى اسرائيل الا يدخلوا بيوق الا بقلوب خاضعة وابصار خاشعة وأكف نقية واعطهم انى لا اجيب لاحد منهم دعوةً ولاحد من خلقي عليهم مظلمة قال محد بن عبد الله الربي فوائله لقد كتب المهتدى الخبر بخطة ولقد كنت اسمعه في جون الليل وقد خلا بربه في بيت كان لخلوته وهو يبكى ويقول يا نون طوي للزاهدين في الدنيا الراغبين في الآخرة ويمرق في الآخرة الى ان كان من امرة مع الاتراك ما كان من قتلهم اياة قال محد بن على على المرة مع الاتراك ما كان من قتلهم اياة قال محد بن على المرة مع الاتراك ما كان من قتلهم اياة

et la prière sont leur occupation incessante (littéral. leur « vêtement intérieur et extérieur). Ils ne considèrent ce « monde que comme un prêt et suivent la voie tracée par " Jésus, fils de Marie, sur qui soit le salut! Sache, ô Nawf, « que Dieu révéla à son serviteur Jésus les paroles suivantes : Dis aux fils d'Israël de n'entrer dans mon temple qu'avec « un cœur soumis, des regards modestes et des mains pu-« res ; fais-leur savoir que la prière de celui d'entre eux qui « aura commis une injustice envers un de mes serviteurs ne « sera pas exaucée. » Mohammed (fils d'Abd Allah) Rebyi ajoute : « J'affirme que Mouthadi écrivit de sa main la tradition qui précède, et que plus d'une fois je le vis, au milieu de la nuit, dans la cellule où il se recueillait en Dieu, murmurer en pleurant: Nawf, heureux ceux qui ont renoncé à ce monde et qui n'aspirent qu'à la vie future, » etc. jusqu'à la fin de la tradition ; il en fut ainsi jusqu'au jour où il fut assassiné par les Turcs. »

Voici maintenant ce que rapporte Mohammed, fils d'Ali: « Un jour, je me trouvais seul avec Mouhtadi et nous nous قلت المهتدى ذات يوم وقد خلوت به وقد آكثرنا من ذكر آفات الدنيا ومن مال اليها ومن انحرن عنها وزهد فيها يا امير المؤمنين ما بال الانسان العاقل المميّز بعقله بجيع آفات الدنيا وسرعة انقلابها وزوالها وغرورها لطلابها بحبّها ويأنس اليها قال المهتدى حق ذلك له منها خلق فهى اشه وفيها نشأ فهى عيشته ومنها قدّر رزقه فهى حياته وفيها يعاد فهى كفاته وفيها آكتسب الجنّة فهى مبدأ سعادته والدنيا هير الصالحين الى الجنة فكيف لا تحبّ طريقًا تأخذ بسائلها الى المنة في نعيم لا يزول خالدًا عندًا ان كان من اهلها وقيل ان هذا الكلام من جواب على بن الحسين بن على بن الى طالب

entretenions des misères de ce monde, du penchant qu'il inspire aux uns, de l'éloignement et de l'aversion qu'il inspire aux autres. « Prince des Croyants, lui dis-je, se peut-il « qu'un homme intelligent et capable de comprendre avec « sa raison les malheurs de ce monde, ses révolutions, ses « chutes rapides et les déceptions qui s'attachent à sa pour-« suite, se peut-il que cet homme aime le monde et s'y ac-- climate? - Il a raison de le faire, répliqua Mouhtadi; « l'homme a été formé du limon de cette terre, qui est sa · mère; il s'y développe et y vit; il y trouve la subsistance « que le destin lui assigne; il tire d'elle son existence et re-« tourne dans son sein ; elle suffit à tous ses besoins, c'est là « qu'il gagne le paradis, et le monde est comme l'origine « de sa félicité, comme un passage qui conduit au ciel les - hommes vertueux. Comment donc n'aimerait-on point une « route qui mène ceux qui en sont dignes à un séjour où ils · jouiront éternellement de plaisirs impérissables? » D'autres attribuent ces paroles à Ali, fils d'El-Huçein (fils d'Ali, fils d'Abou Talib), qui les aurait adressées à quelqu'un qui l'inرضى الله عنهم اجاب به سائلاً سأله عن ذلك وهو مأخوذ من كلام امير المؤمنين على بن إلى طالب حين مدح الدنيا وخمّ الذامّ لها على حسب ما قدّمنا فها سلف من هذا أللتاب في باب ذكر زهدة واخبارة قال المسعودي وكان خروج صاحب الزنج بالبصرة في خلافة المهتدى وذلك في سنة خس وخسين ومائتين وكان يزعم انه على بن عجد بن احد بن عيسى بن زيد بن على بن الحسين (أ) بن على بن ابي طالب وأكثر الناس يقول انه دي آل ابي طالب ينكرونه وكان من اهل قرية من المال الري يقال لها ورزنين (أ) وظهر من فعله ما دل على تصديق ما رى به انه كان يرى رأى الازارقة من الخوارج لان افعاله في قتل النسآء والاطغال وغيرهم من الشبخ الغافي وغيرة عمن لا

terrogeait sur ce sujet; elles sont tirées d'un discours dans lequel le Khalife Ali, fils d'Abou Talib, a fait l'éloge de ce monde et a censuré ceux qui lui jetaient le blâme. Il en a été déjà parlé précédemment dans le chapitre intitulé: De la piété d'Ali et autres détails sur sa vie (cf. t. IV, p. 442 et suiv.).

La révolte du chef des Zendj éclata à Basrah, sous le règne de Mouhtadi, en 255 de l'hégire. Cet homme se faisait passer pour Ali, fils de Mohammed (fils d'Ahmed, fils d'Yça, fils de Zeīd, fils d'Ali, fils d'El-Huçeïn, fils d'Ali, fils d'Abou Talib); mais, selon l'opinion générale, cette généalogie est fausse et doit être rejetée. Il était originaire d'un village nommé Verzenín, qui dépend de la province de Rey. Sa conduite prouve que l'accusation portée contre lui d'appartenir à la secte des Kharédjites nommés Azrakites est fondée; en effet, il tuait les femmes, les enfants, les vieillards et tous ceux dont la vie doit être épargnée, ce qui prouve combien cette accusation est légitime. On a conservé

يستحق الغتل يشهد بذلك عليه ولا خطبة يقول في اولها الله أكبر الله أكبر الله أكبر الا لا حكم الا لله أكبر الا لا حكم الا لله وكان يرى الذنوب كلّها شركًا وكان انصاره الزنج وكان ظهوره ببئر خل (1) بين مدينة الغتج وكمخ البصرة في ليلة الخيس لثلاث بقين من شهر رمضان سنة خس وخسين ومائتين ومائتين وغلب على البصرة في سنة سبع وخسين ومائتين وتُتِل يوم السبت لليلتين خلتا من صغر سنة سبعين ومائتين وذلك في السبت لليلتين خلتا من صغر سنة سبعين ومائتين وذلك في خلافة المعتمد على الله وقد صنّف الناس في اخبارة وحروبه وما كان من امرة كتبًا كثيرة وكان اوّل من صنّف اخبارة وما كان من امرة كتبًا كثيرة وكان اوّل من صنّف اخبارة وما كان من حبرة المرة ووقوعة الى بلاد البحرين وما كان من خبرة مع الاعراب مجد بن الحسن بن سهل بن الخ ذي الرياستين الغضل بن سهل صاحب المأمون وهو الرجل الذي كان من

d'ailleurs une de ses allocutions, qui commence par ces paroles (profession de foi des Kharédjites) : « Dieu est grand, Dieu est grand; il n'y a d'autre dieu que Dieu; Dien est grand; à Dieu seul appartient le commandement; » en outre, il soutenait que tout péché rend infidèle. Se mettant à la tête des Zendj, il se révolta à Bir Nakhl (le puits du palmier), entre Medinet el-Fath et Kerkh-Basrah, le jeudi troisième jour avant la fin de ramadan, 255 de l'hégire; il s'empara de Basrah en 257, et fut tué le samedi 2 de safer 270, sous le khalifat de Moutamid-Alallah. Il existe plusieurs ouvrages consacrés à l'histoire de sa vie et au récit de ses guerres. Le premier auteur qui écrivit l'histoire de ce rebelle, les origines de sa manifestation, son expédition contre le Bahrein et ses démêlés avec les Arabes, est Mohammed (fils d'El-Haçan, fils de Sehl), neveu de Fadl (fils de Sehl), vizir de Mamoun et surnommé Dou'l-riasetein;

امرة مع المعتضد بالله ما قد ذكرناة واشتهار قبل ذلك في الناس وما كان من امرة الى ان جعله كدجاج على النار وجلدة ينتنخ ويتغرقع (١) وقد ذكر الناس صاحب النزج في اخبار المبيضة وكتبهم وقد اتينا على جميع خبرة وبدؤ خبر البلالية والسعدية بالبصرة في الكتاب الاوسط فاغنى ذلك عن اعادته وسنورد في هذا الكتاب في الموضع المستحق له لمعا من ذكرة وما كان من امرة في مقتله قال المسعودي وفي هذة السنة وفي سنة خس وخسين ومائتين وقيل في سنة ست وخسين ومائتين والبصرة في المحرم ولا يعلم احد من الرواة واهل العلم اكثر كتبًا منه مع

c'est le même Mohammed dont on connaît les rapports avec le Khalife Moutaded-Billah; nous en avons parlé ailleurs et nous avons raconté comment ce prince finit par ordonner qu'on le plaçât sur un feu ardent où sa peau s'enfla et grésilla comme celle d'un poulet qu'on fait rôtir. (Voir ci-après chap. cxxIII.)

On trouve aussi des renseignements sur le chef des Zendj dans l'histoire des Mobaiidites et dans les livres de cette secte; tout ce qui concerne ce rebelle, ainsi que l'origine des Bellalites et des Saadites à Basrah, se trouve dans notre Histoire moyenne, ce qui nous dispense d'y revenir ici; cependant nous dirons encore quelques mots, en temps et lieu, du chef des Zendj et des circonstances relatives à sa mort.

En la même année 255 ou, selon d'autres, en 256, Amr (fils de Bahr) el-Djahiz mourut à Basrah, pendant le mois de moharrem. Abstraction faite de ses théories sur l'otmanisme (cf. t. VI, p. 55), on ne connaît pas parmi les traditionnistes et les savants d'auteur plus fécond que Djahiz. Il

قوله بالعثمانية وقد كان ابو للحسن المدائني كثير الكتب الا ان اللحسن المدائني كان يـودي ما سمع وكتب الماحظ مع انحرافه المشهور تجلو صداء الاذهان وتكشف واضح البرهان لابنه نظمها احسن نظم ووصغها احسن وصف ورصفها احسن رصف وكساها من كلامه اجرل لفظ وكان اذا تخوّن ملا القاري وسآمة السامع خرج من جدّ الى هزل ومن حكة بليغة الى نادرة ظريفة وله كتب حسان منها كتاب البيان والتبيين وهو اشرفها لانه جمع فيه بين المنثور والمنظوم وغرر الاشعار ومستحسن الاخبار وبليغ الحطب ما لو اقتصر عليه مقتصر ومستحسن الاخبار وبليغ الحطب ما لو اقتصر عليه مقتصر وسائر كتبه في نهاية الكال مما لم يقصد منها الى نصب ولا

est vrai que Abou 'l-Haçan Medaïni a écrit lui aussi un grand nombre d'ouvrages, mais cet auteur se borne à rapporter ce qu'il a recueilli, tandis que les écrits de Djahiz, malgré leurs tendances hérétiques bien connues, charment l'esprit du lecteur et lui apportent les preuves les plus évidentes. Ces écrits sont bien coordonnés, rédigés avec un art parfait, admirablement construits et ornés de tous les attraits du style. L'auteur, lorsqu'il craint de provoquer l'ennui ou la lassitude, passe habilement du sévère au plaisant et quitte le ton grave de la science pour celui de la narration enjouée. Parmi tant d'ouvrages remarquables, il faut placer en première ligne le Livre de l'exposition et de la démonstration, ouvrage mélé de prose et de vers, plein de poésies brillantes, de récits intéressants et de beaux discours, et qui est de nature à satisfaire pleinement celui qui ne lirait que ce seul ouvrage. Citons aussi le Livre des animaux, le Livre des parasites, le Livre des avares et d'autres écrits non moins parfaits, où l'auteur ne cherche pas à dénigrer le parti d'Ali,

الى دفع حقّ ولا يعلم عمن سلف وخلف من المعترلة افسح منه وكان غلام ابرهم بن سيّار (1) وعنه اخذ ومنه تعلم وحدث يموت بن المزرّع وكان للجاحظ خاله قال دخل الى خالى اناس من البصرة من اصدقآئه في العلّة التي مات فيها فسألوه عن حاله فقال (2)

## عليل من مكانين من الاسعام والكيني

ثم قال انا في هذه العلل المتناقضة التي يتخوّن من بعضها التلف واعظمها نيف وسبعون سنة يعنى عرم قال يموت بن المزرّع وكان يطلى نصغه الايمن بالصندل والكافور لشدّة حرارته

ni à combattre la vérité et le droit. En un mot, aucun docteur moutazélite parmi les anciens et les modernes n'est plus disert que Djahiz. Cet écrivain avait été au service d'Ibrahim ben Sayyar en qualité de page : il recueillit son enseignement et reçut ses leçons.

Yemout, fils de Mozarra, dont Djahiz était l'oncle maternel, raconte le fait suivant: « Quelques habitants de Basrah, amis de mon oncle, vinrent le visiter pendant sa dernière maladie et lui demandèrent de ses nouvelles; il leur répondit:

Je souffre d'un double mal: les douleurs physiques et les dettes. »

Et il ajouta: « Je suis en proie à des maladies qui se contrarient l'une l'autre et dont une seule suffit pour faire craindre la mort; mais, continuait-il en faisant allusion à son âge, la plus grave est d'avoir soixante-dix ans passés, » En effet, au rapport du même Yemout, fils de Mozarra, le côté droit du corps de Djahiz était le siége d'une inflammation si vive, qu'il fallait sans cesse le frotter avec un baume de santal et de camphre, tandis que le côté gauche

والنصف الآخر لو قرض بالمقاريض ما شعر به من خدرة وبردة قال ابن المزرّع وسمعته يقول رأيت بالبصرة رجلاً يروح ويغدو في حوائج الناس فقلت له قد اتعبت بذلك بدنك واخلقت ثيابك واعجفت برذونك وقتلت غلامك فا لك راحة ولا قرار فلو اقتصدت بعض الاقتصاد قال لى قد سمعت تغريد الاطيار في الاستحار في اعالى الاشجار وسمعت محسنات القيان على الاوطار فا طربت طربي لنغمة شاكر اوليته معروفاً او سعيت له في المربت طربي لنغمة شاكر اوليته معروفاً او سعيت له في حاجة وكان يموت لا يعود مريضاً خوفاً من ان يقطير باسمه وله اخبار حسان واشعار جياد وقد كان سكن طبرية من بلاد الاردن من الشام فات بها وذلك بعد الشلات مائة وكان من الردن من الشام فات بها وذلك بعد الشلات مائة وكان من

était tellement engourdi et glacé, qu'on aurait pu le taillader à coups de ciseaux sans qu'il ressentit la moindre douleur. »

«Voici, ajoute Yemout, ce que me racontait mon oncle Djahiz: «J'ai connu à Basrah un homme qui, du matin au soir, ne s'occupait qu'à soulager l'infortune. — « Vous épuisez vos forces, lui dis-je, vous usez vos vêtements, vous surmenez votre monture et tuez de fatigue votre esclave; vous ne vous accordez ni trêve ni repos; que ne vous modérez-vous un peu? » Voici sa réponse: « Ni le chant des oiseaux gazouillant dès l'aurore à la cime des arbres, ni la voix mélodieuse des chanteuses s'accompagnant sur le luth, n'ont pour moi autant de charmes que la mélodie d'un merci prononcé par ceux que je secours et à qui je rends service. »

Yemout s'abstenait de rendre visite aux malades, de peur qu'on ne tirât un fâcheux pronostic de son nom (qui signifie: il meurt ou mourra). Il a laissé des récits intéressants et de belles poésies; domicilié à Tibériade, ville du district du Jourdain en Syrie, il y mournt après l'an 300 de l'hégire. C'était un homme instruit, adonné à la spéculation philoاهل العلم والنظر والمعرفة والجدل وله ولد يقال له مهلهل بن يموت بن المرزّع وهو شاعر مجيد من شعرآء هذا الوقت وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلاث مائة وفيه يقول ابوه يموت بن المرزّع (1)

فكالحنى بها الزمن العنوت فاذعن لى الحثالة والرتوت كريم عضّه زمن عتوت وابنآء العبيد لها التخوت عافة ان تضيع اذا فنيت عثلك إن فنيت وان بقيت فلا تقطَعُل جاتُحة سنوت مهلهل قدحلبت شطور دهرى وحاربت الرجال بكل ربع فاوجع ما اجن عليه قلبى كفي حزاً بضيعة ذى قديم وقد السهرت عينى بعد فض وفي لطف المهيس لى عزاء وان يشتد عظمك بعد موق

sophique, plein d'habileté et de talent dans la controverse. Son fils, nommé Mouehlehl, est'un des poëtes les plus distingués de notre temps (332 de l'hégire); c'est à lui que s'adressent les vers suivants, composés par Yemout, son père:

Moueblehl, j'ai trait le lait de la bonne et de la mauvaise fortune, mais le sort s'est acharné avec obstination contre moi.

J'ai lutté avec les hommes en toute rencontre et j'ai forcé les humbles et les puissants à se courber devant moi.

Le sentiment le plus douloureux pour mon cœur est la vue d'un homme généreux que le sort cruel déchire de ses morsures.

Il suffit, pour être accablé de douleur, de contempler la chute d'une personne de noble origine, tandis que le trône est occupé par des fils d'esclaves.

J'ai privé de sommeil mes yeux appesantis par les veilles, de peur que tu t'égares lorsque je ne serai plus.

Mais, par la grâce de Dieu, le Protecteur, je trouverai ma consolation dans un fils tel que toi, soit que je vive, soit que je meure.

Puisse ta force augmenter après ma mort et qu'une calamité funeste ne brise pas ta carrière! وقل بالعم كان ابي جوادًا يقال ومن ابوك فقل يموت تقر لله المعمول البهوت والادان بعم ليس الجدة البهوت وللهتدى اخبار حسان قد اتينا على ذكرها فيها سلف من كتبناء والله ولا التوفيق،

# الباب الثانى والعشرون بعدُ المائـة

## ذكر خلافة المعتمد

وبویع المعتمد اجد بن جعفر المتوكّل يوم الثلاثآء لاربع عشرة لیلة بغیت من رجب سنة ست(1) وخسین وماثنین وهو ابن خس وعشرین سنة ویكنی ابا العباس وامه ام ولـد كوفـیـة

Proclame que ton père était prodigue de son savoir, et, si l'on te demande le nom de ton père, réponds : Yemont (il est mortel).

Le monde entier (litt. les absents et les voisins) reconnaîtra en toi un mérite tel que la calomnie ne peut le détruire.

Les autres détails intéressants qui concernent le règne de Mouhtadi se trouvent dans nos écrits précédents. Dien est le dispensateur des secours.

#### CHAPITRE CXXII.

#### KHALIFAT DE MOUTAMID.

Moutamid (Ahmed, fils de Djåfar Motewekkil) fut salué Khalife le mardi quatorzième jour avant la fin de redjeb, 256 de l'hégire, à l'âge de vingt-cinq ans. Son surnom patronymique était Abou 'l-Abbas; sa mère, esclave originaire de Koufah, se nommait Fitian. Moutamid mourut dans le

یقال لها فتیان ومات فی رجب سنة تسع وسبعین ومائتین وهو ابن ثمان واربعین سنة فكانت خلافته ثلاثًا وعشوین سنة ،

## ذكر جهل من اخبارة وسيرة ولمع مما كان في ايامة

ولما افضت لللافة الى المعتمد على الله استوزر عبيد الله بن يحيى بن خاقان وزير المتوكّل فلما مات عبيد الله استوزر للسن أبن مخلد ثم صارت الوزارة الى سليمان بن وهب ثم صارت الى صاعد وخلع المعتمد على اخيه ابى احمد المؤقّق وعلى مغلج يوم الجيس مستهلّ ربيع الاول سنة ثمان وخسين ومائتين واشخصهما الى البصرة لمحاربة صاحب الزيج فاوقع مغلم التركى بصاحب الزيج يوم الثلاثاء لاثنتي عشرة ليلة بقيت من جمادى

mois de redjeb, 279 de l'hégire, âgé de quarante-huit ans, après un règne de vingt-trois années.

RÉSUMÉ DE SON BISTOIRE ET DE SA VIE; PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS DE SON RÈGNE.

En arrivant au pouvoir, Moutamid-Alallah confia le vizirat à Obeïd Allah (fils de Yahya, fils de Khakân), ancien ministre de Motewekkil. Après la mort d'Obeïd Allah, le Khalife lui donna pour successeur Haçan, fils de Makhled; après celui-ci il nomma Suleïman, fils de Wehb, et plus tard Saèd.

Le jeudi premier jour de la lune de rébî I, 258 de l'hégire, il conféra un vêtement d'honneur à son frère Abou Ahmed Mouaffak et à Mouflih; après quoi il les envoya à Basrah pour combattre le chef des Zendj. Mouflih, le Ture, livra bataille à ce chef le mardi douzième jour avant la fin

الاولى سنة ثمان وجسين ومائتين فاصاب مفلحاً سهم في ضدخه فاصبح يوم الاربع ميناً وجل الى سامرًا فدفن بها وانصرن ابو اجد عن محاربة صاحب النهج وفي سنة ستين ومائتين قبض ابو محد لحسن بن على بن محد بن على بن موسى بن جعفر بن محد بن على بن الحسين بن على بن الله عنهم في خلافة المعتمد وهو ابن تسع وعشرين سنة وهو ابو المهدى المنتظر والامام الثافي عشر عند المنتظر من الرامامية وهم جهور الشيعة وقد تنازع هولاء في المنتظر من آل النبي صلّعم بعد وفاة لحسن بن على وافترقوا على عشرين فرقة وقد ذكرنا حجاج كل طائعة منهم لما اجتبته لنعسها واختارته لمذهبها في كتابنا المترجم بسرّ الحياة وفي كتاب لنعسها واختارته لمذهبها في كتابنا المترجم بسرّ الحياة وفي كتاب

de djémadi I de la même année. Atteint d'une flèche à la tempe, Mouflih mourut le lendemain mercredi; son corps fut transporté à Samarra et inhumé dans cette ville. Mouaffak interrompit alors sa lutte contre le chef des Zendj.

En 260 de l'hégire, Abou Mohammed Haçan (fils d'Ali, fils de Mohammed, fils d'Ali, fils de Mouça, fils de Djâfar, fils de Mohammed, fils d'Ali, fils de Huçeïn, fils d'Ali, fils de Huçeïn, fils d'Ali, fils d'Abou Talib, que Dieu les ait tous en sasaintegarde!) mourut à l'âge de vingt-neuf ans, sous le règne de Moutamid. Haçan (surnommé Askeri par les historiens) est le père du Mehdi, c'està-dire du douzième imam, dont la venue est attendue par les Katiites, secte qui fait partie des Imamites, nom sous lequel on désigne la totalité des Chiites. Après la mort de ce Haçan ben Ali, ces sectaires ne s'accordèrent pas sur la personne du descendant du Prophète dont ils attendent l'apparition, et ils se partagèrent en vingt groupes. Les arguments adoptés de préférence par chacun de ces groupes, et sur lesquels ils appuient leur croyance, se trouvent dans

المقالات في اصول الديانات وما ذهبوا اليه من الغيبة وغير ذلك وقد كان المهتدى سيِّر بقبيعة ام المعترِّ وعبد الله بن المعترِّ واسمعيل بن المتوكِّل وطلحة بن المتوكِّل وعبد الوهاب أبن المنتصرالي مكة فلما افضت الخلافة الى المعتمد بعث بجلهم الى سامرًا وفي سنة اثنتين وستين وماثتين كان مسير يعقوب أبن الليث الصغار نحو العراق في جيوش عظيمة فلما نزل دير العاقول على شاطيء دجلة بين واسط وبغداد وقد الدينا في اخبار الزمان على بدو خبر يعقوب بن الليث ببلاد مجستان وكونه في حال صغرة صفّارًا وخروجة مع مطوعة شادرق مدينة الشراة واتصاله بدرهم بن نصر (١١) وخبر شادرق مدينة الشراة ما يلى بلاد مجستان المعروفة باوق

notre livre intitulé le Secret de la vie et dans nos Discours sur les principes des croyances, avec leur dogme de l'invisibilité et d'autres points de leur doctrine.

Le Khalife Mouhtadi avait exilé à la Mecque la mère de Moutazz, nommée Kabihah; Abd Allah, fils de ce Khalife; Ismâil et Talhah, tous deux fils de Motewekkil, et Abd el-Wahhab, fils de Mountasir. Moutamid, dès qu'il monta sur le trône, permit à ces princes de revenir à Samarra.

En 262 de l'hégire, Yâkoub, fils de Leît, surnommé Saffar, entra dans l'Irak à la tête d'une armée nombreuse et vint camper à Deïr el-Akoul, localité située sur les rives du Tigre, entre Waçit et Badgad. Nous avons raconté dans les Annales historiques les commencements de Yâkoub dans le pays de Sedjestân (Seïstân). Après avoir exercé dans sa jeunesse le métier de chaudronnier (saffar), il s'enrôla parmi les volontaires de ce pays pour combattre les hérétiques et se joignit au parti de Dirhem, fils de Nasr. Nous avons décrit la ville des hérétiques nommée Chadrak, voisine

وترق الامر بيعقوب الى ان كان من اصره ما كان ودخوله بلاد زابلستان وي بلاد فيروز بن كبك ملك زابلستان وما كان من امرة مع رسول ملك الهند على جسر بسط<sup>(1)</sup> ودخوله بلاد هراة وبلخ ثم الماله الهند على جسر بسط<sup>(1)</sup> ودخوله بلاد هراة وبلخ ثم الماله الله ان دخل نيسابور وقبضه على أحد بن طاهر بن عبد الله بن طاهر بن الحسين ثم دخوله الى بلاد طبرستان ومواقعته الحسن بن زيد الحسنى مع ما قدمنا قبل وصغنا من خبر جزة بن ادرك الخاري وما كان من امرة في ايام عبد الله بن طاهر واليه يُضان المحرية من الخوارج وانتهينا باخبار يعقوب بن الليث من بدءة الى غايته ووناته ببلاد جندى سابور من كور الاهواز فلما نزل يعقوب بن الليث دير العاقول خرج المعتمد فعسكر يوم السبت لثلاث خلون كان عدير العاقول خرج المعتمد فعسكر يوم السبت لثلاث خلون

de la contrée du Sedjestân nommée Aouk; nous avons dit comment, par une suite de succès, Yâkoub pénétra jusque dans le Zaboulistan, où régnait un souverain nommé Firouz, fils de Kebk; son entrevue avec l'ambassadeur du roi de l'Inde sur le pont de Bost; son entrée à Hérat et à Balkh; les ruses qu'il employa pour s'introduire dans Nisapour et s'emparer de la personne de Mohammed ben Taher (fils d'Abd Allah, fils de Taher, fils de Huçeïn); enfin comment il envahit le Tabaristân et y défit Haçan (fils de Zeīd) Haçani. Ces détails sont précédés d'une notice sur le Kharédjite Hamzah, fils d'Adrek, et de son histoire sous l'administration d'Abd Allah ben Taher. C'est ce même Hamzah qui a donné son nom à la secte kharédjite des Hamzites. Nous avons, en un mot, raconté l'histoire complète de Yakoub, fils de Leït, depuis son origine jusqu'à sa mort à Djoundeï-Sabour, district de la Susiane.

Lorsque Yakoub vint camper à Deïr el-Akoul, le Khalife Moutamid marcha à sa rencontre et s'établit d'abord dans la من جمادى الآخرة سنة اثنتين وستين ومائتين في الموضع المعروف بالقايم بسامرًا واستخلف ابنه المفتوض ووصل المعتمد الى سيب بنى كوما يوم الجيس لجيس خلون من رجب من هذه السنة فواقع الصفاريوم الاحد (١) لتسع خلون من رجب في الموضع المعروف باضطربه بين السيب ودير العاقبول فيهزم الصفار واستباح عسكرة واخذ من اصحابة تحوع شرة الان رأس من الدواب وذلك انه نجر عليهم النهر المعروف بالسيب فغشى المآء المحرآء وعلم الصفار ان لليلة قد توجهت عليه وقد كان حمل على اصحاب السلطان في ذلك اليوم بضع عشرة حملة وغرق ابرهم بن سيما وقتل بيدة خلقاً كثيرًا وطعن حمدة عبن اوتامش التركي وكان يتوهم انه خادم وقال لاصحاب ما رايت في عسكرهم مثل هذا للنادم وقد كان الصفار في هذا

localité voisine de Samarra nommée Kaīm (samedi 3 du mois de djémadi II, année 262). Après avoir délégué l'autorité à son fils Mufawwad, il s'avança jusqu'à Sib-beni-Kawma le jeudi 5 de rédjeb de la même année et livra bataille à Saffar, le lundi 9 du même mois, à Adtarboud, entre Sib et Deïr el-Akoul. Saffar fut mis en fuite et laissa son camp au pouvoir de l'ennemi avec environ dix mille chevaux et bêtes de somme. Sa défaite fut due au débordement de la rivière de Sib, dont les eaux inondèrent toute la plaine, et Saffar devint ainsi victime de son propre stratagème. Pendant cette bataille, il conduisit plus de dix charges contre l'armée royale, noya Ibrahim, fils de Sima, tua de sa main un grand nombre d'ennemis et perça d'un coup de lance le Turc Mohammed, fils de Outamich. Persuadé que ce dernier était un eunuque (il admira sa bravoure) et dit à ses compagnons : « Je n'ai vu dans leur armée personne qui se puisseاليوم قصد المجنة وكان عليها موسى بن بغا وقتل كثيرًا من الناس منهم المغرى المعروف بالمبرقع ونجا الصغار بنغسة والخواص من المحابة واتبعه جيش المعتمد واهل القرى والسواد فغنم الاكثر من مالة وعددة واستنقذ مجد بين طاهر بين عبد الله بين طاهر وكان مقيدًا كان اسرة من نيسابور على ما قدمنا ومعه على بن الحسين من قريبش واتى الموقيق وكان في القلب مجد بن طاهر فغل قيودة وخلع عليه وردة الى مرتبته وقد قيل ان السبب كان في هنهة الصغار في ذلك اليوم مع ما ذكرنا من مجرى النهر وارتطام الخيول فيه ان نصير الديمى مولى سعيد بن صالح الحاجب كان في الشذوات في بطن دجلة مولى سعيد بن صالح الحاجب كان في الشذوات في بطن دجلة

comparer à cet cunuque. Pendant cette même journée, Saffar avait attaqué l'aile droite de l'ennemi commandée par Mouça, fils de Boga, et tué beaucoup de monde, entre autres un Africain connu sous le nom de Mobarkà (visage voilé). Saffar réussit à s'échapper avec les officiers de sa suite. Poursuivi par l'armée du Khalife, à laquelle s'étaient joints les habitants des bourgades et de la campagne, il dut abandonner entre leurs mains presque tous ses trésors et ses munitions. Mohammed ben Taher (fils d'Abd Allah, fils de Taher), qu'il avait fait prisonnier à Niçapour, comme nous l'avons dit ci-dessus, et qu'il gardait enchaîné, fut alors délivré, ainsi qu'un Koreīchite, Ali, fils de Huçeïn. On conduisit Ibn Taher chez Mouaffak, qui se trouvait au centre de l'armée; il lui ôta ses chaînes, lui donna une robe d'honneur et lui rendit toutes ses dignités.

On dit qu'une autre cause vint se joindre à l'inondation du fleuve et au désordre qui en résulta dans la cavalerie et détermina la fuite de Saffar. Le deïlemite Noçaïr, affranchi de Sâïd, fils de Salih le Chambellan, qui occupait avec sa فوافى مؤخرًا لعسكر الصغّار وسوارة فخرج من الشذوات فطرح النار فى الابل والبغال والجير والخيول وكان فى عسكرة خسة الان جهل بخت من جمّازيات وغيرها فنغرت الابل فى العسكر وشردت البغال والجير واضطرب الناس فى مصانّى الصغّار لما سمعوة ورأوة فى عسكرهم وسوارهم من ورائمهم فكانت الهزيمة على الصغّار لما دكرنا ويقال ان يعقوب بن الليث قال فى سغرته هذه ابياتًا وفى مسيرة وانه خرج منكرًا على المعتقد ومن معدة من المنوالى اضاعتهم الدين واهالهم امر صاحب الزنج فقال

خراسان احويها واعال فارس وما انا من ملك العراق بآئسِ ادا ما امور الدين ضاعت واعلت ورثت فصارت كالرسوم الدوارسِ

flottille le milieu du Tigre, ayant tourné les derrières de l'armée de Saffar et sa cavalerie, sortit des embarcations et alluma un incendie au milieu des chameaux, des mulets, des ânes et des chevaux ; on comptait dans l'armée de Saffar cinq mille chameaux de la Bactriane de l'espèce dite djammazi (dromadaires) ou autres. Ces animaux se jetèrent en désordre au milieu de l'armée, les mulets et les ânes se dispersèrent, et la confusion se mit dans les rangs des soldats lorsqu'ils entendirent et virent ce qui se passait derrière eux, dans le camp et parmi les cavaliers. Telle aurait été, dit-on, la cause de la défaite de Saffar. On attribue à ce personnage des vers composés par lui à l'époque de cette expédition, lorsqu'il attaquait Moutamid, en représailles, disait-il, du tort que ce prince et ses clients causaient à l'islamisme et de l'incurie dont ils faisaient preuve dans la répression des Zendj. Voici les vers en question :

J'occupe le Khoraçan et les provinces du Fars, et je ne désespère pas de conquérir l'Irak.

<sup>·</sup> Les intérêts de la religion sont négligés et perdus, la foi dépérit et s'écroule comme un édifice en ruine :

خرجت بعون الله يمنيًا ونصرة وصاحب رايات الهدى غير حارس

وكانت وفاة الصغّاريوم الثلاثاء لسبع بقين من شوال سفة 
خس وستين ومائتين على ما ذكرنا بجندى سابور وخلّف في 
بيت مالة خسين الف الف درهم وثمان مائة الف دينار(1)
وخلفه اخوة عروبن الليت مكانه وكانت سياسة يعقوب 
آبن الليث لمن معه من الجيوش سياسة لم يسمع بمثلها فيمن 
سلف من الملوك في الامم الغابرة من الغرس وغيرهم ممن سلف 
وخلف وحسن انقيادهم لامرة واستقامتهم على طاعته لما كان 
قد شهلهم من احسانه وفرهم من برّه واملاً قلوبهم من 
هيبته شما ذكر من طاعتهم له انه كان بارض فارس وقد 
اباح الناس ان يرتعوا ثم حدث امر اراد النقلة والرحيل من

Voilà pourquoi j'ai pris les armes, avec l'aide de Dieu; à moi le succès et la victoire, puisque celui à qui est confié l'étendard du salut ne veille plus sur ce dépôt sacré!

Sassar mourut le mardi septième jour avant la fin de chawwal 265, dans la ville de Djoundeï-Sabour, comme nous l'avons dit plus haut, laissant dans son trésor cinquante millions de dirhems et huit cent mille dinars. Son frère Amr ben Leït lui succéda. — La discipline que Yâkoub Sassar avait introduite dans ses armées laisse bien loin derrière elle tout ce qu'on raconte à cet égard des rois de l'antiquité, tels que les Perses et d'autres souverains anciens et modernes; rien ne saurait se comparer à l'obéissance de ses soldats et à leur fidélité inébranlable, due à la fois à la générosité et à la bonté qu'il leur témoignait, et au respect qu'il avait su faire pénétrer dans leurs cœurs. — Voici une preuve de cette obéissance. Il campait en Perse et avait permis à ses hommes de faire paître leurs montures, lorsqu'une

تلك الكورة فنادى منادية بقطع الدواب عن الرتع وانه رؤى رجل من اصحابة قد اسرع الى داتتة وللشيش في فيها فاخرجة منه خوفًا ان تلوكة بعد سماعة الندآء واقبل على الداتة كالمخاطب لها فقال بالفارسية امير المؤمنين دوابرا از تربريدند وتفسير ذلك اقطعوا الدواب عن الرطبة (أ) وانه رؤى في عسكره في ذلك الوقت رجل من قوّادة ذو مرتبة والدرع للديد على بدنه لا ثوب بينة وبين بشرتة فقيل له في ذلك فقال نادى منادى الامير البسوا السلاح وكنت عربانًا اغتسل من جنابة فلم يسعنى التشاغل بلبس الثياب عن السلاح وكان الرجل اذا اتاة راغبًا في خدمته موثرًا للانقطاع الية تغرس فية فاذا اعجبة منظرة امتحن خبرة واستبرأ ما عندة

circonstance l'obligea de lever le camp et de s'éloigner du canton qu'il occupait. Il fit crier par ses hérauts qu'on ramenàt les bêtes du pàturage. On vit alors un de ses soldats courir à sa monture, lui arracher l'herbe de la bouche, de peur qu'elle ne continuât à la broyer après la proclamation, et, s'adressant à sa bête, lui dire en langue persane: Emir el-moumins davabra ez ter buridend; ce qui signifie: « Le Prince des Croyants défend aux bêtes de somme de pastre. » On rencontra en même temps un de ses officiers d'un rang élevé revêtu de sa cuirasse et de son armure, sans aucun vêtement entre le fer et sa peau. On lui en demanda l'explication. « Au moment, répondit cet homme, où le héraut du prince criait: Aux armes! j'étais nu et occupé à me laver d'une souillure; je n'ai pas eu le temps de mettre un vêtement ayant d'endosser mon armure. »

Lorsqu'un homme se présentait pour prendre du service et manifestait le désir de se donner à lui, Saffar étudiait sa physionomie; si l'extérieur de cet étranger lui plaisait, il من رمى او طعان او غير ذلك من ثقافة فاذا رأى مند ما يتجبه سأله عن خبرة وحالة ومن اين اقبل ومع من كان فاذا وافقه ما سمعه منه قال له اصدقنى عا معك من النفقة والمتاع والسلاح فيقف على جميع ما معه ثم يبعث اناساً قد رتبوا لذلك فيبيعون جميع ذلك ويجعلونه عيناً او وربًا ويدفع اليه ويثبت في الديوان ثم ينهج علله في اللباس والسلاح والمأكل والمشرب والدواب والبغال والحير من اصطبله حتى لا يفقد والمسرب والدواب والبغال والحير من اصطبله حتى لا يفقد الرجل جميع ما يحتاج اليه من امرة على قدر مكانه ومرتبته فان نقم عليه بعد ذلك مذهبه ولم يرض اختيارة سلمه ما انعم به عليه حتى يخرج من عسكرة تحو ما دخل اليه

l'interrogeait, mettait à l'épreuve ses connaissances dans le maniement de l'arc et de la lance et dans les autres exercices militaires. Une fois satisfait de ce premier examen, il lui demandait ce qu'il était, ce qu'il avait fait, d'où il venait, et au service de qui il s'était trouvé. Si la réponse à ses questions lui paraissait satisfaisante, il exigeait du postulant l'état exact de ses dépenses, de son avoir, de son armement. Bien renseigné sur ce qu'il possédait, il faisait vendre tous ces biens par des agents spéciaux : le produit de la vente converti en espèces d'or et d'argent était remis au prince et inscrit au rôle de l'armée. Saffar pourvoyait dès ce moment aux dépenses de vêtement et d'armes du nouveau venu, à sa nourriture, lui fournissait chevaux, mulets et ânes de ses propres écuries, en un mot, il ne le laissait manquer de rien, selon les exigences de sa situation et de son grade. Si plus tard il était mécontent de sa conduite et s'il revenait sur sa détermination, il privait cet homme du traitement qu'il lui avait accordé, et celui-ci sortait du service tel qu'il y était entré, emportant avec lui le produit de ses effets en

عدة لا يكون ذلك العين والورق الا ان يكون ذلك الرجل معتصداً فيصير له فضلاً من ارزاقه فلا يمنعه ما كان لا من متقدم ماله وكان جيع دوابه ملكا له وان اعتلافها من قبله ولها ساسة ووكلا عقومون بامرها الا خصوص دوابهم التي تكون عندهم الا ان ملكها له (أ) واتخذ لنفسه عريشًا من خشب يشبه السرير حيث ما توجه من مسيره فيكثر لللوس عليه ويشرن منه على اهل عسكره على قضيم دوابه ويرمق لللا من وكلائه فاذا رأى شيًّا يكرهه بادر بتغييرة وقد كان انتخب من اصحابه الف رجل على اختيار لهم والغنى الطاهر منهم والنكاية في حروبهم نجعلهم احجاب الحدة الذهب كل عود منها فيه الف مثقال من الذهب ثم يليهم في اللباس والغنى منها فيه الف مثقال من الذهب ثم يليهم في اللباس والغنى منها فيه الف مثقال من الذهب ثم يليهم في اللباس والغنى

or et en argent. Si au contraire cet homme était recruté par le prince, il lui était octroyé un supplément de solde, sans préjudice de ce qu'il possédait précédemment. Les chevaux et bêtes de somme de l'armée étaient la propriété de Saffar; il les nourrissait à ses frais et les faisait soigner par des palefreniers et des valets; il n'y avait d'exception que pour les montures qui se trouvaient dans l'armée, dans le cas où elles ne lui appartenaient pas.

Saffar se servait dans toutes ses expéditions d'une sorte de siège de bois en forme de trône; il s'y asseyait habituellement; de là il voyait ce qui se passait dans son camp, surveil-lait la nourriture des bêtes, remarquait les négligences commises par ses officiers, et ainsi dès qu'une chose le choquait il pouvait y porter remède. Il avait choisi parmi ses troupes mille hommes de bonne volonté, célèbres par leur richesse et leur bravoure, et il en avait formé une compagnie dite des sergents aux masses d'or; chacune de ces masses d'armes pesait mille mithals d'or. Une seconde compagnie, qui se

فوج ثان هم اصحاب المحدة الغصّة ناذا كان في الاعداد او في الايام الذي يحتاج فيها الى مباهاة الاعداء والاحتفال دفع السهم تلك الاعدة واتما ضربت هذه الاعدة عدة للغوايب وسئل بعض ثقاته عن ينظر حاله عن اشتغاله في خلوات وعن المحاسبة من اهل بطانته وهل يسمر مع احد او يجالسه فذكر انه لا يطلع احدًا على سرّة ولا يعرن احدًا تدبيره وعرمه وأكثر نهارة هو خال بنفسه يغكر فها يريدة ويظهر غير ما يضمرة ولا يشرك احدًا فها يدبرة برأى ولا غيرة وال تغرجة واشتغاله بغلان صغار يتخذهم ويؤدبهم ويخرجهم ويدعو بهم ويدفع اليهم شيًّا قد عله لهم من السيور

distinguait aussi par l'uniforme et la richesse, venait après celle-ci; on la nommait la compagnie des sergents aux masses d'argent. Aux jours de fête et dans les occasions où il voulait éblouir ses ennemis et déployer tout son luxe, il armait ses hommes des masses d'armes en question, lesquelles avaient été d'ailleurs fabriquées pour servir de subsides en cas de besoin.

On demandait à un homme de confiance, qui remplissait auprès de Saffar les fonctions d'intendant, comment le prince vivait en son particulier, quels étaient ses confidents, et s'il recevait l'un d'eux, le soir, dans un entretien intime. Cet homme répondit que Saffar ne révélait ses secrets à personne, qu'il ne mettait personne dans la confidence de ses plans et de ses résolutions; seul pendant la plus grande partie du jour, il méditait sur ses entreprises, manifestait, des résolutions tout différentes de celles qu'il avait arrêtées en secret, et ne demandait ni avis ni conseils pour les projets qu'il avait conçus. Son unique récréation, son seul passetemps était de réunir des pages qu'il faisait élever et exercer; يتضاربون بها بين يدية فني هذا أكثر شغله أذا فرغ من تدبيرة ولما واقع الصفار الحسن بين زيد الحسني بطبرستان وذلك سنة ستين ومائتين وقيل سنة تسع وجسين ومائتين وانكشف الحسن بين زيد فامعن يعقوب في الطلب وكانت معه رسل المسلطان قد قصدوه بكتب ورسالة من المعتمد وهم راجعون من طلب الحسن بين زيد قال له بعضهم لما رأى من طاعة رجاله له وما كان منهم في تلك الحرب ما رأيت اينها الامير كاليوم قال له الصفار واعجب منه ما اريك اياه ثم قربوا من الموضع الذي كان فيه عسكر الحسن بين زيد فوجدوا المدر والعدد والسلاح والكراع وجميع ما خلف في العسكر

il les rassemblait, leur distribuait des lanières (ou frondes) fabriquées spécialement pour eux, et se plaisait à les voir combattre en sa présence: tel était son amusement favori lorsqu'il se reposait du souci des affaires.

Après avoir livré bataille à Haçan ben Zeïd Haçani dans le Tabaristân, en 260, ou, selon d'autres, en 259 de l'hégire, Haçan ayant pris la fuite, Saffar le poursuivit vigoureusement. Il était accompagné d'une députation qui était venue lui apporter des dépêches de la part de Moutamid. Au retour de cette expédition contre Haçan ben Zeïd, un des envoyés du Khalife, frappé de la discipline et de la bravoure dont les troupes de Saffar avaient fait preuve pendant cette campagne, dit au prince qu'il n'avait jamais vu un spectale aussi étonnant. « Ce que je vais vous montrer est plus étonnant, encore, » lui répondit Saffar. On arriva bientôt au lieu de campement de Haçan ben Zeïd; groups d'argent, munitions, armes, équipages, tout cela était encore dans l'état où l'ennemi l'avait abandonné au moment de sa retraite, pas un seul des soldats de Saffar

حين الهزيمة على حاله لم يتلبس احد من الحماسة بشيء منه ولا دانوا اليه معسكرين بالقرب منه من حيث يرونهم بالموضع الذي خلفهم به الصغار فقال له الرسول هذه سياسة ورياضة راضهم الامير بها الى ان ياتي له منهم ما اراده وكان لا يجلس الا على قطعة مح يشبه ان يكون طوله سبعة اشبار في عرض ذراعين او ارج والى جانبه ترسه عليه اتكاؤه وليس في مضربه شيء غيرة فاذا اراد ان ينام من ليله او نهارة اضطع على ترسه ونزع راية نجعلها مخدّته وآكثر لباسه خفتان اضطع على ترسه ونزع راية نجعلها المخدّة والرؤساء والعظماء عندة مراتب في الدخول من باب مضربه محيث تقع عينه عليهم ويرى مداخلهم في يرون مع اطفاب الشقاق الى

n'avait osé y toucher ni s'en approcher, bien qu'ils fussent campés dans le voisinage et que du lieu où ce général les avait postés ils pussent contempler ces richesses. Aussi l'envoyé du Khalife ne put s'empêcher de dire : « Quelle forte et sévère discipline l'émir a du imposer à ses troupes pour obtenir un tel résultat! »

Saffar n'avait pour s'asseoir qu'une pièce de feutre grossier qui pouvait avoir sept empans de long sur deux coudées ou un peu plus de large; à côté de lui son bouclier sur lequel il s'appuyait; c'était là tout le mobilier de sa tente. Voulait-il dormir le jour ou la nuit, il s'étendait sur son bouclier, arrachait un drapeau de quelque hampe et s'en servait en guise d'oreiller. Son vêtement consistait en un khaftan d'étoffe teinte nommée fakhiti. — D'après l'usage qu'il avait établi, les généraux, princes et notables défilaient selon leur grade sur le seuil de sa tente, de façon qu'il pût les voir au fur et à mesure qu'ils se présentaient; ils passaient ainsi à travers les interstices des pieux et des cordages

خجة مضروبة بحيث لا يرى هو موضعها للنه يرى مداخلهم اليها ومخرجهم منها فن احتاج اليه منهم واحتاج الى كلامه او امرة او نهيه دعاة نامرة وكان دخولهم بحيث يقع نظرة عليهم عوضًا من السلام عليه ولمريكن لاحد ان يتقدم الى باب عليهم آلا رجل من خواصة يعرف بالعربيز واخوته وله من وراء خيمتة خيمة تقرب من اطناب مجلسه فيها غلمان من خواصة فاذا احتاج الى امرياًمر به صاح بهم نخرجوا اليه والا فهو أكثر نهارة وليله في ذلك الموضع لا يقومون على رأسه وخيمته من داخل اخبية مطنبة كلها يدور فيها خسس مائة غلام يبيتون من داخل مضربه على كل نغس منهم ثنقة قده وكل يتغقد احواله لثلا يكون منهم عبث او نساد فهو المأخوذ به

et entraient dans une tente placée, il est vrai, hors de sa vue, mais de façon qu'il les vît entrer et sortir. Avait-il affaire à l'un d'eux, un ordre à donnet, une défense à prononcer, il l'appelait et lui communiquait ses instructions. Ce défilé sous les yeux du prince tenait lieu de la cérémonie du sélam. Nul n'avait le droit d'entrer chez lui, à l'exception de ses frères et d'un officier attaché à sa personne, qu'on surnommait el-aziz. Derrière le prince, à côté des piliers de sa tente, on dressait une autre tente pour les pages de son service; en cas de besoin, il les appelait à haute voix et ils se présentaient devant lui; à cela près, il demeurait seul chez lui sans aucun serviteur à son chevet. Sa tente était entourée de tentes en laine plantées autour de la sienne; cinq cents pages veillaient sur le seuil pendant la nuit; un homme de confiance surveillait chacun de ces pages pour prévenir les négligences ou les fautes de leur part, ce dont il était rendu responsable. - Chaque jour on tuait pour sa

ويذبح لد في كل يوم عشرون شاة فتطبخ في خسس قدور من الصغر الكبار ولد قدور حجارة يتخذ لد فيها بعض ما يشتهيد ولد ارزة في كل يوم وخبيصة او فالوذج مع القدور الجس وفي الوان غليظة فياكل منها ويغرق الباق في الغلمان الذيبي في داخل مضربه ثم اهل عسكرة حول مضربه وقربهم مند على حسب مراتبهم عنده وقال بعض من ورد اليد بنرسالة السلطان أيها الامير انت في رياستك وتحلك ليس في خيمتك الا سلاحك ومسح انت عليد قال ان رئيس القوم يأتم بد العابد فيما يظهر من افعالد وسيرتد فلو استعملت ما ذكرت من الاثات لا تقلما البهايم ولائم في فعلى من في عسكرى ونحن من الاثات لا تقلما البهايم ولائم في فعلى من في عسكرى ونحن

table vingt moutons qu'on apprétait dans cinq grandes chaudières de cuivre; il y avait, en outre, des chaudières de pierre, où l'on préparait d'autres mets de son choix; on lui servait aussi, tous les jours, du riz, de la bouillie de dattes et de crème (khabissah) et du faloudedj (en persan paloudé; mélange d'eau, d'amidon et de miel), indépendamment du mouton préparé dans les cinq chaudières. Après avoir mangé de ces mets peu recherchés, il les distribuait aux pages de service à l'entrée de sa tente et aux hommes qui veillaient à l'entour, dans les différents postes que leur grade leur assignait.

Un des envoyés qui étaient venus lui porter le message du Khalife lui ayant dit: « Comment se fait-il, prince, qu'avec votre puissance et dans votre rang élevé vous ne possédiez dans votre tente que des armes et la couverture de feutre sur laquelle vous êtes assis? » Saffar lui fit la réponse suivante: « Un prince est imité dans ses actions extérieures et sa manière d'être par ceux qui l'entourent; si je faisais usage d'un riche mobilier, comme vous me le con-

نقطع في كل يوم المهامة والمغاوز والاودية والقيعان ولا يصلح لنا الاستعمال البغال في عسكرة وكان الله الاستعمال المبغال في عسكرة وكان في عسكرة خسة آلان جهل بخت واضعان عددها جمير شهب كالبغال وفي الحير المعروفة بالصقارية تجل الاشقال عوضا من البغال وكان السبب في ذلك انه اذا نزل خليت الجال والحير للري وليس في وسع البغال ذلك قال المسعودي وليعقوب بن الليث الصقار وهرو بن الليث اخية سير وسياسات عجيبة وحيل ومكايد في الحروب قد اتينا على ذكرها وما انتظم لنا من خبرها في كتابينا اخبار الزمان والاوسط واتما نذكر منها في هذا الكتاب لمعًا مما لم نعرض لذكرة فيها سلف من كتبنا

seillez, mon armée s'empresserait de suivre mon exemple et nos bêtes succomberaient sous le poids de leur charge. Or, nous parcourons chaque jour de vastes solitudes, des vallées et des plaines d'un accès difficile; un bagage léger est donc le seul qui nous convienne. " - Saffar n'employait qu'un petit nombre de mules dans son armée; mais on y comptait cinq mille chameaux bactriens et un nombre double d'ânes au poil gris, semblables à des mules; ces anes, qu'on surnommait saffari, portaient les bagages en guise de mulets. La raison de cette préférence était que les chameaux et les ânes peuvent, pendant les haltes, être laissés en liberté au pâturage, ce qui n'est pas possible avec les mulets. - La biographie de Yakoub ben Leit Saffar et de son frère Amr ben Leït, Jeur admirable système de gouvernement, les ruses et stratagèmes qu'ils employaient à la guerre se trouvent, avec le récit complet et coordonné de leur histoire, dans nos Annales historiques et dans le Livre moyen. Nous ne donnons ici que des aperçus des faits

وقى سنة اربع وستين ومائتين وذلك فى خلافة المعتمد كانت وفاق موسى بن بغا وفيه يقول بعض الشعرآء وكان قد امتدحه فلم يصله بشيء

En l'année 264, sous le règne de Montamid, mourut Mouça, fils de Boga. Un poëte, qui avait chanté ses louanges sans en obtenir la moindre récompense, a dit à ce propos:

Mouça est mort; c'est pour moi une mince infortune et l'annonce de son trépas me touche faiblement.

Je resterai aussi indifférent à la mort de tous ceux qui, vivants, me refusaient leurs bienfaits.

La même année, c'est-à-dire en 264 de l'hégire, Abou Ibrahim Ismail (fils de Yahya) Mouzeni, auteur d'un Abrégé de la jurisprudence de Chafeyi (Mohammed ben Edris), mourut en Egypte, le jeudi sixième jour avant la fin de rébi L. — Même année, mort d'Abou Abd Allah Ahmed (fils d'Abd er-rahman, fils de Wehb et neveu d'Abd Allah, fils de Wehb, qui fut un des disciples de Malek, fils d'Anas); il a transmis les traditions de Malek d'après l'autorité de son

وفيها مات يونس بن عبد الاعلى الصدق بمصر وهو ابن اثنتين وتسعين سنة وفيها مات ابو خالد يزيد بن سنان بمصر وصلّى عليه بكّار بن قتيبة القاضى وشخص الموقق لحاربة صاحب الزنج في صغر سنة سبع وستين وماتّين وقدم الموفق ابنه ابا العباس في ربيع الآخر الى سوق الخيس وقد كان الشعراني صاحب العلوى قد تحصن بها في جع كثير من الزنج فغتم هذا الموضع وغنم جميع ما كان فيه وفتح مواضع كثيرة وقتل من كان فيها من الزنج وصار الموفق الى الاهواز فاصلح ما افسدة الزنج ثم عاد الى البصرة فلم يزل منازلاً فاصلح ما افسدة الزنج ثم عاد الى البصرة فلم يزل منازلاً لصاحب الزنج حتى تُتل فكانت مدة ايامه اربع عشرة سنة واربعة اشهر يقتل الصغير والكبير والذكر والانثى ويحرق ويخرب واربعة اشهر يقتل الصغير والكبير والذكر والانثى ويحرق ويخرب مداود الملك الملك

Sinan) meurt en Égypte; la prière des funérailles est récitée par le kadi Bekkar, fils de Kotaïbah.

Mouaffak se mit en campagne contre le chef des Zendj au mois de safar 267 de l'hégire; en rébi II, il détacha son fils Abou 'l-Abbas pour marcher sur Souq el-Khamîs, où Chârani, un des partisans de l'Alevide (c'est-à-dire du chef des Zendj), s'était retranché avec un gros parti de Zendj. Abou 'l Abbas s'empara de cette place et de tout le butin qu'elle renfermait; il prit plusieurs autres villes et massacra tout ce qu'il y rencontra de Zendj. De son côté Mouaffak entra dans la province d'Ahwaz (Susiane) et y répara les dégâts commis par l'ennemi; puis il revint à Basrah et ne cessa de combattre le chef des Zendj jusqu'à ce qu'il le tuât. Ce rebelle, dont la domination dura quatorze ans et quatre mois, avait massacré sans pitié enfants et vieillards, hommes

وقد كان الله بالبصرة في وقعة واحدة على قتل ثلاث مائة الف من الناس وقد كان المهلبي من علية المحاب على بن محد بعد هذه الوقعة بالبصرة فنصب منبرًا في الموضع المعرون بمقبرة بني يشكر وكان يصلى يوم الجعة بالناس ويخطب على ذلك المنبر لعلى بن محد ويترح بعد ذلك على ابي بكر وجر ولا يذكر عنهان ولا عليا في خطبته ويلعن جبابرة بني العباس وابا موسى الاشعرى وعرو بن العاص ومعاوية بن ابي سغيان على ما قدمنا من قواد في هذا الكتاب واند كان يذهب الى رأى ما قدمنا من قواد في هذا الكتاب واند كان يذهب الى رأى من المهابي بها اجتمعوا في بعض الجعع فوضع فيهم السيف

et femmes; partout il avait semé l'incendie et le pillage. Dans une seule bataille livrée près de Basrah, il tua trois cent mille hommes.

Mohallebi, un des principaux officiers d'Ali ben Mohammed (nom du chef des Zendj), était demeuré à Basrah après cette bataille. Il fit dresser une chaire dans le quartier nommé « Cimetière des Benou-Yachkor; » là, il récitait la prière solennelle et le prône du vendredi. Il acclamait d'abord le nom de son maître Ali ben Mohammed et invoquait la miséricorde de Dieu pour Abou Bekr et Omar; mais il omettait les noms d'Otman et d'Ali dans son allocution. Puis il maudissait les tyrans de la famille d'Abbas, ainsi qu'Abon Mouça el-Achari, Amr, fils d'El-Ass, et Moawiah, fils d'Abou Sofian. Nous avons parlé précédemment de ses doctrines et ajouté qu'il appartenait à la secte des Kharédjites, nommés Azrakites (cf. t. V, p. 230). Comme ceux de ce parti qui étaient restés à Basrah tenaient encore fermement aux opinions de Mohallebi et continuaient à se réunir certains vendredis, ils furent mis hors la loi. Les uns réussirent à

في ناج سالم ومن مقتول ومن غريق واختلى كثير من الناس في الدور والآبار فكانوا يظهرون بالليل فيطلبون الكلاب فيد يحونها ويأكلونها والغيران والسنانير فافنوها حتى لم يقدروا منها على شيء وكانوا اذا مات الواحد منهم اكلوة ويراعى بعضهم موت بعض ومن قدر منهم على صاحبه قتله واكله وعدموا مع ذلك المآء العذب وذكر عن امرأة منهم انها حضرت امرأة تنزع ومعها اختها وقد احتوشوها ينتظرون ان تحوت فيأكلون لجها تالت المرأة فا ماتت حتى ابتدرناها فقطعنا لحما وأكلناة ولقد حضرت اختها قد جاءت الى النهر ونحن على مشرعة عيسى بن ابى حرب وهى تبكى ومعها رأس اختها على مشرعة عيسى بن ابى حرب وهى تبكى ومعها رأس اختها

se sauver, les autres furent massacrés ou noyés. Un grand nombre d'entre eux se cachèrent dans les maisons et les puits; ils se montraient la nuit seulement et faisaient la chasse aux chiens, aux rats et aux chats, qu'ils tuaient pour s'en nourrir; mais bientôt cette ressource s'épuisa et ils ne trouvèrent plus rien à manger. Alors ils mangèrent les cadavres de ceux de leurs compagnons qui mouraient : ils s'épiaient, attendant leur mort réciproque; les plus forts tuaient leurs camarades et les dévoraient. A ces maux se joignit la privation d'eau douce. On raconte qu'une femme se trouvait auprès d'une de ses compagnes à l'agonie; la sœur de la mourante était là ; toutes ces femmes, assises en rond, attendaient sa mort pour se repaître de sa chair. Voici le récit textuel du témoin : « Elle n'avait pas encore rendu le dernier soupir que, nous jetant sur elle, nous la coupâmes en morceaux et la dévorâmes. Sa sœur était avec nous; pendant que nous étions au carrefour dit de Yça ben Abi Harb, elle courut vers le fleuve et, la tête de sa sœur à la main, elle se mit à pleurer. Interrogée sur le motif de sa

فقيل لها ويحك ما لك تبكين قالت اجتمعين على اختى فا تركوها تموت حسنا حتى قطعوها وظلمونى فلم يعطونى من لجها شبًا الدرأسها هذا وهي تشتكى ظلمهم لها في اختها ومثل هذا كثير واعظم مما وصغنا وبلغ من امر عسكرة انه كان ينادى فيه على المرأة من ولد الحسن والحسين والعباس وغيرهم من ولد هاشم وقريش وسائر العرب وابناء الناس تباع الجارية منهم بالدرهين والثلاثة وينادى عليها بنسبها هذه ابنة فلان الغلاني لكل رنجى منهم العشرة والعشرون والثلاثون يطوهن النزيج ويخدمن النساء الرنجيات كما تخدم الوصائف ولقد استغاثت الى على بن محد امرأة من ولد الحسن بن على

douleur elle répondit : « Ces femmes se sont rassemblées autour de ma sœur et, sans la laisser mourir de sa mort naturelle, elles l'ont mise en pièces. Quant à moi, elles m'ont volée, et du corps de ma sœur elles ne m'ont laissé que la « tête. » Et elle continua ainsi à se lamenter du dol qui lui était fait dans le partage du cadavre. » Il y eut beaucoup de scènes de ce genre et plus atroces encore que celle qui vient d'être racontée.

L'insolence de l'armée des Zendj était telle qu'on y vendait à l'encan les femmes de la famille de Haçan, de Huçeïn et d'Abbas, les descendantes de Hachem, de Koreïch et des plus nobles familles arabes. Une jeune fille se vendait de deux à trois dirhems; le crieur annonçait sa généalogie en ces termes: Une telle, fille d'un tel, de telle famille! « Chaque noir possédait dix, vingt et même trente de ces femmes; elles servaient de concubines aux noirs et remplissaient auprès de leurs femmes les fonctions des plus humbles esclaves. Une de ces captives, qui descendait, par Haçan, d'Ali, fils d'Abou Talib, appartenait à un noir; elle supplia آبن إلى طالب كانت عند بعض الزنج وسألته أن ينقلها منه الى غيرة من الزنج ويعتقها عا في فيه فقال لها هومولاك وهو اولى بك من غيرة وقد تكلم الناس في مقدار ما قتل في هذه السنين من الناس فكثر ومقلل فاما المكثر فيقول انه افنى من الناس ما لا يدركه العدد ولا يقع عليه الاحصاء ولا يعلم ذلك الا عالم الغيب فيها فتح من هذه الامصار والبلدان والضياع واباد اهلها والمقلل يقول افنى من الناس خسس مائة الف نغر (۱) وكلا الغريقين يقول ذلك ظنًا وحسبانًا اذكان شيئًا لا يدرك ولا يضبط وكان مقتله على ما بينا آنفًا سنة سبعين ومائتين وذلك في خلافة المعتمد وقد كان الموقق بعد ذلك وجم بصاعد بن مخلد في سنة اثنتين وسبعين ومائتين (۱) الى

le chef des Zendj, Ali ben Mobammed, de lui donner un autre maître en l'affranchissant de celui qui la possédait. « Non, répondit le chef, il est ton maître et te convient mieux qu'un autre. »

Le nombre de ceux qui périrent pendant ces années de guerre offre matière à contestation: les uns l'évaluent très haut, les autres avec plus de modération. Selon les premiers, le chiffre des pertes échappe à tout calcul, à toute évaluation; il n'y a que Dieu qui, dans sa science infinie, peut savoir ce qu'ont coûté ces prises de villes, de cantons et de bourgades et les massacres qui en furent le résultat. Les plus modérés estiment la perte totale à cinq cent mille âmes; mais l'une et l'autre opinion ne repose que sur des données vaines et conjecturales, et tout calcul rigoureux est impossible.

Le chef des Zendj fut tué en 270, sous le khalifat de Moutamid, comme nous l'avons dit plus haut. Plus tard, en 272, Mouaffak envoya Saèd, fils de Makbled, pour comحرب الصغّار فامّرة على من معه من الجيوش وشيّعه الموقّق فها صار الى بلاد فارس تجبر واشتدّ سلطانه وانصرن من المداين في بعض الايام فاحتجم في خفه ورانه عليه ونمي ذلك الى الموقق وما هو عليه من التجبر فقال في ذلك ابو محد عبد الله بن الحسين بن سعد القطربلي في قصيدة طويلة اقتصرنا منها على ما نذكرة وهو (1)

تكفهر لما طفى ودان بذين النجمة واصبح ف خفة وفرانة تحتجة

فاشخصه الموقق الى واسط فكان مدة مقامه في الوزارة سبع سنين الى ان قبض عليه وعلى اخيه عبدون النصراني وماتت

battre Saffar; il lui confia le commandement de son armée et le suivit de près. Quand il se dirigeait vers la Perse, Saèd devint orgueilleux et se montra despote dans l'exercice de son autorité. Un jour, en partant de Médaïn (Ctésiphon), il s'était fait poser des ventouses, étant chaussé de bottines et de guêtres par-dessus. Mouaffak fut informé de cette circonstance, ainsi que des manières hautaines de ce ministre. Le poëte Abou Mohammed Abd Allah (fils de Huçeïn, fils de Saad), originaire de Kotrabbol, composa alors contre Saèd une longue pièce de vers, dont nous ne citerons que le passage relatif au fait en question:

II (Saèd) avait mauvaise mine, depuis qu'il s'était révolté et qu'il avait embrassé le culte des Persans.

Un matin, il se fit mettre des ventouses, étant botté et chaussé de guêtres, etc.

Par ordre de Mouaffak, Saèd fut exilé à Waçit; il occupait le poste de vizir depuis sept ans lorsqu'il fut arrêté, lui et son frère Abdoun le chrétien. Une jeune esclave nommée جارية لصاعد بعد حبسه وكانت الغالبة على امرة وكان يقال لها جعفر وماتت بعدها بايام ام الموفق ففي ذلك يقول عبد الله بن الحسين بن سعد من ابيات له (۱)

اخذت جعفر برأس القطار ثم قالت آذنتكم بالبوار فاجابت ام الامير وقالت قد اتيناك اول الروار وسيأتيك صاعد عن قريب كتبه البالآء في الاستطار واحصى ما وجد لصاعد من الرقيق والمتاع والكسوة والسلاح والآلات في خاصة نفسه دون ما كان لاخية عبدون فكان مبلغه ثلثائة الف دينار وكان مبلغ غلته في سائر ضياعه الف الف وثلثائة الف ومات صاعد في الحبس وذلك في سنة ست وسبعين ومائدين وفي سنة سبعين ومائدين كانت وفاق ابي

Djåfar, qui avait pris un empire absolu sur Saèd, était morte après l'incarcération de son maître; quelques jours plus tard la mère de Mouaffak mourait aussi. C'est à quoi font allusion les vers suivants du même poête:

Djafar a ouvert la marche en criant : «Je vous annonce votre ruine prochaine !»

Et la mère de l'émir, répondant à son appel, lui a dit : «Me voici la première parmi ceux qui te visiteront.

«Mais Saèd ne tardera pas à te rejoindre : les lettres qui renferment

sa condamnation sont prêtes à partir. »

On fit le dénombrement des biens consistant en esclaves, meubles, vêtements, armes et engins de guerre qui appartenaient en propre à Saèd, sans compter les biens de son frère Abdoun; le tout s'éleva à la somme de trois cent mille dinars; le rendement de ses domaines lui donnait un revenu d'un million trois cent mille dirhems. Il mourut en prison, l'an 276 de l'hégire.

سليمان داود بن على الاصبهانى الغقية ببغداد وفيها مات ابو ايوب سليمان بن وهب الكاتب واجد بن طولون وذلك بمصر يوم السبت لعشر خلون من ذى القعدة من سنة سبعين وماثنين وله خس وستون سنة وكانت ولاية اجد سبع عشرة سنة وكان بين الظغر بصاحب الزنج وموت اجد بن طولون عشرة اشهر ولما يئس اجد بن طولون من نفسه بايع لابنه ابي الجيش بالامر من بعدة فلما توى جدد ابو الجيش خاروية آبن اجد بن طولون العهد لنفسه ووجه الموقق بابنه ابي العباس لحاربة ابي الجيش خاروية في سنة احدى وسبعين العباس لحاربة ابي الجيش خاروية في سنة احدى وسبعين وماثنين فكانت الوقعة بينها بالطواحين من اهال فلسطين يوم الثلاثآء لاربع عشرة ليلة بقيت من شوال من هذة السنة فكانت الهزيمة على ابي الجيش واحتوى ابو العباس على جميع فكانت الهزيمة على ابي الجيش واحتوى ابو العباس على جميع فكانت الهزيمة على ابي الجيش واحتوى ابو العباس على جميع

En 270, mort d'Abou Suleiman Daoud (fils d'Ali), d'Ispahân, jurisconsulte, décédé à Bagdad. - Même année, mort d'Abou Eyyoub Suleiman ben Webb, le secrétaire. -Ahmed, fils de Touloun, meart en Égypte le samedi 10 de dou'l-kâdeh, 270 de l'hégire, âgé de soixante-cinq ans, après avoir gouverné ce pays pendant dix-sept années. Entre la défaite du chef des Zendj et la mort d'Ahmed; fils de Touloun, il s'écoula dix mois seulement. Sentant sa fin prochaine, il investit de toute son autorité son fils Abou 1-Djeich Khomaroweih; celui-ci, sitôt après la mort de son père, fit renouveler le serment d'investiture. Mouaffak fit marcher contre lui son fils Abou 'l-Abbas (271 de l'hégire); dans la bataille livrée à Tawahîn, en Palestine, le mardi quatorzième jour avant la fin de chawwal de la même année, Abou 'l-Djeich fut battu et mis en fuite, laissant tout son camp aux mains d'Abou 'l-Abbas. Il parvint à s'échapper avec

عسكرة وافلت ابو للجيش مع جهاعة من قبوادة حتى ان الغسطاط وتخلف غلامة سعد الاعسر (الفوات ابا العباس فهرمة واستباح عسكرة وقتل رؤسآء قبوادة وجلة اصحابة ومضى ابو العباس لا يلوى على شيء حتى ان العراق وقلد ابو الجيش امر وزارته على بن احجد المادراني وابو بكر محد بن على آبن احجد المادراني هو المعتقل في يد الاخشيد محد بن طفي فدا الوقت وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلاث مائة وقد كان على وزارته بمصر هو وولدة الحسين بن محد فيلما استوزر على وزارته بمصر هو وولدة الحسين بن محد فيلما استوزر مشق الى الغسطاط قبض علية وعلى اخية ابرهم بن خلف دمشق الى الغسطاط قبض علية وعلى اخية ابرهم بن خلف واستوزر ابا الحسن محد بن عبد الوقاب وفي سنة سبعين واستوزر ابا الحسن محد بن عبد الوقاب وفي سنة سبعين واستوزر ابا الحسن محد بن عبد الوقاب وفي سنة سبعين واستور ابا الحسن محد بن عبد الوقاب وفي سنة سبعين واستور ابا الحسن محد بن عبد الوقاب وفي سنة سبعين واستور وابا الحسن محد بن عبد الوقاب وفي سنة سبعين واستور وابا الحسن محد بن عبد الوقاب وفي سنة سبعين واستور وابا الحسن علية وين سليمان المرادي المؤدن صاحب

quelques-uns de ses officiers et revint à Fostat. Mais Saad el-Aaçar, son écuyer, étant resté en arrière, surprit Abou 'l-Abbas, le repoussa, s'empara de son camp et massacra plusieurs de ses généraux et de ses officiers. Abou 'l-Abbas retourna en Irak en toute hâte et sans se détourner de sa route. Abou 'l-Djeïch nomma au poste de vizir Ali (fils d'Ahmed) Maderani. Le fils de celui-ci, Abou Bekr Mohammed est aujourd'hui, en 332 de l'hégire, retenu prisonnier chez Mohammed (fils de Tougj) el-Ikhchid, après avoir gouverné l'Égypte en qualité de vizir avec son fils Huçeïn. El-Ikhchid nomma plus tard à ces fonctions Abou 'l-Haçan Ali (fils de Khalef, fils de Tabab); mais, quand il revint de Damas à Fostat, il fit arrêter ce ministre ainsi que son frère Ibrahim ben Khalef et prit pour vizir Abou 'l-Haçan Mohammed, fils d'Abd el-Wahhab.

En 270 mourut en Égypte Rébî (fils de Suleïman) Mu-

محد بن ادريس الشافع الراوى لاكثر كتب عنه عصر واخبرنا ابو عبد الله الحسن بن مروان المصرى وغيرة عن الربيع بن سليمان قال استعار الشافعي من محد بن الحسن اللوق شيئًا من كتبه فلم يبعث بها البه فكتب البه الشافعي

یا قل لمی لم تر عیسی می راء ه مشاه
می کان می قد راء ه ما قد رأی می قبله
ومی کلامنا له حیث عقلنا عقله
لان ما بجاند فاق اللمال بالله
العلم ینهی اهام ان بمنعوه اهام
لعام ینهی اهام لاهام لعام العام الع

فبعث اليه محمد بن للحسن باكثركتبه التي سأل عنها وبايع

radi, surnommé le Mouezzin; il fut le disciple de Mohammed ben Edris Chafeyi et recueillit présque tous les ouvrages de ce docteur. Voici ce que m'ont raconté Abou Abd Allah Haçan (fils de Merwan), l'Égyptien, et d'autres personnes, d'après ce même Rébî, fils de Suleïman: Chafeyi avait prié Mohammed (fils de Haçan) de Koufah de lui prêter quelques-uns de ses livres. Mohammed ne les lui ayant point envoyés, Chafeyi lui adressa ces vers:

Rappelez à celui dont on ne verra jamais le pareil,

A celui qui, de l'aveu de ceux qui le voient, ne peut être surpassé par personne,

Et à qui nous adressons un langage d'accord avec l'idée que nous

avons de son esprit,

Parce que le mérite que renferme son âme est au-dessus de tout mérite; Rappelez-lui que la science défend à ses adeptes de la rendre inaccessible à ceux qu'elle reconnaît comme siens.

Peut-être sera-t-il alors généreux envers un autre savant.... peut-être.

Mohammed, fils de Haçan, envoya aussitôt à Chafeyi la plupart des livres que celui-ci lui avait demandés. المعتمد لابنه جعفر وسمّاة المفتوض الى الله وقد كان المعتمد آثر اللذة واعتكف على الملاهى وغلب اخوة ابو اجد الموقيق على الامور وتدبيرها ثم حظر على المعتمد وحبسه قكان اوّل خليفة قهر وحبس وحجر عليه ووكل به بغم الصلح وقد كان قبل ذلك هرب وصار الى حديثة الموصل فبعث الموقق بصاعد الى سامرًا وكتب الى اسحق بن كنداج فردّة من حديثة للوصل وفي سنة اربع وستين ومائتين كان خروج احد بن طولون من مصر مظهرًا للغزو في عساكر كثيرة وخلق من المطوّعة قد انجدبوا معه من مصر وفلسطين فقبل وصولة الى دمشق مات ماجور التركى بدمشق وقد كان عليها فدخلها

Moutamid fit proclamer son fils Djåfar comme héritier du trône et lui donna le surnom de Mufawwad-Ilallah (confié à Dieu; cette proclamation eut lieu en 261 d'après Ibn el-Athir). Le Khalife Moutamid ne pensait qu'au plaisir et ne s'occupait que d'amusements frivoles; de sorte que son frère Abou Ahmed Mouaffak usurpa l'autorité et le gouvernement de l'empire. Plus tard même, il le mit en charte privée et l'emprisonna; aucun souverain avant lui n'avait été l'objet d'une telle violence ni gardé au secret au fond d'une prison. La ville de Fem-essilh fut le lieu de sa détention. Moutamid avait d'abord pris la fuite et s'était réfugié dans la petite ville de Haditat el-Moçoul, mais Mouaffak, ayant envoyé son ministre Saèd à Samarra, il écrivit à Ishak, fils de Kendadj, qui s'empressa de renvoyer le Khalife.

En 264, Ahmed, fils de Touloun, sortit d'Égypte en manifestant le projet de combattre les infidèles; il avait sous ses ordres une armée considérable, à laquelle se joignirent des volontaires venus d'Égypte et de Palestine. Il n'était pas encore arrivé à Damas que le Turc Madjour, اجد بن طولون فاحتوى على جيع تركته من الخزائن وغيرها وصارمنها الى جص وصارمنها الى بلاد انطاكية ووصلت مقدمته الى بلاد الاسكندرية من شاطىء بحر الروم ووصل هو الى الموضع المعرون ببغراس (1) من جبل اللكام وقد تقدمته المطوعة والغزاة الى الثغر الشاى ثم عطف هو راجعًا من غير ان يكون تقدم الى الناس معرفة ذلك منه حتى نرل على مدينة انطاكية وفيها يومئذ سيما الطويل في عدة منيعة من الاتراك وغيرهم وقد قدمنا فيما تقدم من هذا الكتاب الجبر عن كيفية بناء انطاكية وقصة سورها والملك الباني لها وصغة سورها في السهل والجبل وقد كان قبل نزول احد بن طولون على انطاكية وقع بين سيما وبين احد المؤيد حروب طولون على انطاكية وقع بين سيما وبين احد المؤيد حروب

gouverneur de cette ville, mourait; Ibn Touloun envahit alors Damas et s'empara des trésors et de toutes les richesses laissées par le gouverneur. De là il se rendit à Émèse et ensuite dans la province d'Antioche; tandis que son avantgarde s'avançait jusqu'à Alexandrette, sur le littoral de la Méditerranée, il arrivait lui-même au lieu nommé Bagras, dans la chaîne du Lokam. Les volontaires et plusieurs corps expéditionnaires étaient parvenus à la frontière syrienne lorsque Ibn Touloun, revenant sur ses pas sans prévenir personne, investit la ville d'Antioche, défendue à cette époque par Sima dit le Long avec une puissante garnison de Turcs et d'autres troupes. On a déjà lu précédemment des détails sur la fondation d'Antioche et de ses murailles, sur le roi qui les construisit et sur l'étendue de ses fortifications le long de la plaine et de la montagne (voir t. II, p. 282). Antérieurement à l'arrivée d'Ahmed, fils de Touloun, sous les murs d'Antioche, une longue guerre, dont le territoire de Djound-Kinnisrîn et d'El-Awaçim en Syrie fut le théâtre,

كثيرة ببلاد جند تنسرين والعواصم من ارض الشام وكان سيما الطويل قد عمّ اذاة اهلها من قتل واخذ مال وكان نزول إبن طولون على باب من ابوابها يعرف بباب فارس (أ) تلقا السوق وقد احاطت عساكرة بها ونزل غلامه المعروف بلولو على باب من ابوابها يعرف بباب البحر وقد كان لولو بعد ذلك انحدر الى السلطان مستأمناً فاق الموقق وهو منازل لصاحب الزنج فكان من امرة وقتل صاحب الزنج ما قدمنا ذكرة فيما سلف من كتبنا من وقوع المشاجرة بين اصحاب لولو واصحاب الموقق كما قدمنا ايهم القاتل لصاحب المزنج وكادت الحال ان تنغرج بينهم في ذلك اليوم حتى قيل في عسكر الموقق

## كيف ما شنَّتم فقولوا اتما الغنتج للسوُّلوُّ

avait éclaté entre Sima le Long et Ahmed el-Moueyyed, et Sima avait porté la mort et le pillage parmi ces populations. Ibn Touloun établit son camp devant une des portes, celle qu'on nomme porte de Farès, en face du grand marché; son armée enveloppa le reste de la ville, et son page nommé Loulou (la perle) investit une autre porte dite porte de la Mer. C'est ce même Loulou qui plus tard se réfugia auprès du gouvernement de Bagdad; accueilli par Mouaffak qui faisait alors la guerre au chef des Zendj, il prit part à cette guerre et à la mort du chef des Zendj, comme nous l'avons raconté dans nos ouvrages précédents. Nous avons dit aussi qu'une rivalité éclata entre les troupes de Loulou et celles de Mouaffak à propos du meurtre de ce chef, dont les uns et les autres s'attribuaient l'honneur, et qu'elle faillit amener une rupture entre les deux partis, jusqu'au moment où l'on chanta ce vers dans le camp de Mouaffak :

Parlez tant qu'il vous plaira : la victoire n'est due qu'à Loulou.

فكان ابن طولون على انطاكية في آخر سنة اربع وستين ومائتين وكان افتتاحة ايها في سنة خس وستين ومائتين بالحيلة من داخلها من بعض اهلها بالليل وقد اجذوا بحراسهم سورها فتحدر بعضهم عما يلي الجبل وباب فارس فاق ابن طولون وقد يئس من فتحها لمنعها وحصائة سورها فوعدة فتحها فضم اليه عدّة من رجالة فتسلقوا من حيث نزل واستعدّ هو في عسكرة واخذ اهبته وسيها في دارة فيا انفرج هود الصبح الد الطولونية قد كبروا على سورها ونزلوا محدرين اليها وارتفع الصوت وكثر النجيج وركب سها فيمن تسرع معه من خواصد فارسلت عليه امرأة من اعالى سطح حجر ري فاتت عليه واخذ بعض من عرفة رأسه فاق به ابس

Ibn Touloun investit Antioche à la fin de l'année 264; il s'en empara en 265, grâce à la trahison de quelques-uns de ses habitants qui ourdirent un stratagème à la faveur de la nuit. Quand ils prirent leur tour de garde sur les remparts, un d'entre eux se glissa le long de la montagne et de la porte de Farès; il se présenta chez Ibn Touloun, qui désespérait de prendre une ville si bien fortifiée, et lui promit de la lui livrer. Le prince lui donna un détachement de ses troupes avec lesquelles il se hissa dans la ville par l'endroit même d'où il avait opéré sa descente. Ibn Touloun fit aussitôt ses préparatifs et disposa ses moyens d'attaque. Sima était encore dans son hôtel et l'aurore avait à peine dissipé les ténèbres que déjà les Toulounides faisaient retentir sur les murailles le cri : Dieu est grand! puis ils se laissèrent glisser dans l'intérieur. Averti par les clameurs et le tumulte, Sima monta à cheval avec quelques hommes de sa suite accourus en toute hâte : une femme lui jeta du haut d'un toit une pierre meulière, qui le tua du

طولون وقد دخل من باب نارس ونزل على عين هنالك ومعه الحسين بن عبد الرجن القاضى المعرون بابس الصابون الانطاكي الحنفي فعات اصحاب ابن طولون ساعةً بانطاكية وشمل الناس اذاهم ثم رفع ذلك لساعتين من النهار وارتحل ابس طولون يؤمّ الثغر الشاى فاق المصيصة واذنة وامتنع منه اهل طرسوس وفيها يازمان الخادم فلم يكن له في فتحها حيلة فرجع عنها وقد اراد الغزو على ما قيل والله اعلم بامر بلغه ان العباس ولدة قد عصى عليه وفزع ان يحال بينه وبين مصر نحث في السير ودخل الغسطاط ولحق العباس ببرقة من بلاد المغرب خوفًا من ابيه وقد حل معه ما امكنه حهله من الشرائس

coup; sa tête fut reconnue et portée à Ibn Touloun. Ce prince fit alors son entrée par la porte de Farès et campa au bord d'une fontaine située dans la ville; il était accompagné du juge Huçeïn (fils d'Abd er-rahman), plus connu sous le nom d'Ibn Sabouni el-Antaki el-Hanefi. L'armée égyptienne cut une heure de pillage et fit beaucoup de mal aux habitants; le pillage cessa deux heures après le lever du jour.

Ibn Touloun se dirigeant ensuite sur la frontière syrienne passa successivement par Messissah et Adanab. Les habitants de Tarsous, commandés par l'eunuque Yazman, se défendirent énergiquement et déjouèrent toutes ses attaques. Le général égyptien revint alors sur ses pas, interrompant l'expédition qu'il avait entreprise contre les infidèles; on dit, Dieu sait la vérité, qu'il prit cette résolution en apprenant que son fils Abbas venait de se révolter. Craignant que les communications avec l'Égypte fussent coupées, il précipita sa marche et rentra dans Fostat. Abbas, redoutant le ressentiment de son père, s'enfuit à Barkah, dans le

والاموال والعدد وقد اتينا على ما جرى بين احد بن طولون وولدة العباس من المراسلات في كتابنا اخبار الزمان وكانت وفاة يازمان الخادم في ارض النصرانية غازيًا في جيش الاسلام تحت الحصن المعرون بكوكب وكان مولى المغتج بن خاتان محمل الى طرسوس فدفن بباب الجهاد وذلك المنصف من رجب سنة ثمان وسبعين وماثنين وكان معم في تبلك المغزاة من امرآء السلطان المعرون بالتجيفي وابن ابي عيسى وكان على امرة طرسوس وكان يازمان في نهاية البلاغة في الجهاد في البرّ والبحر وكان معم رجال من البحريين لم ير مثلهم ولا اشدّ منهم وكان له في العدة بكاية عظيمة وكان العدة يهابه وتغزع منه النصرانية في حصونها ولم ير في الثغور الشامية والجربة بعد

Magreb, avec tout ce qu'il put emporter en fait de trésors, biens et munitions de guerre. Quant aux messages qui s'échangèrent ensuite entre Ibn Touloun et son fils Abbas, nous en avons parlé dans les Annales historiques.

L'eunuque Yazman mourut en pays chrétien à la tête de l'armée musulmane, sous les murs de la forteresse de Kawkab; ce général était un affranchi de Fath, fils de Khakan. Son corps fut transporté à Tarsous et enterré près de Babel-Djihad (la porte de la guerre sainte) le 15 redjeb 278 de l'hégire. Deux autres généraux de l'armée royale l'accompagnaient dans cette campagne: El-Odjaïfi et Ibn Abi Yça, gouverneur militaire de Tarsous. Yazman accomplit des prodiges de valeur dans ses expéditions de terre et de mer; il avait d'ailleurs sous ses ordres une troupe de marins d'une énergie incomparable. L'ennemi, à qui il avait fait subir de grandes pertes, le redoutait beaucoup; à son approche les chrétiens tremblaient derrière les murs de leurs

عروبن عبيد الله بن مروان الاقطع صاحب ملطية وعلى بن يحيى الارمنى صاحب الثغور الشامية اشد اقدامًا على الروم من يازمان للحادم وكانت وناة عمروبن عبيد الله الاقطع وعلى آبن يحيى الارمنى في سنة واحدة استشهدا جميعا وذلك في سنة تسع واربعين وماثنين في خلافة المستعين بالله وقد كان عرو بن عبيد الله غازيًا في تلك السنة في الملطيين فلقي ملك الروم في خسين الغًا فصبر الغريقان جميعًا واستشهد عرو بن عبيد الله ومن كان معد من المسلمين الا اليسيد وذلك يوم عبيد الله ومن كان معد من المسلمين الا اليسيد وذلك يوم الجمعة المنصف من رجب من هذه السنة وقد كان على بن يحيى الارمنى انصرن عن الثغر الشامي وولى ارمينية ثم صرن عنها فلما صار الى بلاد ميافارقين من ديار بكر عدل الى ضياع

forteresses. Après Amr (fils d'Obeïd Allah, fils de Merwan), surnommé El-Aktá (l'homme à la main coupée), gouverneur de Malatyah, et Ali (fils de Yahya) l'Arménica, qui commandait aux frontières syriennes, on ne vit jamais ni à ces frontières, ni à celles de l'Aldjézireh, un adversaire plus redouté des Grecs que l'eunuque Yazman. El-Aktà et Ali l'Arménien périrent la même année martyrs de la foi, c'està-dire en 249, sous le Khalife Mostain-Billab. El-Akta commandait la garnison de Malatyah lorsqu'il fut attaqué par le roi de Byzance à la tête de cinquante mille hommes. Après une lutte acharnée des deux côtés, El-Aktà périt avec les Musulmans sous ses ordres; un très-petit nombre parvint à s'échapper. Cet événement se passait le vendredi 15 redjeb de ladite année. Quant à Ali (fils de Yahya) l'Arménien, en quittant la frontière syrienne, il fut nommé, gouverneur d'Arménie; puis il partit de cette province et se rendit à Miafarikin, dans le Diar-Bekr. Il s'était détourné

له هنالك ووقع التغير فخم ج مسرعًا وقد اغارت جيوش الروم فقتل على بن يحيى في مقدار اربع مائة نفس والروم لا تعلم انه على بن يحيى الارمنى واخبرني بعض الروم ممن كان قد اسلم وحسن اسلامه ان الروم صوّرت عشرة انغس في بعيض كفائسها من اهل البأس والنجدة والمكايد في الفصرانية والحيلة من المسطين منهم الرجل الذي بعث به معاويسة حين احتال على البطريق فاسرة من القسطنطينية فاقاد منه بالضرب وردّة الى القسطنطينية وعبد الله البطّال وعمرو بس عبيد الله وعلى بن يحيى الارمني والعريل بن بكار واحد بن ابي قطيغة وقرنياس البيلقاني (١) صاحب مدينة ابريق وهي

de sa route pour visiter un domaine qu'il avait dans ce pays, lorsque l'alerte fut donnée; il s'enfuit précipitamment devant le corps d'expédition des Grecs, mais il fut tué avec environ quatre cents des siens, sans que l'ennemi sût que

c'était Ali l'Arménien qui venait de périr.

D'après ce que m'a raconté un Grec converti et devenu excellent Musulman, les Grecs ont placé dans une de leurs églises l'image de dix personnages célèbres parmi les chrétiens par leur énergie et leur courage et aussi celle de quelques Musulmans cités pour l'habileté de leurs stratagèmes, On remarque parmi eux cet homme que Moâwiah chargea d'enlever de Constantinople un certain patrice à l'aide d'une ruse, et qui ramena à Constantinople le même patrice après qu'il eut été frappé en vertu de la loi du talion. Les autres personnages représentés sont : Abd Allah el-Battal (le champion), Amr, fils d'Obeïd Allah (El-Aktâ), Ali, fils de Yahya, l'Arménien, El-Aril, fils de Bekkar, Abmed, fils d'Abou Katifah, Karnéas Beïlakani, patriarche de la ville d'Ibrik (Abrouk chez Yakout), qui appartient aujourd'hui aux Grecs.

اليوم المروم وكان بطريق البيالقة وكانت وفاته في سفة تسع واربعين ومائتين وحرس خارس (١) اخت قرنياس ويازمان الخادم في موكبه والرجال حوله وابو القاسم بن عبد الباق وقد اتينا على وصف مذهب البيالقة واعتقاداتهم وهو مذهب بين النصرانية والتجوسية وقد دخلوا في هذا الوقت وهو سفة اثنتين وثلاثين ومائتين في جملة الروم وقد فسرنا خبيرهم في كتابنا اخبار الزمان فاما خبر معاوية وما ذكرناة من خبر الرجل الذي اسر البطريق من مدينة القسطنطينية فهو ان المسلمين غزوا في ايام معاوية فاسر جماعة منهم فاوقفوا بين البطارقة محن كان واقعًا بين يدى الملك فلطم حرّ وجهة فآلمة البطارقة محن كان واقعًا بين يدى الملك فلطم حرّ وجهة فآلمة

Ce Karnéas, patriarche des Beilaki, mourut en 249 de l'hégire. On remarque aussi dans la même église.... Kharis, sœur du précédent; l'eunuque Yazman à cheval entouré de ses guerriers, et enfin Abou 'l-Kaçem, fils d'Abd el-Baki. Nous avons parlé ailleurs de la doctrine et des dogmes des Beïlaki, secte qui tient à la fois du christianisme et du magisme; aujourd'hui, en 332 de l'hégire, elle est rentrée dans la nation grecque; il en est fait mention dans nos Annales historiques.

Quant à l'histoire de Moâwiah et du personnage qui fit prisonnier un patrice à Constantinople, en voici les détails. Lors d'une expédition contre les Grecs, sous le règne de Moâwiah, plusieurs Musulmans furent faits prisonniers et conduits devant le roi de Byzance. Un de ces prisonniers ayant prononcé quelques paroles, un des patrices de la suite du roi s'approcha du Musulman et le frappa en plein visage. Le prisonnier, transporté de douleur et d'indignation (il appartenait à la tribu de Koreïch), s'écria: « Quelle honte pour

وكان رجلاً من قريش فصاح وا اسلاماة اين انت عنا يا معاوية اذ اهلتنا وصيّعت تغورنا وحكمت العدوّ في ديارنا ودمائنا واعراضنا فنعى للخبرالى معاوية فآلمه وامتنع من لذيذ الطعام والشراب نخلا بنغسه وامتنع من الناس ولم يظهر ذلك لاجد من التخلوقين ثم اجمل الامر في اهال لليلة باتامة الفداء بين المسلمين والروم الى ان فادى بذلك الرجل فلما صار الرجل الى دار الاسلام دعاه معاوية فبرّه واحسى اليه ثم قال له لمر نهملك ولم نضعك ولا ابحنا دمك وعرضك ومعاوية مع ذلك يجيل الرأى ويعمل لليلة ثم بعث الى رجل من ساحل دمشق من مدينة صور وكان به عارفًا كثير الغزوات في البحر صُمُلٌ من الرجال مرطان بالرومية فاحضره وخلابه واخبره بما قد عزم l'Islam! Moawiah, pourquoi es-tu notre chef, toi qui nous abandonnes, toi qui laisses l'ennemi franchir nos frontières et faire main basse sur notre pays, sur notre vie et notre honneur! » Moàwiah en fut informé et ressentit une vive indignation : il se priva des plaisirs de la table, s'enferma sans recevoir personne et ne fit part de son chagrin à qui que ce fût au monde. Mais il prépara tout pour le succès de son stratagème. On commença par négocier l'échange des prisonniers musulmans et grecs; le Koreïchite fut racheté et ramené dans la capitale de l'Islam; le prince l'appela en sa présence et le combla de faveurs : « Nous ne t'avons, lui dit-il, ni abandonné ni oublié, et nous ne livrerons à l'ennemi ni ton sang ni ton honneur. » Il employa toutes les ressources de son esprit au succès de sa ruse. Dans ce but, il fit venir de Sour (Tyr), ville du littoral de Syrie, un marin qu'il connaissait pour s'être signalé dans maintes croisières contre les Grecs : c'était un homme vigoureusement trempé et qui parlait le jargon des Grecs. Moâwiah le manda à sa

عليه وسأله الحال الحيلة فيه والتأنى له فتوافقا على ان يدفع المرجل مالاً عظيمًا يبتاع به انواعًا من الطرن والملح والجهاز والطيب والجوهر وغير ذلك وابتنى له مركب لا يلحق في جريم سرعة ولا يدرك في مسيرة بنيانًا عجيبًا فسار الرجل حتى الى جزيرة قبرس فاتصل برئيسها واخبرة ان معه جارية الملك وخواصه وانه يريد التجارة الى القسطنطينية تاصدًا الى الملك وخواصه بذيك فروسل الملك بذلك واعم بحال الرجل فاذن له في الدخول فدخل خليج القسطنطينية وسار فيه حتى انتهى الى القسطنطينية وقد اتينا على مقدار مسافة هذا الحليم واتصاله بالبحر الرومي وبحر نيطاس عند ذكرنا البحار فيها سلف من هذا الكتاب فها وصل الى القسطنطينية اهدى

cour, s'enferma avec lui, le mit au courant de ses projets et le pria de mettre à son service toute son habileté et sa patience. D'après le plan concerté entre eux, on donna à cet homme une somme considérable qu'il consacra à l'achat d'objets rares et curieux, étoffes précieuses, parfums, bijoux, etc. on fabriqua pour lui un bâtiment d'une construction admirable et qui, par sa légèreté, défiait tous les autres navires. Le messager se mit en route: Arrivé dans l'île de Chypre, il vit le gouverneur et lui dit qu'il conduisait une jeune esclave destinée au roi, que son intention était de faire le commerce à Constantinople et que, dans ce but, il voulait voir le roi et les grands. Le roi grec en fut informé par message; après enquête il lui donna libre accès; l'étranger put donc pénétrer dans le détroit de Constantinople et arriver dans cette capitale. L'étendue de ce canal et sa jonction avec la Méditerranée et le Pont-Euxin ont été déjà mentionnées dans le chapitre sur les différentes mers (voyez t. I, p. 261). Dès son arrivée à Constantinople, le Tyrien للك وجيع بطارقته وبايعهم وشاراهم ولم يعط للبطريق الذى لطم وجه القرشي شياً وقصده الى ذلك البطريق الذى لطم الرجل القرشي وتأتى الصورى في الامرعلي حسب ما رسمة له معاوية واقبل الرجل من القسطنطينية الى الشام وقد امرة الملك والبطارقة بابتياع حوائج ذكروها وانواع من الامتعة وصغوها فلما صار الى الشام سار الى معاوية سرًا وذكر له من الامرما جرى فابتيع له جميع ما طلب منه وما علم ان رغبتهم فيه وتقدم اليه فقال ان ذلك البطريق اذا عدت الى كرتك هذه سيعذلك عن تخلفك عن برّة واستهانتك به فاعتذر اليه ولاطغه بالقصد والهدايا واجعله القيم بامرك والمتفقد لاحوالك وانظر ماذا يطلب منك حين اوبك الى الشام فان الحوالك وانظر ماذا يطلب منك حين اوبك الى الشام فان

offrit des présents au roi et aux patrices et exerça son commerce à la cour; cependant il évita de donner le moindre cadeau au patrice qui avait souffleté le Koreïchite, bien que le dignitaire auteur de cet outrage fût le but réel de la mission du marin de Tyr; mais Moâwiah lui avait recommandé d'agir avec la plus grande réserve. Quand le Tyrien partit de Constantinople pour la Syrie, le roi et les patrices le chargèrent de l'achat de différents objets et de marchandises qu'ils lui désignèrent spécialement.

De retour en Syrie, il visita Moawiah secrètement et lui rendit compte de son voyage. On lui fournit les objets qu'il avait été chargé d'acheter et tout ce qu'il savait devoir flatter le goût des Grecs. Le prince lui fit les recommandations suivantes: « A ton prochain voyage, le patrice te reprochera de l'avoir oublié dans ta distribution de présents et de lui témoigner du dédain. Fais-lui tes excuses, adoucis-le à force d'assiduités et de présents, et agis de façon qu'il devienne ton mandataire et le protecteur de tes intérêts. Fais princi-

منزلتك ستعلو واحوالك تزداد عندهم فاذا اتقنت جميع ما امرتك به وعلمت غرض البطريق منك واى شيء يأمرك بابتياعه لتكون لليلة بحسب ذلك فلما رجع الصورى الى القسطنطينية ومعه جميع ما طلب منه والزيادة على ما لم يطلب منه زادت منزلته وارتفعت احواله عنه الملك والبطارقة وسائر للحاشية فلما كان في بعض الايام وهو يريد الدخول الى الملك قبض عليه ذلك البطريق في دار الملك فقال له ما ذنبى اليك وتماذا استحق غيرى ان تقصده وتقضى حوائجة وتعرض عنى فقال له الصورى آكثر من ذكرت ابتداني وانا رجل غريب ادخل الى هذا الملك والبلد كالمنتكر من اسارى المسلمين وجواسيسهم الى هذا الملك والبلد كالمنتكر من اسارى المسلمين وجواسيسهم

palement attention à ce qu'il te demandera au moment de ton départ pour la Syrie; de cette façon, tu seras plus considéré et tu obtiendras un plus grand crédit parmi eux. Quand tu auras exécuté fidèlement mes ordres, quand tu sauras ce que le patrice attend de toi et les commissions dont il doit te charger, nous agirons en conséquence. » Le Tyrien repartit ensuite pour Constantinople, emportant tout ce qui lui avait été demandé, et plus encore qu'on ne lui avait demandé, ce qui augmenta sa position et son crédit auprès du roi, des patrices et de la cour. Un jour qu'il traversait le palais pour se rendre chez le roi, le patrice l'arrêta au passage et lui dit: «En quoi t'ai-je offensé, et comment d'autres ont-ils mérité que tu les fréquentes et acceptes leurs commissions, lorsque tu ne me témoignes que du dédain? Le Tyrien répondit : « Presque tous ceux dont vous parlez ont pris l'initiative à mon égard. Je suis étranger, je n'ai accès dans votre pays et votre ville que sous le déguisement d'un prisonnier ou d'un espion musulman, de peur que

لئلا ينموا بخبري ويعنوا بامري الى المسطين فيكون في ذلك بوارى والآن فاذ قد علمت ميلك اليَّ فلست احب أن يعتني امرى سواك ولا يقوم به عند الملك وغيره غيرك فامرني بحوائجك وجميع ما يعرض من امورك بارض المسلمين واهدى الى البطريق هدية حسنة من الرجاج المخروط والطبيب والجوهر والطرائف والثياب ولم يزل هذا فعله يتردد من الروم الى معاوية ومن معاوية الى الروم ويسأله الملك والبطريق وغيرة من البطارقة للوائج ولليلة لا تتوجه لعاوية حتى مضى على ذلك سنيين فلما كان في بعضها قال البطريق للصورى وقد أراد السروج الى دار الاسلام قد اشتهیت ان تغمرنی بقضاء حاجة وتمن بها على على أن تبتاء إلى بساطا سوستجرد بالخادة ووسائدة يكون mes démarches ne soient ébruitées et dénoncées aux Musulmans, ce qui serait mon arrêt de mort. Mais, puisque je connais maintenant votre sympathie pour moi, je ne veux pas confier à d'autres mes intérêts, je ne veux pas qu'un autre que vous les défende chez le roi ou en toute autre circonstance. Donnez-moi donc vos ordres et dites-moi ce qui vous peut en convenir pays musulman. » Il offrit alors au patrice des cadeaux magnifiques, une coupe en cristal taillé, des parfums, des bijoux, toutes sortes de curiosités et de riches étoffes. Il continua ainsi à aller et venir de la cour de Moàwiah à celle de Byzance et réciproquement, en prenant les commissions que lui donnaient le roi, le patrice et les autres dignitaires. Plusieurs années s'écoulèrent sans que Moâwiah trouvât l'occasion de réaliser son stratagème. Enfin, dans on de ces voyages, le patrice dit au Tyrien, qui se préparait à retourner à Damas: « Je vous prie de vouloir bien vous charger d'une commission pour moi, Soyez assez bon pour m'acheter un tapis sousendjerd avec coussins et

فيه من انواع الالوان من الحمرة والزرقة وغيرها ويكسون من صغته كذا وكذا ولو بلغ ثمنه كل مبلغ نانعم له بذلك وكان من شأن الصورى اذا ورد الى القسطنطينية يكون مركبه بالقرب من موضع ذلك البطريق وكان للبطريق ضيعة سرية فيها قصر مشيد ومنتزة حسن على اميال من القسطنطينية راكبة على الخليج وكان البطريق أكثر اوقاته في ذلك المنتزة وكانت الضيعة فيما بين فم الخليج عما يلى بحر الروم والقسطنطينية فانصرى الصورى الى معاوية سرًا فاخبرة بالحال فاحضر معاوية بساطاً سوستجرد بوسائد ومخاد وتجلس فانصرن به الصورى معاوية بعلام وقد تقدم اليه معاوية باللياة وكيفية ايقاعها وكان الصورى فيها وصففا من هذة باللياة وكيفية ايقاعها وكان الصورى فيها وصففا من هذة

accoudoirs; je désire qu'il soit de différentes couleurs, rouge, bleu, etc. et qu'il soit fait de telle et telle manière: peu m'importe le prix. Le Tyrien accueillit sa demande. Or, toutes les fois qu'il se rendait à Constantinople, il mouillait près de la demeure du patrice. Ce dignitaire possédait un domaine d'agrément composé d'un château fortifié et d'un parc magnifique à quelques milles de la capitale, sur les bords du canal. Cette propriété de plaisance, dans laquelle il séjournait habituellement, était située à égale distance de Constantinople et de l'embouchure du canal dans la mer grecque.

Moâwiah, dans une entrevue secrète avec le Tyrien, fut instruit de toutes ces circonstances; il se procura un tapis sousendjerd avec accoudoirs, coussins et lit de repos. Le Tyrien les emporta avec les autres produits du territoire musulman, dont il avait reçu commission, et muni aussi des instructions de Moâwiah sur son stratagème et les moyens d'en assurer le succès. Dans les nombreux voyages que nous

المدّة قد صار كاحدهم في المؤانسة والعشرة وفي الروم طمع وشرة فلما دخل من البحر الي خليج القسطنطينية وقد طابت لا الربح وقرب من ضيعة البطريق اخذ الصوري خبر البطريق من اصحاب القوارب والمراكب فاخبر ان البطريق في ضيعته وذلك ان للخليج طولة نحو من ثلاثماثة ميل وخسين ميلاً بين هذين البحرين وها الروى والنيطس على حسب ما قدمنا فيما سلف من هذا الكتاب والقياع والعماير على هذا للهليج فيما المن حافية والمراكب تختلف والقوارب بانواع المتاع والاقوات الى القسطنطينية من هذة العماير لا تحصى هذة المراكب في هذا العماير لا تحصى هذة المراكب في هذا ونضد ذلك الصدر والتجلس بالوسائد والتفاد في ضيعته فرش البساط ونضد ذلك الصدر والتجلس بالوسائد والتفاد في صحن المركب

avons racontés, cet homme s'était si bien insinué dans les bonnes grâces et la familiarité des Grecs, dont le caractère est avide et rapace, qu'il était considéré comme leur compatriote. Lorsque, débouchant de la Méditerranée, il entra dans le canal à la faveur d'un bon vent et qu'il approcha du domaine appartenant au patrice, il s'informa auprès des marins des barques et des navires; on lui dit que le patrice était alors dans sa propriété. Le canal a une étendue de trois cent cinquante milles environ entre les deux mers, la Méditerranée et le Pont, comme nous l'avons dit dans un des premiers chapitres de cet ouvrage; des propriétés et habitations tapissent les deux rives du canal; des bâtiments, des barques le sillonnent continuellement, portant toutes sortes de marchandises et de provisions de ces domaines à la ville; le nombre de ces navires est incalculable.

Sur que le patrice était dans sa propriété, le marin de Tyr fit étendre les tapis, disposer la place d'honneur et le lit de repos avec ses accoudoirs et coussins sur le pont et la duوبجلسه والرجال تحت التجلس بأيديهم المقاذيق مشكملة قامَّة غير قادفين بها ولا يعم بهم انهم في بطن المركب الا من ظهر منهم في المركب عله والربج في القلع والمركب مارّ في للهليج كانه سهم قد خرج من كبد قوس لا يستطيع القائم على الشط أن يملاء بصرة منة لسرعة سيرة واستقامته في جريه فاشرف على قصر البطريق وهو جالس في مستشرفه مع حرمه وقد اخذت منه الخمر وعلاة الطرب وذهب به الغرج والسرور كل مذهب فلما رأى البطريق مركب الصورى غنى طربًا وصاح فرحًا وسرورًا وابتهاجًا بقدومه فدنا من اسغل القصر وحظ القلع واشرن البطريق على المركب فنظر الى ما فيه من حسين يذلك البساط ونظم ذلك الغرش كانه رياض ترهر فلم يستطع nette de son navire. Il plaça au dessous ses rameurs, tenant l'aviron droit et attaché aux mains, mais sans ramer; personne n'aurait soupçonné leur présence dans l'entre-pont et l'on ne voyait que ceux que leur service appelait sur le pont. Le navire, toutes voiles dehors, entra dans le canal comme une flèche qui s'échappe de l'arc; du rivage il eût été difficile de l'examiner à l'aise, tant il filait rapide et droit dans sa course. Il arriva en vue du château : le patrice, assis dans son belvédère au milieu de son harem, se livrait au plaisir d'un festin; excité par les fumées du vin, il s'abandonnait à toute l'expansion de la gaieté et de la joie la plus vive. A la vue du bâtiment de Tyr il entonna un chant de fête et salua son arrivée par de joyeuses acclamations. Cependant le bâtiment arrive sous le château; on cargue les voiles. Le patrice, du haut de son belvédère, voit toutes ces richesses, ces tapis tendus avec soin et brillants comme

un parterre de fleurs; il ne peut tenir en place, il descend avant que le capitaine ait mit pied à terre pour le saluer. اللبت في موضعة حتى نزل قبل أن يخرج ذلك الصورى من مركبة البة فطلع الى المركب فلما استقرت قدمة على المركب ودنا من التجلس ضرب الصورى بعقبة على من تحت البساط من الوقون وكانت علامة بينة وبين الرجال الذين في بطن المركب فما استقر دقة بقدمة حتى اختطف المركب بالمقاذيف واذ هو في وسط الخليج يطلب البحر لا يلوى على شيء وارتفع الصوت ولم يدر ما لخبر لمعاجلة الامر فلم يكن اللبيل حتى خرج من الخليج وتوسط البحر وقد اوثق البطريق كتافًا وطابت لم الرج واسعدة لجد وجله المقدار في ذلك البحر فتعلق في اليوم السابع بساحل الشام ورأى البر و خل الرجل فكان اليوم الثالث عشر بين يدى معاوية فغتى معاوية الغسرح والسرور لايلاجة بالامر وتمام الحيلة وايقن بالظفر وعلى البعر

Il court au navire; à peine son pied a-t-il touché le bord, dans la direction de la dunette, que le Tyrien frappe du talon sur le tapis au-dessous duquel se tiennent ses hommes ; c'est le signal convenu entre lui et les matelots de l'entrepont. Dès que ce signal est donné, de vigoureux coups d'aviron emportent le navire au milieu du canal et il gagne la pleine mer sans dévier. Des cris s'élèvent, mais on n'en comprend pas la cause, tant tout cela s'est fait rapidement. La nuit n'est pas encore arrivée qu'on est sorti du canal et qu'on navigue au large, emportant le patrice solidement garrotté. Le vent et la fortune secondent l'équipage ; le navire franchit l'étendue de cette mer, et dès le septième jour il est en vue du rivage syrien. On débarque le prisonnier, et te treizième jour il est en présence de Moawiah. Ce prince s'abandonne aux transports de la joie en voyant qu'il est maître de la situation ; il se félicite du succès de sa ruse et

فقال على بالرجل القرش فاق به وقد حضرة خواص الناس فاخذوا مجالسهم وانغص المجلس باهله فقال معاوية للقرش فاخذوا مجالسهم وانغص المجلس باهله فقال معاوية للقرش قم فاقتص من هذا البطريق الذي لطم وجهك على بساط معظم الروم فانا لم تضيعك ولا اتحنا دمك وعرضك فقام القرش ودنا من البطريق فقال له معاوية انظر لا تتعدى ما جرى عليك منه واقتص منه على حسب ما صنع بك ولا تعتدى وراع ما اوجب الله عليك من الماثلة فلطمه القرش تعتدى وراء ما اوجب الله عليك من الماثلة فلطمه القرش طمات ووكزة في حلقه ثم انكب القرش على يدى معاوية واطرافه يقبلها وقال ما اضاعك من سودك ولا خاب فيك امل من الملك انت ملك لا تستضام تمنع حاك وتصون رعيتك

de l'heureux résultat de ses combinaisons; puis il fait appeler le Koreïchite; on le lui amène. Tous les grands sont convoqués, ils prennent leur place, une foule nombreuse se presse dans la salle. Moâwiah s'adressant au Koreïchite: « Lève-toi, lui dit-il, et venge-toi de ce patrice qui t'a frappé au visage sur le tapis du chef des Grecs. Tu le vois, je ne t'ai pas abandonné, je n'ai livré ni ton sang, ni ton honneur. » Le Koreïchite se lève et s'approche du Grec; Moâwiah ajoute: « Fais attention de ne pas dépasser les limites du traitement que tu as reçu de lui; venge-toi dans la mesure de l'affront qu'il t'a infligé. Ne cède pas à la colère et observe la loi du talion telle que Dieu te l'a prescrite. » Le Koreïchite soufflette son adversaire à plusieurs reprises et lui donne un coup de poing à la gorge; puis il se prosterne devant Moawiah, lui baise les mains et les pieds et s'écrie : « Puissent ceux qui te nomment leur chef ne jamais te perdre! Puisse celui qui espère en toi n'être jamais décu dans son espoir! Tu es un roi qu'on n'outrage pas impunément, tu sais défendre tes

واغرق في دعائد ووصغه واحسن معاوية الى البطريق وخلع عليه وبرّة وجّل معه البساط وإضاف الى ذلك امورًا كثيرة وهدايا الى الملك وقال له ارجع الى مكلك وقل له تركت ملك العرب يقيم الحدود على بساطك ويقتص لرعيته في دار همكتك وسلطانك وقال المصوري سرمعه حتى تأتي الخليج فتطرحة فيه ومن كان اسرمعه هن بادر فصعد المركب من غطان البطريق وخاصّته محملوا الى صور مكرمين وجلوا في المركب فطابت لهم الربح فكانوا في اليوم الحادي عشر متعلقين بملاد الروم وقربوا من فم الخليج وإذا به قد احكم بالسلاسل والمنعة من الموكلين به فطرح البطريق ومن معه وانصرن الصوري

droits et protéger tes sujets; » et il se répandit en remercîments et en louanges.

Moâwiah traita ensuite le patrice avec bonté; il lui donna un vêtement d'honneur, l'hébergea généreusement, lui fit porter les tapis et y ajouta plusieurs autres objets précieux et des présents pour le roi. Retourne chez ton maître, lui dit-il, et dis-lui : J'ai laissé le roi des Arabes rendant la justice sur ton tapis et vengeant les injures de ses sujets dans ton palais et au siége de ton autorité. » Puis, s'adressant au Tyrien, il lui recommanda de reconduire le prisonnier jusqu'au canal de Constantinople et là de l'abandonner avec tous ceux qui avaient été capturés en même temps que lui; car plusieurs pages et suivants du patrice étaient accourus en compagnie de leur maître sur le navire. On les ramena à Tyr avec de grands égards et on les embarqua. La traversée fut bonne; le onzième jour ils touchaient au territoire byzantin et approchaient de l'embouchure du canal, qui était fermée par des chaînes et protégée par une garnison. Le patrice fut mis à terre avec ses compagnons, et le Tyrien

3

راجعًا وجل البطريق من ساعته الى الملك ومعه الهدايا والامتعة فتباشرت الروم بقدومة وتلقوة مهنين له من الاسر فكافاً الملك معاوية على ما كان من فعله بالبطريق والهدايا فلم يكن يستضام اسير من المسلمين في ايامة وقال الملك هذا امكر الملوك وادهي العرب ولهذا قدّمته العرب عليها فساس امورها والله لوهم باخذى لمّت له لليلة على وقد اتينا على خبر معاوية فيما سلف من هذا الكتاب واتينا على مبسوطة واخبار الوافدين والوافدات عليه من الامصار فيما سلف من كتبنا وان كنا قد ذكرنا فيما سلف من هذا الكتاب من اخبار معاوية جملاً ولملوك الروم وبطارقتهم عن سلف وخلف الى هذا الوقت

s'en revint aussitôt. Le patrice se fit conduire sur-le-champ chez le roi avec les présents et les marchandises qu'il apportait. Les Grecs fêtèrent son arrivée et vinrent à sa rencontre en le félicitant de son heureuse délivrance. Le roi sut gré à Moàwiah de son humanité à l'égard du patrice, ainsi que de ses cadeaux; désormais, sous son règne, aucun prisonnier musulman ne fut l'objet de mauvais traitements. · Moawiah, dit-il, est le plus fin de tous les rois et le plus rusé des Arabes, voilà pourquoi ce peuple l'a placé à sa tête et lui a confié l'autorité. En vérité, s'il avait voulu s'emparer de ma personne, je crois qu'il y aurait réussi. » -Nous avons parlé précédemment de Moâwiah. Les détails de son histoire, le récit des délégations d'hommes et de femmes qui venaient à lui des principales villes de l'empire, se trouvent dans nos écrits précédents, indépendamment du résumé que nous avons consacré à son règne dans ce livre (t. V, p. 14 et suiv.). Les rapports des rois et des patrices de Byzance depuis les temps anciens jusqu'à ce jour

اخبار حسان مع ملوك بنى اميّة والخلفآء من بنى العباس في المغازى والسرايا وغيرها وكذلك لاهل الثغور الشامية ولجزرية الى هذا الوقت وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة قد اتينا على مبسوطها فيها سلف من كتبنا وقدمنا في هذا الكتاب جملاً من اخبارهم ومقادير الهارهم وايامهم ولمعًا من سيرهم وكذلك اخبرنا عن ملوك الامم وسيرهم قال المسعودى وكان المعتمد مشغوبًا بالطرب والغالب عليه المعاقرة وتحبة انواع اللهو والملاهى وذكر عبيد الله بن خرداذبه انه دخل عليه ذات يوم وفي التجلس عدة من ندمآئه من ذوى العقول والمعرفة يوم وفي التجلس عدة من ندمآئه من ذوى العقول والمعرفة والحيى فقال له اخبرني عن اوّل من اتخذ العود قال ابن خرداذبه قد قيل في ذلك يا امير المؤمنين اتاويل كثيرة اوّل من اتخذ

avec les rois Omeyyades et les Khalifes Abbassides, leurs guerres et expéditions, celles des habitants des frontières de Syrie et d'Aldjezireh jusqu'à l'année présente, 332 de l'hégire, forment un récit intéressant dont on lira les détails dans nos ouvrages précédents. Dans ce livre nous avons donné aussi un aperçu de leur histoire, l'évaluation de leur vie et de leur règne et une narration rapide de leurs faits et gestes, ainsi que l'histoire des rois des différents peuples.

Moutamid aimait passionnément les plaisirs et cédait à son penchant pour l'orgie, à son goût pour les divertissements et les concerts. Obeïd Allah, fils de Khordadbeh, raconte qu'il entra un jour chez ce Khalife; plusieurs de ses courtisans, hommes intelligents et d'un esprit éclairé et sagace, se trouvaient dans la salle de réception. Le prince lui ayant demandé à qui remontait l'origine du luth (eloud), Ibn Khordadbeh répondit en ces termes: « Prince des Croyants, il y a un grand nombre d'opinions à ce sujet. Le premier qui fit usage du luth est Lamek, fils de Metoucha-

العود لمك بن متوشاخ بن محويل بن عباد بن خنوخ بن قاین بن آدم(1) وذلك انه كان له ابن يجبه حبًّا شديدًا شات فعلقه بشجرة فتقطعت اوصاله حتى بقي منه فخذه والساق والقدم والاصابع فاخذ خشبًا فرققه والصقه نجعل صدر العود كالخذ وعنقه كالساق ورأسه كالقدم والملاوى كالاصابع والاوتار كالعروق ثم ضرب به وناح عليه فنطق العود تال للمدوق وناطق بلسان لا ضمير له كانه فخذ نيطت على قدم يبدى ضمير سواة في الحديث كما يبدى ضمير سواة منطق القلم واتخذ توبل بن لك الطبول والدفون وعلت صلال بنت لمك (2) المعازى ثم اتخذ قوم لوط الطنابير يستميلون بها الغدان lekh, fils de Mahawil, fils d'Abad, fils de Khanoukh, fils de Cain, fils d'Adam. Ce Lamek avait un fils qu'il aimait tendrement; la mort le lui ayant enlevé, il suspendit le corps à un arbre; les jointures se désagrégèrent et il ne resta plus que la cuisse, la jambe et le pied avec ses doigts. Lamek prit un morceau de bois et, l'ayant taillé et raboté avec soin, il en fit un luth, donnant au corps de l'instrument la forme de la cuisse, au manche la forme de la jambe, au bec celle du pied; les chevilles imitaient les doigts et les cordes les artères. Puis il en tira des sons et chanta un air funèbre auquel le luth mêla ses accents. C'est ce qui a fait dire à Hamdouni :

Il (le luth) chante, mais c'est une voix sans âme; il ressemble à une jambe à laquelle un pied est emboîté.

Il exprime en son chant les pensées d'un autre comme le qalem exprime un langage qui n'est pas le sien.

« Tubal, fils de Lamek, inventa les tambours et tambours de basque; Dilal (Zillah), fille de Lamek, les mâzaf (harpes); le peuple de Loth, les tonbour (mandolines) pour charmer ثم اتخذ الرعاة والاكراد نوعًا مما يصغر به فكانت اغنامهم اذا تغرقت صغروا فاجتمعت ثم اتخذ الغرس الناى المعود والدياني المطنبور والسرياني المطبل والسنج المصنج وكان غناء الغرس بالعيدان والصنوج وهي لهم ولهم النغم والايقاعات والمقاطع والطروق الملوكية وهي سبع طروق فاولها سكان وهو اكثرها استعمالاً لتنقل الانهار وهو الاصحها مقاطع وامرسه وهو اجمعها لمحاسن النغم واكثرها تصعداً وانحدارًا وماداروسنان وهو اثقلها وسايكاد وهو المحبوب الارواح وسيسم وهو المختلس المثقل وحوىعران وهو الدرج الموقون على نغمة وكان غناء اهل خراسان وما والاها بالناج وعليه

les jeunes garçons. Les peuples pasteurs, les Kurdes, imaginèrent une sorte d'instrument à vent dans lequel ils soufflaient pour réunir leurs troupeaux dispersés. Plus tard, les Perses trouvèrent la flûte, qui répond au luth; le dianeï (dou-net, flûte double), qui répond à la mandoline; le sourianeï (sournaï, hauthois), qui répond au tambour, et le djenk au sandj (ou sambuca, harpe). Ils accompagnèrent leurs chants sur les luths et les djenk, instruments qui leur appartiennent en propre; ils créèrent les modulations, les rhythmes et divisions et les modes royaux. Ces modes sont au nombre de sept. Le premier, nommé segaf, était le plus ordinairement employé pour la mise en communication des canaux.Le.... se distinguait par l'élégance de ses divisions et par son énergie. Le . . . . par la beauté de ses modulations et son étendue depuis l'aigu jusqu'au grave. Le madarousnan était le plus grave de ces modes; le saïgad, celui que le cœur chérissait; le sisum (peut-être chichum, sixième), mode d'un effet saisissant et sérieux ; le (mot illisible) était gradué sur une seule modulation.

سبعة اوتار وايقاعة يشبه ايقاع الصني وكان غناء اهال الري وطبرستان والديم بالطنابير وكانت الغرس تقدم الطنبور على كثير من الملاق وكان غناء النبط والجرامقة بالغيروارات وايقاعها يشبه ايقاع الطنابير وتال فندروس (1) الروى جعلت الاوتار اربعة بازاء الطبائع نجعل الزير بازاء المرّة الصغرآء والمثنى بازاء الدم والمثلث بازاء البلغم والم بازاء المرّة السودآء والمدي والمروم من الملاق الارغن وعليه ستة عشر وترًا وله صوت بعيد المذهب وهو من صنعة اليونانيين والسلبان (2) وله اربعة وعشرون وترًا وتغسيرة الف صوت ولهم اللورا وفي الرباب وفي من خشب ولها خسة اوتار ولهم القيثارة ولها اثنى عشر وترًا ولهم الصلني وهو من جلود المجاجيل وكل هذة معازن مختلفة الصلني وهو من حلود المجاجيل وكل هذة معازن مختلفة

Les habitants du Khoraçân et des contrées avoisinantes chantaient en s'accompagnant du zandj (ou zang), instrument à sept cordes qui se touche à peu près comme le sandj (sambuca). Les populations de Rey, du Tabaristân et du Deilem avaient les mandolines, instrument que les Perses plaçaient au-dessus de beaucoup d'autres. Les Nabatéens et les Djarmaques accompagnaient leur chant avec les guirwarat (peut-être faut-il lire kinnorot), dont le jeu ressemble à celui des mandolines.

"Au rapport de Fandoros (Πανδώρος?) le Grec, les quatre cordes (du luth) correspondent aux quatre tempéraments: la corde zîr correspond à la bile jaune, la corde double au sang, la triple à la pituite, la corde bem à l'atrabile. Parmi les instruments des Byzantins on cite: l'argan, qui a seize cordes et une grande étendue de sons; il est d'origine grecque ancienne; le kiliophone, à vingt-quatre cordes: ce mot signifie mille voix; la lyre, qui est notre rebab: elle est en bois et a cinq cordes; la cithare, a douze cordes; le silindj (ou sirindj),

الصنعة ولهم الارغنى وهو ذو منافح من الحلود والحديد والمهند الكنكلة وهي وتر واحد يمدّ على قرعة فيقوم مقام العود والصنع قال وكان الحدآء في العرب قبل الغناء وقد كان مضر آبن دزار بن معدّ سقط عن بعير في بعض اسفارة فانكسرت يدة مجعل يقول يا يداة يا يداة وكان من احسن الناس صوتًا فاستوسقت الابل وطاب لها السير فاتخذة العرب حداء برجز الشعر وجعلوا كلامة اوّلاً بحدا به فن قول الحادى

يا هاديا يا هاديا ويا يداه يا يداه

وكان للحداء اوّل السماع والترجيع في العرب ثم اشتق الغناء

qui est fait avec des peaux de veau: tous ces instruments sont du genre harpe, mais de construction diverse. Ils ont aussi l'organon, qui se compose de soufflets en peau et (de tuyaux) en fer. — Les Indiens ont la gongolah, qui n'a qu'une scule corde, tendue sur (une caisse en forme de) courge; cet instrument leur tient lieu de luth et de sambuca.

«Chez les Arabes, le hidá (chant du chamelier) précéda tout autre chant. Modar, fils de Nizar, fils de Maadd, dans un de ses voyages, tomba de son chameau et se fractura la main; il se mit à répéter en gémissant «ya yedah, ya yedah, ô ma main, ô ma main!» Il avait une belle voix; les chameaux, en l'entendant, serrèrent leurs rangs et hâtèrent le pas. Les Arabes adoptèrent alors ces mots pour leur chant de caravane en le façonnant au mètre redjez, et c'est ainsi que commençait toujours leur hidá, comme dans ce vers du chamelier:

Ó guide, ô guide, bélas! ma main, ma pauvre main! (yá hádyá, yá hádyá — wa yá yedáhi, yá yedáh).

« Le hida fut donc chez les Arabes l'origine du chant musical

من الحدآء وتحن نسآء العرب على موتاها ولم تكن امة من الامم بعد فارس والروم اولع بالمبلاق والطرب من العرب وكان غناؤهم النصب ثلاثة اجناس الركباني والسناد الثقيل والهنرج الخفيف وكان اوّل من غنى من العرب الجرادتان وكانتا قينتين على عهد عاد لمعاوية بن بكر العملتي وكانت العرب تسمى القينة الكرينة (العود المرهروكان غنآء اهل اليمن بالمعازى وايقاعها جنس واحد وغنآؤهم جنسان حنفي وجيرى والحنفي احسنها ولم تكن قريش تعرن من الغناء اللا النصب حتى قدم النضر بن الحارث بن كلدة بن علقة بن عبد منان بن عبد الدار بن قصى من العراق وافداً على كسرى بالحيرة فتعلم عبد الدار بن قصى من العراق وافداً على كسرى بالحيرة فتعلم عبد الدار بن قصى من العراق وافداً على كسرى بالحيرة فتعلم

et des refrains. Le chant prit ensuite de plus grands développements dans les lamentations funèbres des femmes. Il n'y a pas de peuple, si l'on excepte les Persans et les Grecs, qui ait un goût plus prononcé pour les concerts et pour la musique. Leur chant particulier, nommé nash, se compose de trois genres, à savoir : le rekbani, le sinad grave et le hezedj léger. Les plus anciennes chanteuses arabes sont les deux sauterelles: on nommait ainsi deux esclaves contemporaines des Adites et appartenant à Moâwiah ben Bekr l'Amalécite. Les Arabes donnaient aux esclaves musiciennes le surnom de kerineh et ils appelaient le luth mizhar. Les habitants du Yémen s'accompagnaient sur les harpes (mazaf), sur lesquelles ils n'avaient qu'un seul genre d'exécution; mais ils connaissaient deux sortes de chant: le hanéfite et le himyarite; le hanésite était le plus beau. - En fait de chant, les Koreïchites ne connurent d'abord que le nasb. Lorsque Nadr, fils de Haret (fils de Keldah, fils d'Alkamah, fils d'Abd-Menaf, fils d'Abd-eddar, fils de Kossayi) se rendit en députation d'Irak chez le Cosroës qui était alors à Hirah, ضرب العود والغنآء عليه فقدّم مكّة فعلم اهلما فاتخذوا العينات والغنآء عليه فقدّم مكّة فعلم اهلما المنفس العينات والغنآء يرق الذهن ويلين العربكة ويهيج النفس ويستما ويستما البخيل وهو مع النبيذ تعاون على الحن الهادم للبدن ويحدثان له نشاطاً ويغرجان الكرب والغنآء على الانغراد يفعل ذلك وفضل الغنآء على المنطق كفضل المنطق على الحرس والبرء على السقم وقد قال الشاغر

لا تبعثی علی هومك اذ ثوت غیر المدام ونغمة الاوتار فلله در حكم استنبطه وفیلسون استخرجه ای غامض اظهر وای مكنون كشف وعلی ای فی در والی ای علم وفضیالة سبق

il apprit le jeu du luth et l'art d'accompagner le chant. Il alla ensuite à la Mecque et communiqua cet art à ses habitants; ce fut alors qu'on forma des esclaves musiciennes.

"Le chant aiguise l'esprit et adoucit le caractère; il émeut et réjouit l'âme; il donne la vaillance au cœur et enseigne la générosité à l'avare. C'est, avec le nébid (vin de dattes), le meilleur réconfortant contre le chagrin qui mine le corps; l'un et l'autre lui rendent le bien-être en dissipant ses soucis. Mais le chant peut à lui seul produire un pareil résultat, et il est aussi supérieur au langage parlé que celui-ci est supérieur au mutisme et la santé à la maladie. Comme l'a dit le poëte:

Contre les tristesses qui envahissent ton âme n'emploie que la douce liqueur et les cordes mélodieuses.

« Que Dieu récompense le sage qui a inventé cet art, le savant qui l'a mis au jour! Quel mystère il a dévoilé! Quel secret il a révélé! De quel noble talent il nous a montré la route! Vers quelle science généreuse il a le premier guidé nos pas! Cet homme est sans égal, il est la gloire de son فذلك نسيج وحدة وقريع دهرة وقد كانت الملوك تنام على الغناء ليسرى في عروقها السرور وكانت ملوك الاعاجم لا تنام الله على غناء مطرب او سهر لذيذ والعربية لا تنوّم ولدها وهو يبكى خونًا أن يسرى الهمّ في جسدة ويدبّ في عرقة ولكنها تنازعة وتضاحكة حتى ينام وهو في مسرور فيخو جسدة ويصغو لونة ودمة ويشقّ عقلة والطغل يبرتاح الى الغناء ويستبدل ببكائه همكًا وقد قال يحيى بن خالد بن برمك الغناء ما اطربك فارقصك وابكاك فاشجاك وما سوى ذلك فبلاء وهم قال المعتمد قد قلت فاحسنت ووصفت فاطنبت فبلاء وهم قال المعتمد قد قلت فاحسنت ووصفت فاطنبت

temps. — Les rois s'endormaient en écoutant chanter, afin que la gaieté s'infiltrât dans leurs veines. Les souverains étrangers ne se livraient au sommeil qu'après un joyeux concert de voix ou une douce veillée. Les femmes arabes du désert se garderaient d'endormir leur enfant lorsqu'il pleure, de peur que le chagrin ne se glisse dans son être et ne circule avec son sang; elles lutinent l'enfant et le font rire jusqu'à ce qu'il s'endorme heureux et souriant. Grâce à cette précaution son corps se développe mieux; un sang vermeil colore son teint, et son intelligence s'accroît. D'ailleurs le chant plaît aux enfants et fait succéder chez eux le rire aux larmes. — Yahya, fils de Khaled, fils de Barmek, disait du chant: « C'est ce qui excite la joie et les transports, ou bien « ce qui inspire la tristesse et l'accablement. Tout le reste « n'est que peine et ennui. »

— « Voilà, dit alors Moutamid à Ibn Khordadbeh, de belles paroles et un exposé plein d'intérêt. Grâce à toi, c'est aujourd'hui un triomphe pour le chant, un jour de fête pour la musique. Ton langage ressemble à une étoffe de soie لمثل الثوب الوشى يجمّع فيه الاجر والاصغر والاخضر وسائر الالوان ما صغة المعنى للحاذق قال ابن خرداذبه المعنى للحاذق يا امير المؤمنين من تمكن من انغاسه ولطف في اختلاسه وتغرع في اجناسه قال المعتمد فعلى كم تنقسم انواع الطرب قال على ثلاثة اوجه يا امير المؤمنين وفي طرب محرّك مستخف لاريحية ينعش النفس ودواى الشم عند السماع وطرب شجن وحرن لا سيما اذا كان الشعر في وصف ايام السمباب والسوق الى الاوطان والمراق لمن عدم من الاحباب وطرب يكون في صغاء النفس ولطافة لحس لا سيما عند سماع جودة التأليف واحكام الصنعة اذ كان من لا يعرفه ولا يغمهه لا يسرّة بل تواة واحكام الصنعة اذ كان من لا يعرفه ولا يغمهه لا يسرّة بل تواة

bigarrée (wachi), où le rouge, le jaune, le vert se marient aux autres couleurs. Dépeins-nous maintenant le chanteur habile. » Ibn Khordadbeh continua ainsi : « Le chanteur habile, Prince des Croyants, est celui qui ménage sa respiration, qui attaque la note avec douceur et varie agréablement les genres (c'est-à-dire les trois genres : le diatonique, le chromatique et l'enharmonique). - Combien y a-t-il de sortes de musique? demanda le Khalife. - Sire, répondit Ibn Khordadbeh, il y en a trois : 1º la musique qui émeut et remplit le cœur d'une joie douce et légère; celle dont les accents élèvent l'âme et stimulent ses plus nobles mouvements; 2º la musique plaintive et triste, celle surtout dont le poeme pleure les jours lointains de la jeunesse, regrette la patrie absente et gémit sur la mort d'une personne chérie; 3º la musique qui rend l'âme sereine et repose les sens, . effet qu'elle doit principalement à la beauté de la composition et à la perfection de l'art. Celui qui, même sans la comprendre, n'en est pas ému et porte ailleurs son attention, celui-là n'est qu'un rocher insensible, une matière

متشاغلاً عنه فدلك كالمجر الجلد والجاد الصلد سواء وجودة وعدمة وقد تال يا امير المؤمنين جهور من الغلاسفة المتقدمين وكثير من حكآء اليونانيين من عرضت لا آفة في حاسة الشم كرة رايحة الطيب ومن غلظ جسمة كرة سماع الغنآء فتشاغل عنه وعابة وذمّة قال المعتمد في امنزلة الايقاع وانواع الطروق وقنون النغم قال قد قال في ذلك يا امير المؤمنين من تقدّم ان منزلة الايقاع من الغنآء منزلة العروض من الشعر وقد اوضحوا الايقاع ووسموة بسمات ولقبوة بالقاب وهو اربعة (أ) اجناس ثقيل الاول وخفيفة والرمل الاول وخفيفة والهنج وخفيفة والايقاع هو الوزن ومعنى اوقع وزن ولم يوقع والهنج وخفيفة والايقاع هو الوزن ومعنى اوقع وزن ولم يوقع

inerte qui pourrait aussi bien ne pas exister. Prince des Groyants, ajouta le narrateur, comme l'ont dit plusieurs philosophes de l'antiquité, plusieurs sages de la Grèce, celui qui déteste l'odeur des parfums a une lésion dans l'organe de l'odorat; de même cet homme fait preuve d'une organisation grossière, qui fuit la mélodie du chant, l'écoute d'une oreille distraite, la blâme et la condamne.»

Moutamid voulut ensuite connaître le rôle du rhythme, des modes et des différents sons. Ibn Khordadbeh continua en ces termes: «Prince des Croyants, d'après une définition ancienne, le rhythme est au chant ce que la prosodie est à la poésie. On a expliqué ce qu'était le rhythme, on l'a désigné par des appellations et des termes particuliers. Il y a quatre sortes de rhythmes: le grave 1<sup>er</sup> genre et son allégro; le grave 2° genre et son allégro; le remel 1<sup>er</sup> genre et son allégro; le hezedj et son allégro. Le mot iká «rhythme» est l'équivalent de wezn; awkaa signifie peser (ou mesurer); on dit de quelqu'un qui sort de la mesure, lam iouki', et le mot khouroudj « sortie » veut dire fausser la mesure par trop de

خرج من الوزن والخروج ابطاء عن الوزن او سرعة فالشقيان الاوّل نقرة ثلاثة ثلاثة اثنتان ثقيلتان بطيئتان شم نقرة واحدة وخفيف ثقيل الثانى نقرة اثنتان متواليتان وواحدة بطيئة واثنتان مزدوجتان وخفيف الرمل نقرة اثنتان اثنتان مزدوجتان وبين كل زوج وقفة والهنج نقرة واحدة واحدة مستويتان محسكة وخفيف الهنج نقرة واحدة واحدة متساويتان في نسق واحد اخف قدرًا من الهنج والطرائق منها يسمى بالماخورى واتما سمى بذلك لان ابرهم بن ميمون منهما يسمى بالماخورى واتما سمى بذلك لان ابرهم بن ميمون الموصلى وكان من ابنآء فارس وسكن الموصل كان كثير الغناء في هذة المواخير بهذة الطريقة والرمل وخفيفه (أ) ويتفرع من

lenteur ou de précipitation. - Le grave 1° genre se compte par série de trois temps : deux temps graves et lents suivis d'un temps seul. L'allégro du grave 2° genre se compose de deux temps simultanés, d'un temps lent et de deux temps mixtes. L'allégro du remel se bat par série de deux temps mixtes séparés par une pause. Le hezedj se compose d'une série de temps uniques, égaux entre eux et tenus; son allégro, de temps uniques égaux et uniformes, mais un peu plus vifs que ceux du hezedj. - Il y a huit genres de mesures : les deux graves 1er et 2º genre avec leur allégro. L'allégro du grave 1er genre est nommé makhouri ; voici l'origine de cette dénomination : Ibrahim (fils de Maïmoun) Moçouli, issu d'une noble famille persane et domicilié à Moçoul, chantait habituellement des airs sur ce rhythme dans les tayernes (persanes, nommées makhourek, pluriel mawakhir). Puis viennent le remel et son allégro. . . (lacune dans le texte). Chacune de ces mesures donne naissance à une subdivision nommée mazmoum avec corde libre. Suivant

كل واحد من هذه الطرائق مرموم مطلق ويختلف متواقع الاصابع فيها فيحدث لها القاب يميز بها كالمعصور والمخبول والمحثوث والمخدوع والادراج والعود عند آكثر الامم وجل الحكاء يوناني صنعة اصحاب الهندسة على هيئة طبائع الانسان فان اعتدلت اوتارة على الاقدار الشريغة جانس الطبائع فاطرب والطرب ردّ النفس الى الحال الطبيعية دفعة وكل وترمثل الذي يليه ومثل ثلثه والدستبان الذي يلى الانف موضوع على خط الربع التسع من جملة الوتر والذي يلى المشط موضوع على خط الربع من جملة الوتر والذي يلى المشط موضوع على خط الربع من جملة الوتر فهذة يا امير المؤمنين جوامع في صغة الايقاع ومنتهى حدودة فغرح المعتمد في هذا اليوم وخلع على ابن

la différence de position des doigts, ces rhythmes secondaires se distinguent entre eux par des noms particuliers, comme mássour, pressé; makhboul, mutilé; mahtout, stimulé; makhdoû, caché; idradj, gradation.

"D'après une opinion répandue chez presque tous les peuples et adoptée par un grand nombre de savants, le luth est d'origine grecque; il fut construit par des géomètres dans un étroit rapport avec le tempérament de l'homme (voir ci-dessus, p. 91). Si ses cordes sont dans une juste proportion avec les nombres augustes, le luth participe à la nature de l'homme et l'agite d'une émotion qui n'est autre chose que le retour subit de l'âme à son état naturel. Chaque corde égale celle qui la précède avec un tiers en plus. Le desteban (la touche), près du bec de l'instrument, est placé au neuvième de la corde totale, et l'endroit ou pose le chevalet est calculé au quart de la corde totale. — Telles sont, Prince des Croyants, les notions générales du rhythme et ses définitions."

Moutamid, que l'entretien de ce jour avait charmé, donna

خرداذبه وعلى من حضرة من ندمآئه وفضاه عليهم وكان يوم لهو وسرور فالما كان في صبيحة تلك الليالة دعا المعتصد من حضرة في اليوم الاوّل فالما اخذوا مراتبهم من المجلس قال لبعض من حضرة من ندمائه ومغنيه صف في الرقص وانواعه والصغة المحمودة من الرقاص واذكر في شمائله قال المسؤول يا امير المؤمنين اهل الاقاليم والبلدان مختلفون في رقصهم مثل اهل خراسان وغيرهم فجملة الايقاع في الرقص ثمانية اجناس الخيف والهن وأكبره وخفيف الرقص ثمانية اجناس وتقيمه والهن والرمل وخفيف الرقص تحتاج الى الشياء في طباعه واشياء في خلقه واشياء في علم فاما ما يحتاج الى اشياء في طباعه واشياء في خلقه واشياء على الايقاع وان يكون اليه في طباعه فخفة الروح وحسن الطبع على الايقاع وان يكون اليه في طباعه فخفة الروح وحسن الطبع على الايقاع وان يكون

une robe d'honneur à Ibn Khordadbeh et aux autres courtisans présents, tout en honorant celui-ci d'une considération particulière. Le jour se passa en fêtes et en plaisirs. Dès le lendemain de bonne heure, le Khalife fit appeler ses hôtes de la veille, et, quand chacun d'eux se fut placé selon son rang, il s'adressa à un de ses familiers et de ses chanteurs et lui dit: « Parle-moi de la danse et de ses différents genres; dis-moi ce qui constitue le danseur de talent et les qualités qu'on exige de lui. » Le personnage à qui s'adressait cette question répondit : « Prince des Croyants, la danse varie chez les différents peuples, par exemple chez les populations du Khoraçan et d'autres contrées. L'ensemble des rhythmes appliqués à la danse se réduit à huit genres : le khafif, le hezedj, le remel, l'allégro du remel, l'allégro du grave 2° genre et le grave, l'allégro du grave 1er genre et le grave. Le danseur doit réunir certaines conditions, les unes de tempérament, les autres de constitution physique, les autres de pratique. Les premières, celles de tempérament, sont :

طالبه مرحًا الى التدبير في رقصة والتصرن فية وأما ما يحتاج اليه في خلقته فطول العنق والسوالف وحسن الدلّ والشمائل والتمائل في الاعطان ورقة للصر والخفّة وحسن اقسام للخلق وواقع المناطق واستدارة اسافل الثياب (1) ومخارج النفس والاراحة والصبر على طول الغاية ولطافة الاقدام ولين الاصابع وامكان بينها في نقلها وما يتصرف فية من انواع الرقص من الابل ورقص ألكرة ولين المغاصل وسرعة الانتقال في الدوران ولين الاعطان واما ما يحتاج الية في علم فكثرة التصرف في انواع الرقص واحكام كل حد من حدودة وحسن الاستدارة وثبات القدمين على مدارها واستواء ما تعمل يمنى الرجل

de la vivacité naturelle, le sentiment inné du rhythme, une disposition, naturelle chez l'élève, qui le porte à méditer son art et à s'en rendre maître. Les qualités physiques sont : le cou dégagé et long jusqu'à la naissance des épaules, de la grâce, de l'élégance, de la souplesse dans les reins, la taille mince, une grande légèreté, un corps bien proportionné, l'art de laisser flotter la ceinture et d'enfler l'extrémité de la robe, de ménager la respiration et les repos, d'endurer la longueur des exercices, d'avoir de la légèreté dans les pieds, de la souplesse dans les doigts, d'être maître de leurs mouvements dans les danses de différent caractère, comme celles nommées ibl et raks el-korah, d'avoir les articulations flexibles et une grande prestesse de mouvement dans le tournoiement et dans le balancement des hanches. Enfin, les conditions relatives à la pratique de l'art sont les suivantes : connaître à fond toutes les danses et les posséder dans toutes leurs variétés, savoir tourner avec grâce en maintenant les pieds fixes dans leur axe, mettre de l'égalité entre les mouvements du pied droit et ceux du pied gauche, ويسراها حتى يكون في ذلك واحدًا ولوضع الاقدام ورفعها وجهان احدها ان يوافق بذلك الايقاع والآخر ان يتثبط به فاكثر ما يكون هو فيه امكن واحسن فليكن ما يوافق الايقاع فهو من للب وللسن سواء واما ما يتثبط به فاكثر ما يكون هو فيه امكن واحسن فليكن ما يوافق الايقاع مترافعًا وما يتثبط به متسافلًا قال المسعودي والمعتمد مجالسات ومذاكرات يتثبط به متسافلًا قال المسعودي والمعتمد مجالسات ومذاكرات وجالس قد دوّنت في انواع من الادب منها مدح النديم وخكر فضايله وذم التغرد بشرب النبيذ وما قيل في ذلك من المنثور والشعر وما قيل في اخلاق النديم وصغاته وعفافه وامن عبثه والتداعي الى المنادمات والمراسلات في ذلك وعدد انواع

afin qu'il y ait ensemble parfait. En effet, dans le mouvement de baisser le pied et de le relever il y a deux temps : l'un se fait en mesure, l'autre est en retard sur la mesure. Plus le danseur est habile et élégant, plus il mettra de grâce amoureuse dans le temps qui se fait en mesure; dans le temps en retard il sera d'autant plus habile et élégant qu'après avoir levé le pied en mesure il ralentira le mouvement en baissant le pied. »

Les réunions chez Montamid, ses entretiens et conférences ont été réunis en volumes : ils roulent sur la littérature et sur la bienséance. On y trouve, par exemple, l'éloge du convive, l'énumération de ses qualités, le blame adressé à ceux qui se distinguent par leur passion pour le nébid, les passages de prose et de vers qui ont trait à ce sujet; des citations sur le caractère et le portrait du convive, sa modération dans le plaisir, l'absence de frivolité dans son caractère. On y rencontre également des formules d'invitation avec fragments de correspondance sur ce sujet; la nomenclature des

الشرب في الكثرة وهيمة السماع واقسامه وانواعه واصول الغنآء ومبادية في العرب وغيرها من الامم واخبار الاعلام من مشهوري المغنيين المتقدمين والمحدثين وهيئة المجالس ومنازل التابع والمتبوع وكيفية مراتبهم وتعبية مجالس المفدمآء والتحيات كما قال العطوى في ذلك

ى التحيّة اسحاب البحيّات القائلين اذا لم تسقهم هات اما الغداة فسكرى في نعيمهم وبالعشى فصرى غير أموات وبيئ ذلك قصف لا يعادله قصف الخليفة من لهو ولذّات

وقد اتينا على وصف جميع ذلك في كتابغا اخمار الزمان على الشرح والايضاح مما لم يتقدم ذكرة كصنون الشراب والاستعمال

différentes sortes si nombreuses de boissons; des détails sur les concerts de différents genres, sur les principes du chant sur son origine chez les Arabes et les autres peuples; l'histoire des plus fameux chanteurs anciens et modernes; des indications sur la tenue des réunions, sur la place réservée au maître et au subordonné, sur la hiérarchie à observer, les dispositions à prendre dans le placement des convives; enfin sur les formules de salutation, comme l'a dit le poête Atawi:

Adresse tes salutations aux convives empressés à te saluer et qui savent réclamer quand tu oublies de leur verser à boire.

Enivrés de voluptés des le matin, le soir ils gisent sans mouvement, mais non sans vie.

C'est une existence de fêtes et de plaisirs que les fêtes du Khalife ne sauraient égaler.

On trouvera tout cela, avec les plus amples détails, dans nos Annales historiques. On y lira aussi une foule de renseignements inédits sur les variétés de vins, sur les desلانواع النقل اذا وضع ذلك في المناقل والاطباق فنضد نضدًا ورصف رصعًا والابانة عن المراتب في ذلك ووصف جهل اداب الطبيخ بما يحتاج التابع الى معرفته والاديب الى فهمه من المتولدات في معرفة الالوان ومقادير التوابل والابزار وانواع المحادثات وغسل اليدين بحضرة الرئيس والقيام عن مجلسه وادارات الكاسات وما حكى في ذلك عن الاسلان من ملوك الامم وغيرهم وما قيل في الاكثار والاقلال من الشراب وما ورد في ذلك من الاخبار وطلب للحاجات والاستهناحات من لهل الرياسة على المعاقرات وهيئة النديم وما يلزمه لنفسه وما يلزم الرئيس لنديمه والغرق بين التابع والمتبوع والنديم والمنادم وما قال الناس في العلة التي من اجلها سمى النديم نديمًا

serts, la manière de les disposer dans les corbeilles et sur les plateaux, soit en pyramides, soit en rangées symétriques, avec toutes les explications à cet égard ; un aperçu de l'art culinaire, dont la conpaissance est indispensable au commensal, et qu'un homme bien élevé ne doit pas non plus ignorer; l'indication des modes nouvelles en fait de plats; l'art de combiner les aromates et les épices dans l'assaisonnement. On y trouvera également différents sujets de conversation; la manière de se laver les mains en présence du maître de maison et de prendre congé de lui; la manière de faire circuler la coupe, avec plusieurs anecdotes de rois et d'autres personnages sur ce sujet ; différentes opinions et historiettes sur l'intempérance et la sobriété du buveur ; comment il faut solliciter et obtenir les générosités des princes pendant le festin; le portrait du convive, ses devoirs et les devoirs du maître envers lui; en quoi le commensal diffère du maître et le convive de l'hôte; quelle origine on attribue au mot nedim (convive et courtisan; cf. t. VII, p. 29). Puis

وكيفية الادب في ملاعبة الشطرنج والغرق بينها وبين النبود وما ورد في ذلك من الاخبار وانتظمت فيه من الدلايل والآثار وما ورد عن العرب في اسماء للخمر وورود التحريم فيها وتغازع الناس في ردّ غيرها من انواع الانبذة عليها قياسًا ووصف انواع آنيتها ومن كان يشربها في للجاهلية ومن حرّمها ووصف السكر وما قال الناس في ذلك وكيفية وقوعة أمن الله ام من خلقه وغير ذلك مما لحق بهذا الباب واتصل بهذه المعانى واتما نذكر هذه اللع منبهين بها على ما قدمنا فيما سلف من واتما نذكر هذه اللع منبهين بها على ما قدمنا فيما سلف من الموقق الى ابو العباس المعتضد محبوسًا فلما خسرج ابوة الموقق الى البل خلفه في يد الوزير اسمعيل بن بلبل فكان مضيقًا علية الى ان وافي الموقق من اذربيجان عليلاً مدنفًا

nous traitons des règles du jeu d'échecs, nous indiquons en quoi il diffère du nerd (trictrac); nous citons à ce propos plusieurs récits et une série de preuves historiques; les traditions arabes sur les noms du vin, la prohibition dont cette boisson a été l'objet; la variété des opinions sur l'interdiction des autres liqueurs basée sur celle du vin; la description des coupes et ustensiles du banquet; par qui l'usage du vin fut adopté dans l'âge d'erreur et par qui il fut rejeté; enfin l'ivresse, les appréciations dont elle a été l'objet; si elle vient de Dieu ou de la créature; en un mot, tout ce qui se rapporte à ce sujet et se rattache à cette question. L'analyse donnée ici a pour but d'appeler l'attention du lecteur sur les sujets développés dans nos ouvrages précédents.

Abou 'I-Abbas Moutaded était retenu prisonnier. En partant pour le Djebal (Irak persan), Mouaffak, son père, le laissa aux mains d'Ismâil, fils de Bulbul, qui le garda étroitement jusqu'au retour de Mouaffak. Ce prince revint de l'Aderbaïdjân atteint d'une maladie grave et le corps tout

مورَّمًا في بيت من الخشب قد أتخذ لد وبطن بالخنز والحريب وفي اسغله حلق يجعل فيها الدهن فتحمله الرجال على أكتافها نواتب فكان وصوله الى بغداد يوم الخميس لليلتين خلتا من صغرسنة ثمان وسبعين وماثنين فاتام بمحينة السلام ايامًا واشتدت علته وأرجف بموته وانصرن اسمعيل بن بلبل وقد يئس منه فوجه اسمعيل الى كغهمن وقيل الى بكتمر وكان موكلاً بالمعتضد بالمدائن على اقل من يوم من مدينة السلام ان ينصرن بالمعتضد والمغوض ابنه الى بغداد فدخل المعتضد اليهائ يومه واتصل باسمعيل صلاح الموقق فانحدر ومعم المعتضد والمغوض في طيّارة الى دار ولدة وقد كان يانس للمادم ومؤنس للحادم وصافي الحرى وغيرهم من خدم الموقيق وغلمانمه enflé; on le portait dans une litière de bois faite exprès pour lui, rembourrée de toile et de soie, et garnie en dessous de fioles pleines d'onguents et de baumes ; plusieurs hommes portaient cette litière sur leurs épaules à tour de rôle. Mouaffak arriva ainsi à Bagdad le jeudi deuxième jour de safer 278 de l'hégire ; il était depuis quelques jours dans cette capitale quand son mal empira. Le bruit de sa mort se répandit; Ismâīl, fils de Bulbul, convaincu que le malade était perdu, envoya aussitôt un message à Kefehmen, d'autres disent à Bektemir, chargé de garder Moutaded dans Medaïn (Ctésiphon), localité située à moins d'une journée de Bagdad; il lui ordonnait de ramener sur le champ Moutaded et Mufawwad, son fils, à Bagdad. Moutaded y revint le même jour. Ismail, informé du rétablissement de Mouaffak, se hâta de descendre le fleuve sur un bateau fin voilier et conduisit chez son fils Moutaded et Mufawwad. Mais plusieurs officiers du palais, tels que Yanis, Mounis, Safi el-Haremi et autres serviteurs et pages de Mouaffak, tirèrent Abou 'l-Abbas (Mou-

اخرجوا ابا العباس من الموضع الذي كان فيه محبوسًا وصاروا به الى الموقق واحضر اسمعيل بن بلبل والمعتضد والمغوض معه وكثر اضطراب القواد والموالي واسرعت العامة وسائر الدهم في النهب فانتهبوا دار اسمعيل بن بلبل ولم تبق دار جليل ولا كاتب نبيل الا نهبوها وقطعت المسور وفتحت ابواب السجون ولم يبق احد في المطبق ولا في الحديد الله اخرج وكان امرًا فاظعًا غليظًا وخلع على ابي العباس وعلى اسمعيل بن بلبل وانصرى كل واحد منها الى منولد فلم يجد اسمعيل في دارة ما يقعد عليه حتى وجه اليه الشاه بن ميكال ما قعد عليه وقام بامر طعامة وشرابة وقد كان اسمعيل اسرع في بيوت الاموال واسرن في النغاقات والجوائز والخلع والعطايا واعد العرب واجزل taded) de la prison où il venait d'être renfermé et le conduisirent chez Mouaffak. Ismâïl, mandé chez ce prince, y trouva Moutaded et Mufawwad. Pendant ce temps la discorde éclatait parmi les officiers et'les mawla; la populace et les domestiques du palais coururent au pillage. Ils dévastèrent l'hôtel d'Ismâil; pas une seule maison de grand personnage ou de secrétaire en renom n'échappa à leur fureur. Ils coupèrent les ponts de bateaux, ouvrirent les portes des prisons; tout ce qu'il y avait de criminels enchaînés au fond des cachots fut mis en liberté. Ce fut, une terrible et hideuse sédition. Abou 'I-Abbas (Moutaded) et Ismail recurent une robe d'honneur et regagnèrent chacun leur hôtel. Ismaïl ne trouva pas dans le sien même de quoi s'asseoir et dut attendre que le chah Ibn Mikal lui envoyât quelques meu-

bles et pourvût à sa table. Ce même Ismâîl avait pillé le trésor public et avait dépensé des sommes folles en récompenses, vêtements d'honneur, cadeaux de toute sorte. Il se concilia les tribus arabes en les comblant de dons en argent لهم الانزال والارزاق واصطنع بنى شيبان من العرب وغيرهم من ربيعة وكان يزعم انه رجل من بنى شيبان وطالب بخراج سنة مجهة فثقل على الرعية وكثر الداعى عليه ومكت الموقق بعد ذلك ثلاثة ايام ثم توق ليلة الخميس لثلاث بقين من صغر سنة ثمان وسبعين ومائتين ومات وله تسع واربعون سنة واقد الم ولد رومية يقال لها التحر(1) وكان اسم الموقق طلحة وفيه يقول الشاعر

لما استظل بظل الملك واجتمعت له الامور فنقاد ومقسور حطّت عليه يد المقدار منيته كذاك تصنع بالناس المقادير

فطا مات الموقق قام المعتضد بالتدبير في امور الناس مكان ابيم الناصر وهو الموقق وخلع جعفر المغوض من ولاية العهد

et en vivres; il travailla particulièrement les Benou Cheīban et d'autres tribus de Rebyâh en se faisant passer lui-même pour un descendant de Cheïban; enfin il alla jusqu'à exiger l'impôt foncier d'une année stérile. Il se rendit ainsi odieux au peuple et de tous côtés surgirent des réclamations contre lui.

Mouaffak vécut encore trois jours après ces événements, et il expira la nuit du jeudi 27 de safer 278, âgé de quarante-neuf ans. Sa mèrç était une esclave grecque nommée As'har, et le véritable nom de Mouaffak était Talhah. C'est à lui que se rapportent les vers suivants:

Couvert par l'ombre du trône, il était maître absolu; tous lui obéissaient de plein gré ou cédant à la force,

Lorsque la main du temps l'a marqué du sceau de la mort : c'est ainsi que les destins agissent avec les hommes.

Mouaffak mort, Moutaded, son fils, prit le gouvernement de l'État à la place de Naçir, surnom donné à Mouaffak, et وقام اسمعيل بن بلبل في الوزارة بعد شغب كثيركان عدينة السلام وكان لابي عبد الله بن ابي الساج ولخادمه وصيف خطب جليل وقيد اسمعيل بن بلبل ووجه ابو العباس الى عبد الله بن سلمان بن وهب فاحضره وخلع عليه وردّ عليه امركتابته وذلك في يوم الثلاثا لثلاث بقين من صغر سنة ثمان وسبعين وماثنين ولم يزل اسمعيل بن بلبل يعذب بانواع العذاب وجعل في عنقه غُلّ فيه رمانة حديد في الغلّ وفي الرمانة مائة وعشرون رطلاً والبس جبة صون صيّرت في ودك الاكارع وعلق معه رأس ميت في يزل على ذلك حتى مات في جهادى الاولى سنة ثمان وسبعين ومائتين ودفن بغلّه وقيودة وامر المعتضد بضرب جميع الآنية التي كانت في خزائنه وتغريقها المعتضد بضرب جميع الآنية التي كانت في خزائنه وتغريقها

déclara Mufawwad déchu de ses droits à la succession royale. Ismâil, fils de Bulbul, fut promu au vizirat après des troubles sérieux qui éclatèrent dans Bagdad. Mais, à la suite des événements où Abou Abd Allah, fils d'Abou 's-sadi, et son esclave Waçif jouèrent un rôle prépondérant, Ismaïl fut mis aux fers. Abou 'l-Abbas (Moutaded) fit appeler Abd Allah (fils de Suleïman), fils de Wehb, le revêtit d'une robe d'honneur et lui rendit les fonctions de secrétaire d'État, le mardi 27 de safer 278 de l'hégire. Quant à Ismâil, il fut condamné à toute sorte de supplices : on lui passa au cou un carcan auquel pendait une grenade de fer pesant, avec le carcan, cent vingt ritles; on l'habilla d'une robe de laine préparée dans la gélatine et on lui attacha une tête de mort ; c'est ainsi qu'il mourut au mois de djemadi I de la même année; il fut enterré avec son carcan et ses chaînes. Par ordre de Moutaded, on fondit les vases précieux qui se trouvaient dans le trésor du ministre et le prix en fut distribué aux troupes.

على الجند قال المسعودي وقد كان المعتمد قعد الغدا فاصطبح يوم الاثنين لاحدى عشر ليلة بقيت من رجب الغرد سنة تسع وسبعين وماثنين فلما كان عند العصر قدم الطعام فقال يا موشكير للوكل به ما فعلت الرؤس بارتابها وقد كان قدم من الليل ان تقدم له رؤس حُلان أن قد فصل فيها ارتابها فقدمت وكان معه على المائدة رجل من ندمآئه وسمارة يعرن بغُنت الملقم ورجل آخر يعرى بخلف المنحك فاول من ضرب بيدة الى الرؤس المعرون بالملقم فانتزع اذن واحد منها ولقم في الاكل الرئاق وفسها في الاصباغ واهوى بها الى فيه وامعن في الاكل واما المنحك فائه كان يقتلع اللهازم والاعين فاكلوا واكل المعتمد ورشوا برههم فاما الملقم صاحب اللقة الاولى فائه تهراً في الليل

Moutamid se mit à table pour la collation du matin le fundi onzième jour avant la fin de redjeb 279. Dans l'aprèsmidi, quand on servit le repas, il s'adressa à son surveillant, nommé Mouchguir, et lui demanda des nouvelles d'un plat qu'il avait commandé la veille, un ragoût de têtes d'agneaux préparées avec les cous hachés en petits morceaux. On le lui apporta : il avait à ses côtés un de ses courtisans intimes nommé Kouff el-Moulakkim (le gros glouton) et un autre convive connu sous le nom de Khalef el-Moudhik (le bouffon). Le premier qui porta la main au plat en question fut Moutakkim : il arracha un oreillon, le roula dans une miche de pain, le trempa dans la sauce, fourra le morceau dans sa bouche et mangea avidement. Moudhik tira à lui un morceau de joue et les yeux; le Khalife et ses deux convives mangèrent de bon appétit et n'en laissèrent pas une bouchée. Moulakkim, qui avait mangé le premier, rendit l'âme pendant la nuit, et Moudhik avant le lever du jour ; quant à

واما المعمل فانه مات قبل الصباح واما المعتمده فاصبح ميتًا قد لحق بالقوم ودخل اسمعيل بن حاد القاضى الى المعتصد وعليه السواد فسلم عليه بالخلافة وكان اوّل من سلم عليه بها وحضر الشهود منهم ابو عون وللحسين بن سالم وغيرهم من العدول حتى اشرفوا على المعتمد وبدر غلام المعتضد معهم يقول هل تروا به من بأس اواثر مات نجأة وتتلته مداومت لشرب النبيذ فنظروا اليه فاذا ليس به من اثر فغسل وكفن وجعل في تابوت قد اعد له وجل الى سامرًا فدفن بها وذكروا والله اعلم أن سبب وفاته كان انه استى نوع من السم في شرابهم الذي كانوا يشربونه وهو نوع يقال له البيش بحمل من بلاد الهند وجمال الترك والثبت وربما وجدوه في سنبل

Moutamid, il rejoignit ses deux compagnons dès le matin. Aussitôt Ismāīl (fils de Hammad), le juge, se présenta chez Moutaded vêtu de noir et le premier le salua du titre de Khalife. On fit venir des témoins, entre autres Abou Awf, Huçein, fils de Salem, et d'autres assesseurs; ils examinèrent le corps de Moutamid. Bedr, page de Moutaded, qui les accompagnait, leur dit: « Pourriez-vous trouver sur son corps une trace de violence? Il est mort subitement, victime de ses continuelles libations de nébid. « L'examen des témoins n'ayant constaté aucun signe de mort violente, le corps fut lavé, enseveli, placé dans un cercueil préparé à cet effet, et on le transporta à Samarra, où il fut enterré. - On prétend aussi, Dieu sait la vérité, que Moutamid mourut d'un poison qu'on versa dans le breuvage qu'on lui servit à lui et à ses convives. Ce poison, nommé bich (napellus thora, espèce d'aconit), vient de l'Inde, des montagnes des Turcs et du Thibet; on le trouve ordinairement dans l'épi de la renonالطيب وهو الوان ثلاثة وفية خواص عجيبة وللعقد اخبار حسان وما كان في ايامة من الحوادث والكوائن ثما كان بخراسان من حروب الصعّار وغيرة وما كان من ولد ابن دلف بارض الجبل وما كان من العرب من الطولونية وما كان بديار بكر من بلاد اسر(1) وغيرها من احد بن عيسى بن الشيخ وما كان باليمن قد اتينا بمبسوطها وجيع ذلك كله والغرر منه وما حدث في كل سنة من ايامه من الحوادث في كتابنا اخبار الزمان والاوسط فاغنى ذلك عن اعادته في هذا الكتاب،

## الباب الثالث والعشرون بعد المائة ذكر خلافة المعتصد بالله

وبوبع ابو العباس اجد بن طلحة المعتضد بالله في البوم الذي cule; il est de trois espèces et possède des propriétés remarquables.

L'histoire si intéressante de Moutamid et des événements accomplis sous son règne; les guerres de Saffar et d'autres personnages dans le Khoraçân; l'histoire de la famille d'Abou Dolaf dans le Djebal, celle des Arabes Toulounides; les faits et gestes d'Ahmed (fils d'Yça), fils du Cheïkh, dans le Diar-Bekr, la province d'Assour, etc.; enfin les événements du Yémen, tout cela est raconté en détail et dans son ensemble, avec le récit année par année des événements de ce règne, dans nos Annales historiques et notre Histoire moyenne; c'est ce qui nous dispense d'y revenir ici.

## CHAPITRE CXXIII.

RHALIPAT DE MOUTADED-BILLAH.

Abou 'I-Abbas Ahmed (fils de Talhah), surnommé El-

مات فيه المعتمد على الله وهو يوم الثلاثاء لاثنتى عشرة ليلة بقيت من رجب من سنة تسع وسبعين وماثنين والمه ام ولد رومية يقال لها ضرار وكانت وناته يوم الاحد لتسع بقين من ربيع الآخر سنة تسع وثمانين وماثنين فكانت خلافته تسع سنين وتسعة اشهر ويومين وتوفي عمدينة السلام وله سبع واربعون سنة وتيل انه ولي الخلافة وهو ابن احدى وثلاثين سنة وتوفي سنة وتوفي سنة وتوفي التواريخ وما ارخوة في ايامهم والله الموفق،

ذكر جمل من اخبارة وسيرة ولمع ثما كان في ايامه ولما افضت للدافة الى المعتضد بالله سكنت الغنى وصاحب البلدان وارتفعت للروب ورخصت الاستعبار وهندأ النهني

Moutamid-Alallah, fut proclamé le jour même de la mort de Moutamid-Alallah, le mardi douzième jour avant la fin de redjeb, 279 de l'hégire. Sa mère était une esclave grecque nommée Dirar. Moutaded mourut le dimanche neuvième jour avant la fin de rébî II, 289, après avoir régné neuf ans, neuf mois et deux jours; il mourut à Bagdad, âgé de quarante-sept ans. Mais, d'après une autre opinion, il était âgé de trente et un ans lorsqu'il arriva au khalifat: il serait donc mort à l'âge de quarante ans et quelques mois en ladite année 289; il faut tenir compte ici des évaluations différentes qui partagent les chroniqueurs.

RÉSUMÉ DE SON HISTOIRE ET DE SA VIE; PRINCIPAUX ÉVENEMENTS DE SON RÈGNE.

Lorsque le khalifat arriva aux mains de Moutaded-Billah, les discordes s'apaisèrent, les provinces rentrèrent dans le devoir; la guerre ayant cessé, la vie redevint facile et à bon وسالمه كل مخالف وكان مظغرًا قد دانت له الامور وانفتح له الشرق والغرب واديل له أكثر التخالفين عليه والمغابذيين له وظغر بهارون الشارى وكان صاحب الملكة والقبم بامر للدلافة بدر مولاة واليه جميع المعارف في جميع الافاق واليه امر لليبوش وسائر القوّاد وخلف المعتضد في بيوت الاموال تسعة الان الف ديغار ومن الورق اربعين الف الف درهم ومن الدواب والبغال وللمقارات وللحمير وللحمال اتنى اعشر الف رأس وكان مع ذلك شحيحًا بحيلاً ينظر فيما لا ينظر فيم العوام وحدى عبد الله بن جدون وكان نديمة وخاصته وهن كان يأنس به في خلواته انه امر ان ينقص حشمة ومن كان يجرى عليه

marché; l'ordre succéda à l'agitation. Les rebelles se soumirent au nouveau Khalife, la victoire affermit sa puissance, l'Orient et l'Occident acceptèrent ses lois; la plupart de ses adversaires et de ceux qui lui disputaient le pouvoir reconnurent son autorité. Haroun, surnommé Chari, fut vaincu. Mais le véritable souverain, le chef du pouvoir, était Bedr, affranchi du Khalife; tous les visages se tournaient vers lui dans tout l'empire et il exerçait un pouvoir absolu sur l'armée et sur les principaux chefs.

Montaded laissa dans les caisses de l'État neuf millions de dinars, et en argent monnayé quarante millions de dirhems. Il laissa aussi douze mille bêtes de somme, telles que chevaux, mulets, dromadaires, ânes et chameaux. Cette grande fortune ne l'empêchait pas d'être d'une avarice sordide et de se ravaler à des minuties que le peuple lui-même dédaigne.

Voioi, par exemple, ce que raconte Abd Allah, fils de Hamdoun, un de ses familiers, qu'il admettait dans ses réunions les plus intimes; «Le Khalife fit diminuer d'une ocque le pain distribué aux gens de sa maison et à ceux qui

الانزال من كل رغيف اوقية وان يُبتدى بامر خبرة لان الموصائف عددًا من الرغفان فيها ثلاث لذا واربع لذا واكثر من ذلك قال ابن حدون فتخبت في اوّل امرة من ذلك ثم تبينت القصة فاذا انه يتوفر من ذلك في كل شهر مال عظم وتقدم الى خرّانه ان مختار له من الثياب السوسية والدبيقية احسنها ليقطعها لنفسه وكان مع ذلك قليل الرحة كثير الاقدام سفّاكًا للدمآء شديد الرغبة في ان يمثل عن يقتله وكان اذا غضب على القائد النبيل والذي مختصه من غطانه امر ان محفر له حفرة محضرته ثم يدلى على رأسه فيها ويطرح التراب عليه ونصغه الاسغل ظاهر على التراب ويداس التراب فلا يزال كذالك

avaient droit aux rations, et il voulut qu'on commençat par le pain servi à sa table. Or ses serviteurs recevaient chaque jour un certain nombre de pains, les uns trois pains, les autres quatre et davantage. Je fus d'abord surpris de cet ordre, ajoute Ibn Hamdoun, mais j'en compris la portée lorsque je vis qu'il produisait pour le prince, chaque mois, une somme considérable. » Il recommanda aussi à l'intendant de sa garde-robe de mettre de côté ce qu'il y avait de mieux en étoffes fabriquées à Sous et à Dibak (étoffes communes), et il les réservait pour son propre usage. Il était d'ailleurs peu accessible à la pitié, d'un caractère énergique et sanguinaire; son plus grand plaisir était de torturer ceux qu'il mettait à mort. Un chef illustre ou un des officiers de sa suite venait-il à encourir sa colère, le prince faisait creuser en sa présence une fosse dans laquelle on placait le coupable la tête en bas, puis on y rejetait la terre en laissant la partie inférieure du corps à découvert, et on battait le sol jusqu'à ce que le patient expirât dans cette position renversée (littér. « donec exiisset anima ejus ex حتى تخرج روحه من دبرة وذكر من عذابه انه كأن يأخذ الرجل فيكتف ويقيد ويؤخذ القطن فيحشى في اذنه وخيشومه وفه وتوضع المنافئ في دبرة حتى ينتغ ويعظم جسمه ثم يسد الدبر بشيء من القطن ثم يفصد وقد صار كالحبل (1) العظم من العرقين اللذين فوق الحاجبين فتضرج النفس من دلك الموضع وربما كان يقام الرجل في اقصى القصر بجردًا موثقًا ويرى بالنشاب حتى يموت واتخذ المطامير وجعل فيها صنون العذاب وجعل عليها نجاح الحرى المتولى لعذاب الناس ولم تكن له رغبة الافي النسآء والبنآء فانه انفق على قصرة المعرون بالثريا اربع مائة الف دينار وكان طول قنصرة المعرون بالثريا ثلاثة فراج واقر عبيد الله بن سلهان على podice الدون الثريا الدوجة واقر عبيد الله بن سلهان على podice الدون الاثريا ثلاثة فراج واقر عبيد الله بن سلهان المعرون المنازويا الدون واقر عبيد الله بن سلهان على podice الدون الد

podice »). Voici encore un de ces supplices. Le patient était garrotté et étroitement enchaîné, puis on bourrait de coton ses oreilles, ses narines, sa bouche; on introduisait alors un soufflet dans l'anus; lorsque le corps était enflé, énorme, on bouchait avec du coton l'orifice de l'anus, et on pratiquait une saignée dans les deux artères temporales, devenues comme une grosse corde; la vie s'écoulait avec le sang par cette blessure. D'autres fois, on plaçait la victime nue et garrottée à l'autre bout du palais et on la tuait à coups de flèches. Il avait fait construire aussi des caves voûtées remplies d'instruments de torture et les avait placées sous la garde de Nadjah Haremi, le grand tortionnaire public.

Moutaded n'aimait que deux choses : les femmes et le bâtiment. Il dépensa quatre cent mille dinars à la construction de son palais nommé *Toureyya* (les Pléiades), qui oc-

cupait un espace de trois parasanges.

Il avait confirmé dans le poste de vizir Obeid Allah, fils de Suleiman; quand ce ministre mourut, il le remplaça par وزارته فلما مات استوزر القاسم بن عبيد الله وقد كان المعتضد في هذه السنة وهي سنة تسع وسبعين ومائتين ركب يوم الغطر وهو يوم الاثنين الى مصلى اتخذه بالقرب من دارة فصلى بالناس وكبر في الركعة الاولى ستة تكبيرات وفي الاخرى تكبيرة واحدة ثم صعد المنبر فحصر ولم تسمع خطبتة ففي ذلك يقول بعض الشعرآء

حصر الامام ولم يبين خطبة للناس في حلّ ولا احرام ما ذاك الا من حيآء لم يكن ما كان من على ولا الحسام وفي هذه السنة قدم للسن بن عبد الله المعروف بابن الجصّاص من مصر رسولاً لجارويه بن احد ومعه هدايا كثيرة واموال جليلة وطراز فوصل الى المعتضد يوم الاثنين لشلاث

son fils Kaçem ben Obeïd Allah. — En cette même année 279 (c'està-dire celle de son avénement), le lundi jour de la fête de la rupture du jeûne, Moutaded se rendit en grand cortége à l'oratoire qu'il avait fait bâtir près de son hôtel. Il dirigea la prière publique, prononça six tekbir dans la première génuflexion de la prière, un seul tekbir dans la seconde, puis il monta en chaire; mais il resta court dans son allocution et on n'en entendit pas un mot, ce qui fit dire à un poēte:

L'imam a hésité; son discours n'a pas expliqué clairement les prescriptions ni les défenses de la loi;

Mais c'est un effet de sa timidité; un tel accident ne peut être attribué ni au bégaiement ni à une difficulté d'élocution.

Cette année-là, Haçan (fils d'Abd Allah), surnommé Ibn el-Djassas, arriva d'Egypte en qualité d'ambassadeur de Khomaroweïh, fils d'Ahmed; il apportait de nombreux présents, des objets de grand prix et des étoffes brodées au

خلون من شوال وخلع عليه وعلى سبعة نغر معد تم سعى فى ترويج ابنة خارويه من على المكتفى فقال المعتضد اتما اراد ان يتشرف بنا وانا ازيد فى تشريغه انا اتزوجها فتروجها وتولى ابن الحضاص امرها وجل جهازها فيقال انه جل معها جوهرًا لم يجتمع مثله عند خليفة قط فاقتطع ابن الحضاص بعضه واعم قطر الندى بنت خارويه ان ما اخذه مودّع لها عنده الى وقت حاجتها اليه فاتت والجوهر عندة فكان ذلك سبب غناة واستقلاله وقد كانت لابن الحضاص بحن بعد ذلك فى ايام المقتدر وما كان من القبض عليه وما اخذ منه من الاموال لهذا السبب وغيرة وجل المعتضد صداق قطر الندى وهو

chiffre royal. Le lundi 3 chawwal, il fut reçu par Moutaded, qui lui donna une robe d'honneur à lui et aux sept personnages qui l'accompagnaient. L'envoyé chercha ensuite à négocier le mariage de la fille de Khomaroweih avec Ali Mouktafi, mais le Khalife lui dit: « Votre maître a voulu nous donner une marque d'honneur, nous voulons lui en donner une plus éclatante : nous épouserons sa fille. » Et, en effet, il l'épousa; ce fut Ibn el-Djassas qui représenta le père et offrit le trousseau. On raconte que dans ce trousseau, qu'il avait apporté d'Égypte, se trouvaient des pierres précieuses telles que nul Khalife n'en avait jamais possédé; il s'en attribua un certain nombre en prévenant la fille de Khomaroweih, nommée Katr en-nèda (rosée de générosité), qu'il ne les gardait qu'à titre de dépôt et jusqu'au jour où elle pourrait en avoir besoin. Mais la princesse mourut et les bijoux resterent en la possession d'Ibn el-Djassas : telle fut l'origine de sa richesse et de son indépendance. Plus tard, sous le règne de Mouktadir, il éprouva des revers de fortune, fut arrêté et vit confisquer tous ses biens à titre de

عمدينة بلد الى ابي الجيش وكان الصداق الف الف درهم وغير ذلك من المتاع والطيب ولطائف الهند والصين والعراق وكان ها خصّ به ابا الجيش في نفسه وحباة به بدرة من الجوهر المثن فيها در وياتوت وانواع من الجوهر ووشاح وتاج واكليل وتيل تلنسوة وكرزن (1) وكان وصولهم الى مصر في رجب سنة ثمانين ومائتين وانحدر المعتضد من مدينة بلد والموصل بعد أن جل ما وصفنا الى مدينة السلام في المآء وحدث ابو سعيد احد بن الجسين بن منقذ قال دخلت يومًا على الحسن ابن الجصّاص واذا بين يديه سفط(1) مبطن بالحرير فيه جوهر قد نظم منه سُنّع فرأيت شيًا حسنًا ووقع في نفسي ان عددها قد نظم منه سُنّع فرأيت شيًا حسنًا ووقع في نفسي ان عددها

restitution de ces bijoux et sous d'autres prétextes, — Moutaded étant à Beled fit porter à Abou l'Djeïch (Khomaroweih) la dot de Katr en-nèda, sa fille. Cette dot se composait d'un million de dirhems, de toute sorte d'objets précieux, de parfums, de raretés de l'Inde, de la Chine et de l'Irak. Parmi les présents qu'il envoyait à Abou l'Djeïch, comme cadeau spécial, figurait un sac enrichi de pierreries, lequel renfermait une perle, un rubis, plusieurs autres bijoux, un collier (ou écharpe, wichah), une tiare et un diadème, d'autres disent une kalansouah et un guirzen (petite tiare). Les envoyés porteurs de ces présents arrivèrent en Égypte au mois de redjeb 280. Après leur départ, le Khalife quitta la ville de Beled et descendit le Tigre par Moçoul jusqu'à Bagdad.

Abou Săïd Ahmed (fils d'El-Huçein, fils de Mounkid) raconte le fait suivant: « Un jour, dit-il, que j'entrais chez El-Haçan Ibn el-Djassas, je vis devant lui une corbeille garnie de soie remplie de pierres précieuses qu'on ayait enfilées en chapelet. J'en admirai la beauté et je conjecturai

جاوز العشرين فقلت له جعلنى الله فداك كم عدد ما في كل سبحة فقال في مائة حبّة وزن كل حبة كوزن صاحبتها لا تزيد حبة ولا تنقص قد عدلت كل سبحة وزن صاحبتها واذا بين يديه سبائك ذهب توزن بقبّان كما يوزن الحطب فلما خرجت من عندة تلقاني ابو العيناء فقال في يا ابا سعيد على أي حال تركت هذا الرجل فوصفت له ما رأيت فقال رافعًا رأسم الى السمآء اللهم أن كنت لم تساو بيني وبينه في الغني فساو بيني وبينه في العني دم اندفع يبكي فقلت يا ابا عبيد الله ما شأنك فقال لا تنكر ما رأيت منى لو رأيت ما رأيت ما وأيت المعيد المعيد المعتدد الله ما شأنك فقال لا تنكر ما رأيت منى لو رأيت ما وأيت

qu'il y avait plus d'une vingtaine de chapelets. « Que Dieu prenne ma vie pour la vôtre! dis-je à mon hôte; combien chaque chapelet renferme-til de grains? - Cent grains, me « répondit-il, et chaque grain pèse exactement le même poids sans aucune différence en plus ou en moins, de sorte que chacun des chapelets a le même poids que les autres. » Je vis en outre chez ce personnage des lingots d'or qu'on ne pouvait peser qu'à la balance (romaine), comme le bois. En sortant de chez lui, je rencontrai Abou 'l-Aïna, qui me demanda: « Père de Sâïd, dans quelle occupation as tu laissé « cet homme? » Je lui racontai ce que j'avais vu; Abou 'l-Aïna leva la tête au ciel et s'écria : « Seigneur, puisque tu ne m'as « pas fait partager sa richesse, fais-lui partager ma cécité! » Puis il fondit en larmes. « Père d'Obeïd Allah, Ini dis-je, « qu'as-tu donc? - Ne me reproche pas ces larmes, me réa pondit-il, si tu avais vu ce que j'ai vu, tu en répandrais de « plus abondantes : s puis il continua ainsi : « Je bénis Dieu « dans mon infirmité et, crois-le bien, ô père de Sâïd, jamais « jusqu'à ce jour je n'avais remercié Dieu de m'avoir rendu

ما جدت الله في العمى الا في وتتى هذا فقلت لمن يخبر حال ابن الحصّاص بلى شي ختم هذه السبح فقال بياقوتة جرآء لعلّ قيمتها اكثر مما تحتها وكانت وفاة ابي العيناء سنة اثنتين وثمانين ومائتين بالبصرة في جهادى الآخرة وكان يكنى بابي عبيد الله وكان قد المحدر من مدينة السلام الى البصرة في زورق فيه ثمانون نفسًا في هذه السنة فغرق الزورق ولمر يتخلص ممن كان فيم الا ابو العيناء وكان ضريرًا تعلق باطراف الرورق فاخرج حيًّا وتلف كل من كان معم فبعد ان سلم ودخل البصرة مات وكان ابو العيناء من اللسان وسرعة الجواب والذكآء على ما لم يكن علية احد من نظرآنه ولا اخبار حسان واشعار ملاح

« aveugle. » Le même narrateur ajoute qu'il demanda à quelqu'un de bien informé sur les affaires d'Ibn el-Djassas comment se terminait chacun des chapelets en question; cet homme lui répondit que chaque chapelet se terminait par un gros rubis rouge qui, à lui seul, valait peut-être plus que toutes les autres pierres attachées au-dessous.

Abou 'l-Aïna mourut en 282 à Basrah au mois de djemadi II; son surnom était Abou Obeïd Allah. Il venait à cette époque de Bagdad et se rendait à Basrah par eau sur une chaloupe qui renfermait quatre-vingts passagers; elle chavira et tous furent noyés, à l'exception d'Abou 'l-Aïna, qui était aveugle. Il s'accrocha aux parois de l'embarcation et put être retiré vivant, tandis que tous ses compagnons périrent. C'est après avoir échappé à ce danger qu'il vint à Basrah et y mourut. — Par sa vivacité de paroles, ses promptes reparties et son esprit, Abou 'l-Aïna n'avait point de rivaux. Il est le héros d'anecdotes intéressantes et l'auteur de poésies remarquables, où se trouvent mêlés le nom d'Abou

مع ابي على البصير وغيرة وقد اتينا على ذكرها فيها سلف من كتبنا وحضر بجلس بعض الوزرآء فتعارضوا حديث بعض البرامكة وكرمهم وما كانوا عليه من الجود فقال الوزير لابي العيناء وقد كان امعن في وصغهم وما كانوا عليه من البذل والافضال قد أكثرت من ذكرهم ووصغك اياهم وانحا هذا تصنيف الورّاقين وتأليف المحسنين فقال له ابو العيناء فلم لا يكذب الورّاقون عليك ايها الوزير بالجود والبذل فامسك عنه الوزير الورّاقون عليك ايها الوزير بالجود والبذل فامسك عنه الوزير صاعد بن مخلد فقال له الحاجب الوزير مشغول فانتظر فلا المالة المالة فقال له الحاجب الوزير مشغول فانتظر فلا المالة الخاجب ما صنع الوزير تال يصلى قال صدقت

Ali el-Baçir et les noms d'autres personnages; nous en avons fait mention dans nos ouvrages précédents. — Il était un jour chez un vizir; on parlait des Barmécides, de leur grandeur d'âme, de la générosité de leur caractère. Le ministre, fatigué d'entendre Abou 'l-Aïna leur prodiguer des éloges, célébrer leur prodigalité et leur bienfaisance, lui dit: « Voilà certes un long plaidoyer et d'excessives louanges! Après tout, ces récits sont l'œuvre des faiseurs de livres et dus à l'invention des panégyristes. » Abou 'l-Aïna répliqua: « Comment se fait-il, ô vizir, que les faiseurs de livres n'essayent pas de mentir en célébrant votre munificence et votre prodigalité? » Le ministre se tut et l'auditoire admira la hardiesse de cette repartie.

Un autre jour, il demandait audience au vizir Saèd, fils de Makhled; l'huissier lui répondit que son maître était occupé. Abou 'l-Aïna attendit; fatigué de ne pas être reçu, il demanda à l'huissier ce que faisait le ministre. « Il prie, » répondit celui-ci. — « Tu as raison, répliqua l'aveugle; tout لكل جديد لذّة يعيّرة بانه حديث عهد بالاسلام وقد كان ابو العيناء دخل على المتوكّل في قصرة المعرون بالجعفري سنة ست واربعين ومائتين فقال له كيف قولك في دارنا هذة فقال ان الناس بنوا الدور في الدنيا وانت بنيت الدنيا في دارك فاستحسن ذلك ثم قال له كيف شربك للنبيذ فقال أجرعن قليله وافتضح من كثيرة فقال له دع هذا عفك ونادمنا قال انا امرؤ مجوب والمجوب تتخطرن اشارته ويجور قصدة وينظر منه الى ما لا ينظر اليه وكل من في مجلسك يخدمك وانا احتاج ان اخدم واخرى لسث آمن ان تنظر التي بعين راضٍ وقلبك غضبان او بعين غضبان وقلبك راضٍ ومتى

nouveau, tout beau; a critiquant par cette saillie la conversion récente de Saèd.

Il était allé voir le Khalife Motewekkil, en 246 de l'hégire, dans son palais connu sous le nom de Djafari (cf. t. VII, p. 276). « Comment trouves-tu notre séjour ? demanda le prince. - Les autres hommes, répondit-il, mettent leur demeure dans le monde; vous avez mis le monde dans la vôtre. » Le Khalife fut charmé de sa réponse; il lui demanda ensuite comment il en usait à l'égard du nébid. « Je ne saurais en boire peu, répartit Abou 'l-Aina, et j'ai honte d'en boire beaucoup. - Laisse là tes scrupules, continua le prince, et sois notre convive. . Abou 'l-Aīna répondit : . Je suis aveugle ; or un homme de ma condition a des mouvements brusques, il dévie de son chemin et ne voit pas ce que les autres remarquent en lui; tous ceux qui sont ici vous prodiguent leurs soins, et moi j'ai besoin des soins d'un autre. D'ailleurs, il peut arriver que vous me regardiez d'un œil satisfait et que vous soyez irrité intérieurement, ou que vous paraissiez irrité en dissimulant votre satisfaction intérieure; or, ne لم امير بين هاتين هلكت فاختار العافية على التعرض للبلاء فقال بلغنا عنك بذاء قال يا امير المؤمنين قد مدح الله تعالى ودم فقال بعم الله المؤمنين قد مدح الله تعالى ودم فقال بعم النعم المؤمنين البذاء بمنزلة العقرب تلدغ النبى والمهودي فلا ضير في ذلك وقال الشاعر

اذا الا بالمعروف لمر الله صادقًا ولم اشتم المنكس اللهم المذهّا فغم عرفت الدير والشرّ باسمه وشقّ لى الله المسامع والنها قال من اين انت قال من البصرة قال ما تقول فيها قال ماوُها اجاج وحرّها عذاب وتطيب في الوقت الذي تطيب فيه جهمّ

pouvant distinguer ces deux circonstances l'une de l'autre, je serais perdu. J'aime mieux conserver ma sécurité plutôt que de courir au-devant du danger. — On nous a rapporté certaine critique de toi, répliqua le Khalife. — Sire, répondit l'aveugle, Dieu a employé tour à tour l'éloge et le blâme. Il a dit (en parlant de David): Quel excellent serviteur! il revenait sans cesse à son Dieu! (Koran, xxxvm, 29.) Mais il a dit ailleurs: (N'écoute point) l'homme malveillant qui colporte la calomnie, etc. (ibid. Lxvm, 11). La critique, pourvu qu'elle ne soit point comme le scorpion, qui pique indistinctement un prophète ou un juif, n'a en soi rien de répréhensible, et, comme l'a dit le poëte,

Si je ne reconnaissais sincèrement le mérite, si je ne blâmais pas le méchant, objet de honte et de mépris,

Pourquoi aurais-je recu la notion du bien et du mal? Pourquoi Dieu aurait il envert mes oreilles et ma bouche?

— De quel pays es-tu? lui demanda Motewekkil. — De Basrah. — Comment trouves-tu ta patrie? — Son eau est une boisson amère, sa chaleur un supplice; cette ville sera un séjour agréable lorsque l'enfer sera un lieu de délices.

وكان وزيرة عبيد الله بن يحيى بن خاتان واتعًا على رأسه تال ما تقول في عبيد الله بن يحيى بن العبد منقسم بين طاعة الله وخدمتك ودخل ميمون بن ابرهم صاحب ديوان البريد فقال له ما تقول في ميمون تال يد تسرق واست تضرط وهو بمنزلة يهودي قد سُرقت نصف خزينته له اقدام ومعه احجام احسانه تكلف واساءته طبيعة فاضحكه ذلك منه ووصله وصوفه وفي سنة ثلاث وثمانين ومائتين وردت هدايا من قبل عرو بن الليث الصقار منها مائة دابة من مهاري خراسان وجهازات كثيرة وصناديق كثيرة واربعة الذن الف درهم وكان معها صنم من صغر على مثال امرأة لها اربعة ايد وعليها

Le vizir Obeid Allah, fils de Yahya, fils de Khakan, se tenait debout près du Khalife. « Que penses-tu d'Obeid Allah? demanda Motewekkil à l'aveugle. — Excellent serviteur qui se partage entre son obéissance envers Dieu et ses devoirs envers vous. » Sur ces entrefaites, arriva Maïmoun (fils d'Ibrahim), chef de la direction des postes; le Khalife voulut connaître l'avis d'Abou 'l-Aīna sur cet agent. « Main de voleur et c.. de péteur, repartit Abou 'l-Aīna; on dirait un juif à qui on a volé la moitié de son trésor; il fait un pas en avant et un pas en arrière. La bienfaisance est chez lui une vertu d'emprunt, mais la méchanceté une chose naturelle. » Cette réponse fit rire le prince; il récompensa l'aveugle et le congédia.

En 283 arrivèrent (à Bagdad) les présents offerts par Amr (fils de Leit) Saffar; on y remarquait cent chameaux maharites du Khoraçân, un grand nombre de dromadaires, plusieurs caisses (d'étoffes précieuses) et quatre millions de dirhems. On y voyait aussi une idole de cuivre jaune représentant une femme : elle avait quatre bras; elle était

وشاحان من فضة مرصعان بالجواهر الاجر والابيض وبين يدى هذا التمثال اصنام صغار لها ايد ووجود عليها لليلى وللواهر وكان هذا التمثال على عجل قد عل على مقدارها تجرّه للمازات فصيّر بذلك اجمع الى دار المعتضد ثم ردّ هذا التمثال الى دار المعتضد ثم ردّ هذا التمثال الى دار المعتضد وذلك في يوم للخميس لاربع جلون من شهر ربيع دار المعتضد وذلك في يوم للخميس لاربع جلون من شهر ربيع الآخر من هذه السنة فسمّت العامّة هذا التمثال شغلاً لاشتغالهم عن الحالهم بالنظر اليه عدة هذه الايام وقد لاشتغالهم عن الحالهم بالنظر اليه عدة هذه الايام وقد كان عوو بن الليت جل هذا الصنم من مدن افتحها من بلاد الهند ومن جبالها ما يلى بلاد بسط ومعبر وبلاد الداور وي ثغور في هذا الوقت وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلاثات وثلاثات

parée de deux écharpes d'argent enrichies de pierreries rouges et blanches. Devant cette idole il y en avait d'autres plus petites, dont les bras et le visage étaient ornés d'or et de pierres précieuses. L'idole était placée sur un char proportionné à ses dimensions et que traînaient des dromadaires. Tous ces cadeaux allèrent d'abord au palais de Moutaded ; l'image de cuivre fut ensuite envoyée à l'hôtel de la police, dans le quartier oriental, pour y être exposée en public pendant trois jours, après quoi on la ramena chez le Khalife, le jeudi 4 rébî II de la même année. Le peuple donna à l'idole le surnom de chogl (la grande affaire), parce que chacun quittait ses occupations pour l'aller voir pendant ces quelques jours d'exposition. L'idole en question avait été apportée par Amr, fils de Leit, d'une des villes dont il fit la conquête dans l'Inde et les régions montagneuses qui avoisinent le pays de Bost, le Maabar et la contrée de Daver. Actuellement, en 332 de l'hégire, ces pays forment la frontière musulmane; plusieurs peuples infidèles, vivant à l'état

مما يليها من الاكافر والامم التختلفة حضر وبدو فن الحضر بلاد كابل وبلاد باميان وهى بلاد متصلة ببلاد زابلستان والمرتج وقد قدمنا فيها سلف من هذا الكتاب في اخبار الامم الماضية والملوك الغابرة أن زابلستان تعرف ببلاد فيروز بن كبك ملك زابلستان وقد كان عيسى بن على بن ماهان دخل في طلب الخوارج في ايام الرشيد الى السند وجبالها والقندهار والمغ وزابلستان يقتل ويغتم فتوحًا لم يتقدم مثلها في تلك الديار فغى ذلك يقول الاعمى الشاعر المعرون بابن العُذافر القتى كاد عيسي يكون ذا القرنين بلغ المغربين والمشرقين لم يدع كابلاً ولا زابلستا ن فا حولها الى الرخبين وقد قدمنا فيها سلف من كتبنا الاخبار عن قلام فيروز بنَّ sédentaire ou nomade, les entourent. Parmi les contrées habitées par des populations sédentaires, on cite le Kaboul et le Bamian, qui sont limitrophes du Zaboulistan et du Rokkhedj (Arachosie). En parlant, dans un autre chapitre, des peuples anciens et des rois de l'antiquité, nous avons dit que

du nom d'un de ses rois. Lorsque Yça (fils d'Ali), fils de Mahân, poursuivit les Kharédjites, sous le règne de Réchid, il envahit le Sind et ses montagnes, le Kandahar, Rokkhedj et le Zaboulistân; il y fit de grands ravages et remporta des victoires sans exemple dans ce pays. Le poête aveugle, connu sous le nom d'Ibn el-Oudafir (fils du lion) el-Koummi, a dit à ce sujet:

Yea est presque devenn un second Dou 'l-Karnein; il est arrivé aux li-

le Zaboulistân est surnommé « pays de Firouz, fils de Kebk, »

Yça est presque devenu un second Dou 'l-Karnein: il est arrivé aux fimites des deux Occidents et des deux Orients;

Ses armes n'ont oublié ni le Kaboul, ni le Zaboulistân, ni les pays limitrophes jusqu'aux deux Rokkhedj.

Nous avons parlé dans d'autres ouvrages des forteresses

كبك الملك ببلاد زابلستان التى ليس فى قلاع العالم على ما ظهر للناس من ذوى العناية والتنقير ومن آكثر فى الارضين المسير احصن منها ولا امنع ولا اعلا فى الجوّ ولا آكثر عجائب منها وذكرنا عجائب تلك الديار الى بلاد الطبسين وبلاد خراسان واتصالها بحبستان وعجائب المشرق والمغرب من غامرة وعامرة وما فى العامر من الامم المختلفة الحلق والخلق وقد كان اهل البصرة وردوا على المعتضد فى مراكب بحرية بيض مضحمة بالشحم والنورة على ما فى بحرهم ووفد فيها خلق من خطبائهم ومتكليهم واهل الرياسة والشرن والعلم منهم ابو خليفة الغضل بن الحباب الجمعي وكان مولى آل جمع من قريش وكان

bâties par Firouz, fils de Kebk', roi du Zaboulistân. Au rapport de quelques personnes d'un témoignage sûr et consciencieux et qui ont beaucoup voyagé, il n'y a pas au monde de forteresses plus solides, mieux fortifiées, plus hautes ni plus remarquables que celles du Zaboulistân. Nous avons décrit les particularités de cette contrée jusqu'au pays des deux Tabès, au Khoraçân et au Sedjestân, qui lui est limitrophe; nous avons parlé des merveilles de l'Orient et de l'Occident dans leurs régions désertes et habitées et mentionné les peuples différents de race et de caractère qui vivent dans ces dernières.

Une députation d'habitants de Basrah se rendit chez le Khalife Moutaded; elle était venue sur ces embarcations blanchies à la graisse et à la chaux vive en usage chez les marins du Chatt el-Arab. Cette députation se composait de prédicateurs, de dialecticiens, d'hommes distingués par le rang, la noblesse et le savoir; de ce nombre était Abou Khalifah Fadl, fils de Houbab Djoumahi, affranchi de Djoumah, famille koreichite; il exerça plus tard les fonctions de juge.

ولى الغضاء بعد ذلك يشكون الى المعتضد ما نزل بهم من محن الزمان وجدب لحقهم وجور من العمال اعتورهم وللحوا بالصياح والنجيج في مراكبهم في دجلة نجلس لهم المعتضد من وراء حجاب وامر الوزير القاسم بن عبيد الله وغيرة من كتباب الدواوين بالجلوس لهم من حيث يسمع المعتضد خطابهم فيقضون لهم عما يشكونه من حكم الدواوين ثم اذن للبصريين فدخلوا وابو خليفة في اولهم عليهم الطيالسة الزرق والاقناع على رؤسهم ذوو عوارض جيلة وهيئة حسنة فاستحسن المعتضد ما رأى منهم وكان المبتدئ منهم بالنطق ابو خليفة فقال غر العامر ودثر الظاهر واختلفت العواء وخسفت الجوزاء واناخت

Ces délégués venaient se plaindre au Khalife des malheurs du temps, d'une disette qui ravageait leur pays et des abus de pouvoir dont ils étaient tous victimes du fait des gouverneurs. Du fond de leurs embarcations, sur le Tigre, ils ne cessaient de crier et de se lamenter; le Khalife leur donna enfin audience, caché derrière un rideau. Il ordonna à son vizir Kacem, fils d'Obeid Allah, et à d'autres secrétaires du divan, de les recevoir de façon qu'il pût entendre leurs discours, et il recommanda qu'on statuât sur leurs réclamations relatives aux ordres des bureaux. Les Basriens furent donc introduits; Abou Khalifah marchait au premier rang. Revêtus de leurs chaperons bleus, un voile sur la tête, ils avaient si bonne mine, leur extérieur était si imposant que Moutaded ne put s'empêcher d'exprimer sa satisfaction. Abou Khalifah prit le premier la parole en ces termes; «.Un pays fertile est devenu inculte, ses beautés sont effacées; les apparitions d'El-Awa (constellation de Bootès) se succèdent et les Gémeaux se sont éclipsés. Toutes les calaعلينا المصائب واعتورتنا العدن وقام كل رجل منا في ظلمة واصطلمت الضياع وانخفضت القلاع فانظر الينا بعدى الامام تستقيم لك الايام وتنقاد لك الانام والا فنحن المصريبون لا كدفع عن فضيلة ولا نتنافس عن جليلة ويجع في كلامه واغرق في خطابه فقال له الوزير احسبك مؤدباً ايها الشيخ فقال له ايها الوزير المودّبون اجلسوك هذا المجلس قال له الوزير كم في خسة من الابل قال له ابو خليفة للخبير سألت في خسة من الابل قال له ابو خليفة للخبير سألت في خسة من الابل شاة وفي العشر شاتان ثم مضى في وصف فرائض الابل واصفاً لما يجب فيها ذاكرًا للتنازع في موضعه منها ثم شمع في البقر والغنم بلسان فصبح وخطاب حسن في ايجاز من خطاب

mités fondent sur nous, les malheurs se suivent dans notre pays, chacun marche dans les ténèbres. Nos domaines sont ravagés de fond en comble et nos forteresses s'écroulent. Jetez sur nous le regard d'un Imam. Que votre puissance soit solide et votre volonté obéie ! quant à nous autres Basriens, nous n'évitons jamais une belle action et nous n'aspirons qu'à la gloire. » Et conservant à son discours cette forme rimée et cadencée, il parla pendant longtemps. « Cheïkh, lui dit alors le vizir, je présume que tu es professeur. --Vizir, répondit le Basrien, ce sont les professeurs qui t'ont mis au rang que tu occupes. » Le ministre lui demanda ensuite quelle était la taxe due par série de cinq chameaux. « C'est un homme bien informé que vous interrogez, reprit Abou Khalifah; la taxe pour cinq chameaux est une brebis, pour dix chameaux deux brebis, » et il poursuivit son explication des quotités de la taxe, montrant ce qui était conforme au droit et ce qui était sujet à contestation dans cette matière. Il passa ensuite à la taxe de l'espèce bovine et ovine en employant un langage clair et élégant et en sachant

وبيان من الوصف فبعث المعتضد وقد الجبد ما سمع وأكثر لذلك من النحك بخادم الى الوزير فقال له أكتب لهم عا يريدون واجبهم الى ما سألوة ولا تصرفهم الا شاكرين فهذا شيطان قذن به البحر ومثله فليغد على الملوك وكان ابو خليفة لا يتكلف الاعراب بل قد صار له كالطبع لدوام استعماله اياة من عنفوان حداثته وكان ذا محل من الاسناد وله اخبار ونوادر حسان قد دوّنت منها أن بعض عال الخراج بالبصرة كان مصروفًا عن عالم فبعث العامل الى الى خليفة أن مبرمان النحوى صاحب إلى العباس المبرد قد زارنى في هذا اليوم الى بعض الانهار والبساتين فاتوة مبكّرين قد زارنى في هذا اليوم الى بعض الانهار والبساتين فاتوة مبكّرين

allier la concision à la lucidité. Le Khalife, charmé de cet entretien qui l'avait mis en belle humeur, fit dire à son vizir par un eunuque: « Prends note de leurs demandes, fais droit à leurs réclamations et ne les congédie que lorsqu'ils seront satisfaits. Cet homme est un démon que la mer (le Tigre) a vomi, et l'opposition faite aux rois vient de ses pareils. » - L'art de parler selon les règles de la grammaire (dans l'accentuation des désinences) n'avait rien d'artificiel chez Abou Khalifah : c'était pour lui chose naturelle, tant il l'avait pratiqué depuis sa jeunesse. Ce savant est une autorité dans la tradition; les traits curieux et intéressants de son histoire ont été réunis en recueil. Citons-en quelquesuns. Un des percepteurs de l'impôt foncier à Basrah avait été révoqué de son emploi en même temps que Abou Kha-· lifah de ses fonctions de juge. Cet agent l'envoya prévenir qu'il attendait la visite de Mabriman le grammairien, élève d'Abou 'l-Abbas Moberred; cette visite, disait-il, aurait lieu dans un jardin situé sur un des canaux des environs; il lui envoyait en conséquence de fort bonne heure quelques amis مع من حضرنا من اصحابنا (١) وسألود ألضور معهم مجلسوا في سمارية متفكهين قد غيروا ظواهر زيهم حتى اتوا نهوا من انهار البصرة واستحسنوا بعض البساتين فقدموا اليد وخرجوا الى الشط وجلسوا تحت المنحل على شط النهر وقدم اليهم ما حلى من الطعام وكان ايام البرى (٤) وهى الايام التي ينشر فيها الرطب فيكبسوند في القواصر تمرًا وتكون حينتُ البساتين مشحونة بالرجال ممن يعمل في القر من الاكرة وهم الرراع وغيرهم فلما اللوا قال بعضهم لابي خليفة غير مكن لد خواً ان يعرف من حضر عن ذكرنا من الاكرة والعمال في النخل اخبرني اطال من حضر عن ذكرنا من الاكرة والعمال في النخل اخبرني اطال وأهليكم من حضر عن قواد عز وجل يًا أينها آليدين آمَنُوا قوا أنْفُسكُم وأمَّا عن قواد عز وجل يًا أينها آليدين آمَنُوا قوا أنْفُسكُم وأهرا الواء هذه الواء ما موقعها من الاعراب قال ابو خليفة

pris au hasard pour le prier de se joindre à eux. Ils s'embarquèrent gaiement dans un bateau, en dissimulant dans leur costume ce qui pouvait les faire reconnaître. Arrivés à un canal des environs, ils virent un jardin qui leur plut, ils se dirigèrent de ce côté, abordèrent au rivage et s'assirent sous les palmiers qui ombrageaient les bords du canal. Ils se firent servir alors le repas qu'ils avaient apporté. On était dans la saison du bera (de la taille); à cette époque, la datte commence à mûrir, on la tasse dans de grandes corbeilles en osier, où elle arrive à complète maturité (tamr); les jardins sont alors remplis de gens de la campagne, journaliers, etc. qui travaillent aux dattiers. Le repas terminé, un des convives, s'adressant à Abou Khalifah, sans cependant l'appeler par ce surnom patronymique, de peur . que les travailleurs occupés à la récolte ne le reconnussent, lui dit : Que Dien vous donne de longs jours! Dans le passage suivant du livre de Dieu: O vous qui croyez, préservez vous du feu de l'enfer, vous et vos familles (Koموقعها رفع وقوله قُوا هو امر للجماعة من الرجال قال له فكيف تقول المواحد من الرجال والاثنين قال يقال المواحد من الرجال ق والاثنين قيا والجماعة قُوا قال كيف تقول المواحدة من النسآء والاثنتين منهن والجماعة منهن قال ابو خليفة يقال الموحدة في والاثنتين قيا والجماعة قين قال فاسألك ان تجعل بالمجلة كيف يقال المواحد من الرجال والاثنين والجماعة والواحدة من النسآء والاثنتين منهن والجماعة منهن قال ابو خليفة عجلان ق قيا قوا ق قيا قين وكان بالقرب منهم جماعة من الاكرة فا سمعوا ذلك استعظموة وقالوا يا رتادقة انتم تقرؤن القرأن بحرن الدجاج وعدوا عليهم فصفعوهم في تخلص ابو خليفة والقوم الذين كانوا معه من ايديهم الا بعد كدّ

ran, LXVI, 6), comment faut-il vocaliser la lettre waw (du mot koû) selon les règles des désinences? » -- Abou Khalifah répondit : « Il faut la prononcer avec le dhamma, puisque le mot koû est au pluriel masculin de l'impératif. - Comment direz-yous au singulier et au duel masculins? - Le singulier masculin, continua Abou Khalifah, est ki, le duel kyá, le pluriel koú. - Comment formerez-vous le singulier, le duel et le pluriel féminins? - Le singulier féminin est kt, le duel kyd et le pluriel kyna. » L'interlocuteur ajouta : « Veuillez maintenant conjuguer tout d'one traite le singulier, le duel et le pluriel masculins, le singulier, le duel et le pluriel féminins. » Abou Khalifah répondit en se pressant : « Ki, kya, kou, kt, kya, kyna. » Des paysans qui travaillaient dans le voisinage entendant ce langage, et le trouvant extraordinaire, dirent en apostrophant les causeurs : « Impies que vous êtes, vous lisez donc le Koran en gloussant comme des poules!» et tombant sur eux, ils les accablèrent de

طويل وقد اتينا على نوادر إلى خليفة واخباره ومخاطبته لبغلته حين القته وما تكلم به حين دخول اللص الى دارة وغير ذلك في كتابنا الاوسط وكانت وفاة إلى خليفة بالبصرة في سنة خس وثلاث مائة وفي سنة ست وثمانين ومائتين في ربيع الاوّل نزل المعتضد على آمد وذلك بعد وفاة اجد بس عيسى بن الشيخ عبد الرزاق وقد تحصن بها ولدة محد بن الحد بن عيسى بن عبد الرزاق فبتّ جيوشه حولها وحاصرها فحدت علقة بن عبد الرزاق قال حدثنا رواحة بن عيسى أبن عبد المرزاق قال حدثنا رواحة بن عيسى المعتضد الى محمد بن احد بن عيسى بن الشيخ السلح المعتضد الى محمد بن احد بن عيسى بن الشيخ ارسلت المعتضد الى محمد بن احد بن عيسى بن الشيخ ارسلت بالحقة عليه فالما صرت اليه واتصل الخبر بامّ الشريف ارسلت

coups; ce ne fut qu'à grand'peine qu'Abou Khalifah et ses compagnons réussirent à se tirer de leurs mains.

Les traits curieux de l'histoire d'Abou Khalifah, son allocution à sa mule lorsqu'elle le jeta par terre, le discours qu'il adressa à un voleur qui s'était introduit chez lui, ces anecdotes et d'autres encore se trouvent dans notre Histoire moyenne. — Il mourut à Basrah en 305 de l'hégire.

Au mois de rébî I 286, Moutaded alla camper devant Amid. Ahmed (fils de Yça), fils du Cheïkh Abd er-Rezzak, venait de mourir, et son fils Mohammed s'était retranché dans cette ville; le Khalife la fit investir par son armée et l'assiègea. Le récit suivant a été transmis à Alkamah, fils d'Abd er-Rezzak, par Rawahah, fils de Yça, fils d'Abd el-Mélik, qui le tenait de la bouche de Chôbah (fils de Chéhab) le Yachkorite. Moutaded, racontait Chôbah, m'envoya chez Mohammed (fils d'Ahmed, fils de Yça, fils du Cheïkh), pour lui prouver l'injustice de sa rébellion. Je remplis ma mission; Oumm-Chérif (tante du rebelle) fut informée de

الى فقالت يا ابن شهاب كيف خلّفت امير المؤمنين تال فقلت خلّفته والله ملكًا جرلًا وحكًا عدلًا امّارًا بالمعرون فعّالًا للخير متعززًا على اهل الباطل متذلكً للحق لا تأخذه في الله لـوُمة لائم قال فقالت لى هو والله اهل لذلك ومستحقه ومستوجبه وكيف لا يكون ذلك كذلك وهو ظلّ الله الله الله دود على بلادة وخليفته المؤتمن على عبادة اعزّبه دينه واحيًا به سنّته وثبت به شريعته ثم قالت لى وكيف رايّت صاحبنا تعنى ابن اخيها عد بن احد قال قلت رأيت غلامًا حدثًا محبمًا قد استحوذ عليم السفهآء فاستمد بارائهم ونصت لاقوالهم يرخرونون له الكلام ويوردونه الندم فقالت لى فهل لك ان ترجع اليه يكتاب

mon arrivée; elle m'envoya chercher et me dit : «Fils de « Chéhab, comment as tu laissé le Prince des Croyants ? — « Vrai Dieu, lui dis-je, j'ai laissé un roi puissant, un juge « équitable, ordonnant le bien et pratiquant la bienfaisance, « fier devant les disciples de l'erreur, humble devant la vérité « et défiant toute accusation portée contre lui en présence de "Dieu. - Oui, répondit cette femme, c'est bien cela, il est « digne de ces éloges et les mérite. Pourrait-il en être autre-« ment ? Il est l'ombre que Dieu a étendue sur la terre, le « vicaire auquel il a confié ses serviteurs ; Dieu glorifie par « lui sa religion, vivifie sa sainte contume et consolide sa « loi. » Puis elle ajouta : « Comment as-tu trouvé notre ami ? » Elle désignait ainsi son neveu Mohammed. Je répondis : « J'ai trouvé en lui un jeune homme plein de l'orgueil de la « jeunesse, qui se laisse dominer par des sots, s'appuie sur · leurs conseils et n'écoute que leurs discours; par leur lan-« gage artificieux, ils lui préparent d'amers regrets. — Vou-· drais-tu, continua-t-elle, retourner auprès de lui avec une « lettre ? Peut-être pourrai-je défaire le nœud de ces folles فلعلنا أن تحلّ ما عقدة السغهآء قال قلت أجل فكتبت اليه كتابًا لطيفًا حسمًا أجرلت فيه الموعظة وأخلصت فيه النصيحة وكتبت في آخره هذة الابيات

عليك خوفًا واشغاقًا وقبل سددا فكرت الغيت في قولي لك الرشدا ضغائج تبعث الشنآن والحسدا حتى اذا امنوا الغيتهم اسدا واذ طبيبك قد التي اليك يدا تمنعه مالًا ولا اهلاً ولا ولدا ردً من السوء لم تُشهت بداحدا اقبل نصيحة الم قلبها وَحِعُ واستعمل الغكر في قولى فانك ان ولا تشق برجال في قلوبهم مثل النعاج خول في بيوتهم وداو ذالك والادوآء عمك نسة واعظ للاليغة ما يرضيه منك ولا واردد اخا يشكر ردًّا يكون له

قال فاخذت ألكتاب وصرت به الى محد بن احد فال نظر فيه

« intrigues. » J'y consentis volontiers; elle écrivit alors une belle et charmante lettre, pleine d'exhortations excellentes et de conseils sincères; la lettre se terminait par les vers que voici:

Écoute le consoil d'une mère dont le cœur est ému pour toi de crainte et de tendresse; dis: Ce conseil est sage.

Médite mes paroles, tu verras en les méditant qu'elles peuvent te ramener dans le droit chemin.

Ne te fie pas à ceux dont le cœur est plein de passions mauvaises qui n'engendrent que la haine et l'envie.

Blottis au fond de leurs maisons comme de timides brebis, quand le danger est passé on les prendrait pour des lions.

Gueris le mai quand la guerison est encore possible, voici le médecin qui te tend une main secourable.

Donne au Khalife les satisfactions qu'il te demande : fortune, famille, enfants, ne lui refuse rien;

Et fais au Yachkorite (c'est à dire au messager du Khalife) une réponse qui le mette à l'abri du danger et qui empêche ses ennemis de se réjouir. رمى بد الى وقال يا اخا يشكر ما بارآء النسآء تساس الدول ولا بعقولهن يساس الملك ارجع الى صاحبك فرجعت الى امير المؤمنين فاخبرته للجبر على حقد وصدقد فقال واين كتاب الم الشريف فاظهرته فلما عرض عليد اعجبه شعرها وعقلها ثم قال والله لانى لارجو ان اشغعها فى كثير من القوم فلما كان من فتح امد ما كان ونزول مجد بن اجد على الامان لما عظم القتال وجد امير المؤمنين الى فقال يا شعلة بن شهاب هل عندك علم من الم الشريف قال قلت لا والله يا امير المؤمنين قال امض مع هذا للحادم فانك تجدها فى جملة نسائها قال فضيت فلما بصرت بى اسغرت عن وجهها وانشأت تقول

· Je pris la lettre, continue Ibn Chéhab, et me rendis chez Mohammed; il la lut et me la jeta en s'écriant: « Sache, ô Yachkorite, que ce n'est pas avec les avis d'une « femme qu'on gouverne les empires, et que leur raison est « inhabile à diriger les États. Tu peux retourner chez ton « maître. » De retour chez le Prince des Croyants, je lui rendis un compte exact et sincère de ma mission ; il voulut voir la lettre de Oumm-Chérif, je la lui montrai; il la parcourut, en loua la poésie et la sagesse. « En vérité, s'écria-t-il, je « voudrais, en faveur de cette femme, être clément à plu-« sieurs membres de sa famille! » En effet, après la prise d'Amid, lorsque Mohammed, fils d'Ahmed, effrayé de la lutte, se rendit à discrétion, le Khalife me fit appeler et me demanda si j'avais des nouvelles de Oumm-Chérif. « Aucune, Sire, répondis-je. — Suis cet eunuque, repritil, « tu la trouveras au milieu de ses femmes. » Je me rendis chez elle; dès qu'elle m'aperçut, elle écarta son voile et prononça les vers que voici :

ريب السرمان وصرف وعُتوة كشف القناعا فاذلّ بعد العرزمنا الصعب والبطل الشجاعا ولقد نحت فا أُطِعت وكم حرمت بان أُطاعا فإيي بننا المنقدور الله ان تُقسم او تُباعا يا ليت شعرى هال نرى يومًا لغرقتنا اجتماعا

قال ثم بكت وصوبت بيدها على الاخوى ثم قالت لى يا ابن شهاب كانى والله كنت ارى ما ارى فانا لله وانا البيد واجعون قال فقلت لها ان امير المؤمنين قد وجهنى البيك وما ذاك الالحسن وأى منه فيك قالت فهل لك ان توصل البدكتابي هذا بها فيه قلت نعم فكتبت البد بهذة الابيات

Les perfidies de la fortune, ses caprices, son insolence me forcent à retirer mon voile.

Après tant de gloire, nos fiers guerriers, nos braves champions se courbent humiliés.

J'ai donné des conseils, on ne les a pas suivis; depuis combien de temps mes conseils ne sont-ils pas méconnus!

Le destin a décidé que nous serions partagés et vendus comme un butin.

Que je voudrais savoir si, séparés aujourd'hui, nous serons réunis un jour!

- « Puis elle pleura et se frappa les mains l'une contre l'autre. « Fils de Chéhab, me dit-elle, en vérité je voyais « d'avance ce qui se passe aujourd'hui; mais nous apparte« nons à Dieu et nous retournons vers lui. » Je la consolai en disant : « C'est le Khalife lui-même qui m'a envoyé vers « vous, et cette démarche prouve qu'il est bien disposé pour « vous. — Veux-tu, reprit-elle, porter au prince le message « que renferme cette lettre? — Volontiers, « lui dis-je; elle écrivit les vers suivants :

وآبن لخلائف من قريش الابطر بك اصلح الله البلاد واهلها بعد الغساد وطالما لم تصلح لولاك بعد الله لم تترحير ما لا تحب نجد بعفوك واصغر هب ظالمي ومفسدي لمصلح

قل للخليفة والامام المرتضى وترحرحت بك فبّة العرّ التي واراك ربك ما تحبّ فلا ترى يا بعجة الدنيا وبدر ملوكها

قال فاخذت الكتاب وسرت به الى امير المؤمنين فنلما عرضت عليه الابيات اعجبته وامر أن تحمل اليها تخوت من الثياب وجلة من المال والى ابن اخيها محد بن احد مشل ذلك وشغعها في كثير من اهلها عن عظم جرمه واستحق العقوبة عليه وكتب المعتضد الى اجد بن عبد العرير بن ان دلف بمواقعة رافع بن ليت وذلك في سنة تسع وسبعين وماتُتين<sup>(1)</sup>

Dis de ma part au Khalife, à l'imam agréé de Dieu, au fils des Khalifes issus des Koreichites des vallons (cf. t. III, p. 119):

« Dieu t'a confié le soin de pacifier le monde et ses habitants après tant de désastres et quand la paix en était bannie depuis si longtemps.

« Tu as relevé l'édifice de la gloire et, sans ton aide après celle de Dieu, if n'eût pas été relevé.

« Que le Seigneur exauce tes vœux, puisses-tu ne jamais connaître l'adversité! Donne maintenant un libre cours à la clémence et au pardon.

Splendeur du monde, astre brillant de la royauté, accorde à ceux de nous qui sont justes la vie de ceux qui sont injustes et criminels. »

- « Je pris la lettre et la remis au Prince des Croyants. Il lut ces vers et les approuva; puis il fit porter chez cette dame des coffres pleins de riches étoffes et une somme considérable; il en donna autant à son neveu Mohammed, fils d'Ahmed, et, en faveur de leur protectrice, il pardonna à plusieurs de ses parents qui, par la gravité de leur faute, avaient encouru sa colère. »

Moutaded chargea Ahmed (fils d'Abd el-Aziz, fils d'Abou Dolaf) de faire la guerre à Rafê, fils de Leit, en 279 de فسار احد بن عبد العربر الى رافع والتقوا بالرى لسبع بقين من ذى القعدة من هذه السنة واتامت للحرب بينهم ايامًا ثم كانت على رافع بن ليث فولى وركب اعجاب ابن ابى دلف أكتافهم واستولوا على عسكرهم وكان وصول هذا للخبر الى بغداد لست خلون من ذى الحجة من هذه السنة وق سنة ثمانين ومائتين اخذ ببغداد رجل يعرن بعدم بن للسن بن سهل بن اخذ ببغداد رجل يعرن بعدم بن للسن بن سهل بن الى ذى الرياستين الغضل بن سهل يلقب بشميلة ومعه عبيد الله بن المهتدى ولمحد بن للسن ين سهل هذا تصنيفات في اخبار المبيضة وله كتاب مؤلف في اخبار على بن محد صاحب في اخبار المبيضة وله كتاب مؤلف في اخبار على بن محد صاحب الزنج على حسب ما ذكرنا من امرة فيما سلف من هذا الكتاب فاتر عليه جهاعة من المستأمنة من عسكر العلوى واصيبت له فاتر عليه جهاعة من المستأمنة من عسكر العلوى واصيبت له

l'hégire. Ahmed marcha contre Rase et les deux armées se rencontrèrent à Rey, sept jours avant la sin du mois dou'lkâdeh de cette année; la lutte dura plusieurs jours, au désavantage de Rase, qui prit la fuite. Les troupes d'Ibn Abi Dolaf poursuivirent celles de Rase avec acharnement et s'emparèrent de leur camp. La nouvelle de cette victoire parvint à Bagdad le 6 du mois dou'l-hiddjeh de la même année.

En 280, on arrêta à Bagdad un certain Mohammed (fils d'El-Haçan, fils de Sehl, neveu de Dou 'l-riaseteïn Fadl, fils de Sehl). Ce Mohammed, connu sous le sobriquet de Chemilah, fut arrêté avec Obeïd Allah, fils du Khalife Mouhtadi. Ce même Mohammed, petit-fils de Sehl, est l'auteur de plusieurs relations sur les Mohaïdites et d'un ouvrage consacré à l'histoire d'Ali ben Mohammed, nommé le chef des Zendj, comme nous l'avons dit ci-dessus (cf. p. 32). Plusieurs soldats du chef des Zendj, qui avaient obtenu l'aman, déposèrent contre Mohammed; on trouva chez lui des feuilles contenant les noms de ceux à qui il avait fait

جرائد فيها اسماء رجال قد اخذ عليهم البيعة لرجل من آل ابي طالب وكانوا قد عزموا على ان يظهروا ببغداد في يسوم بعينه ويفتكوا بالمعتضد فادخلوا الى المعتضد فايي من كان مع كد بن الحسن ان يقرّوا وقالوا اما الرجل الطالبي فانا لا نعرفه وقد اخذت علينا البيعة له ولم نرة وهذا كان الواسطة بيننا وبينه يعنون محد بن الحسن فامر بهم فقتلوا واستبقي شهيلة طمعًا في ان يدلّه على الطالبي وخلى عبيد الله بن المهتدي لعلم ببراءته ثم اراد المعتضد بالله بحمد بن الحسن جميع للهات ان يدلّه على الطالبي الذي اخذ له العهد على الرجال في وجرى بينه وبين المعتضد خطب طويل وكان في مخاطبته فاي وجرى بينه وبين المعتضد خطب طويل وكان في مخاطبته في ما سمعت

prêter serment en faveur d'un descendant d'Ali, fils d'Abou Talib. Les conjurés devaient se révolter à jour fixe dans Bagdad et assaillir le Khalife Moutaded. On les conduisit en présence de ce prince; les complices de Mohammed, fils d'El-Haçan, ne firent aucun aveu et dirent simplement : « Quant au descendant d'Abou Talib, nous ne le connaissons pas; on nous a fait prêter serment sans nous le montrer, et voici, ajoutaient-ils en désignant Mohammed, fils d'El-Haçan, notre intermédiaire entre lui et nous, » Le Khalife les envoya au supplice; il épargna cependant Chemilah (Mohammed), dans l'espérance qu'il le mettrait sur la trace du Talibite. Il rendit la liberté à Obeïd Allah, fils de Mouhtadi, dont l'innocence avait été reconnue. Moutaded mit tout en œuvre pour déterminer Mohammed à dénoncer le Talibite en faveur de qui il faisait prêter serment, mais il ne put y réussir. Il eut une longue entrevue avec le prisonnier et, dans le cours de la discussion, ce dernier laissa échapper ces paroles : « Dussiez-vous faire rôtir ma chair, منى ولم اقرّعلى من دعوت الغاس الى طاعته واقررت بامامته فاصنع ما انت صانع فقال له المعتضد لسنا نعدبك الايما ذكرت فذكر انه جعل في حديدة طويلة ادخلت في دبرة واخرجت من فه وامسك باطرافها على نار عظيمة حتى مات بحضرة المعتضد وهو يسبّه ويقول فيه العظائم والاشهر انه جعل بين رماح ثلاثة وشدّ اطرافها وكتف وجعل فوق الغار من غير ان يماسها وهو في الحياة يدار عليها ويشوى كما تشوى الدجاج وغيرها الى ان تغرقع جسمه واخرج فصلب بين المحربين من الجانب الغربي وفي هذة السنة كان خروج المعتضد في طلب الاعراب من بني شيبان وقد كانوا عائوا وأكثروا

je n'ajouterai rien aux paroles que vous venez d'entendre. Je ne révélerai jamais le nom de celui en faveur de qui je faisais prêter serment et que je reconnais pour imam. Faites de moi ce que vous voudrez. - Nous ne t'infligerous d'autre supplice que celui-là même que tu viens de désigner, » répondit le Khalife. On raconte que le malheureux fut embroché à une longue tige de fer qui, pénétrant par l'anus, sortait par la bouche; on le maintint ainsi au-dessus d'un grand feu jusqu'à ce qu'il mourût, accablant d'invectives et de malédictions le Khalife, qui assistait à son supplice. Mais la version la plus répandue est qu'on l'attacha entre trois lances liées ensemble par le bout et qu'on le plaça, ainsi garrotté, au-dessus du feu, sans le mettre en contact avec la flamme; on le retourna tout vivant et on le rôtit comme un poulet, jusqu'à ce que sa peau se mît à grésiller; alors on le retira du feu et on l'attacha au gibet, entre les deux ponts, dans le quartier occidental de Bagdad.

Dans la même année, Moutaded se mit à la poursuite des Arabes de la tribu de Benon Cheïban, qui avaient commis الغساد فاوقع بهم مما يلى للجريدة والزاب في الموضع المعروف بوادى الذيّاب فقتل واسر وساق الذرارى وصار الى الموصل وفي هذه السنة افتتح ابو عبد الله بن إلى الساج المراغة من بلاد اذربيجان فقبض على عبد الله بن الحسين واستصفى امواله ثم اتى عليه بعد ذلك وفي هذه السنة كانت وفاة احد بن عبد العريز بن إلى دلغ وفي هذه السنة افتتح احد بن ثور عان وكان مسيرة اليها من بلاد البحرين فواقع الاباضية من الشراة وكانوا في نحو من مائتى الف وكان امامهم الصلت آبن ملك ببلاد بروى من ارض عان وكانت له عليهم فقتل منهم مقتلةً عظيمةً وجل كثيرًا من رؤسهم الى بغداد فنصبت بالجسر وفيها دخل المعتضد بغداد منصرةً من الجريرة وق

des actes de brigandage et de dévastation; il les attaqua sur les confins de l'Aldjezireh et du Zab, dans une localité nommée Wadi ed-diab (la Vallée aux loups), tua les uns, fit prisonniers les autres, et ramena à Moçoul un troupeau de femmes et d'enfants réduits à l'esclavage. — Même année, Abou Abd Allah, fils d'Abou's-Sadj, conquit la ville de Méragah dans l'Aderbaïdjan, s'empara de la personne d'Abd Allah, fils d'El-Huçein, et confisqua la meilleure partie de ses biens; plus tard, il le mit à mort. — Même année, mort d'Ahmed (fils d'Abd el-Aziz), fils d'Abou Dolaf.

Même année, expédition d'Ahmed, fils de Tawr, dans l'Omân, qu'il envahit en venant du Bahreīn; il livre bataille aux partisans fanatiques des Ibadites, qui, au nombre d'environ deux cent mille hommes sous les ordres de leur imam Salt, fils de Malek, occupaient la région de l'Omân nommée Berwa. Ahmed les défait, en massacre un grand nombre et apporte les têtes de leurs chefs à Bagdad, où elles sont exposées sur le pont. — Même année, Moutaded

هذه السنة كان دخول هرو بن الليث نيسابور وفي هذه السنة نقلت ابنة محد بن ابي الساج الى بدر غلام المعتضد وقد اتينا على خبر ابن ابي الساج وما كان من ترويجة ابنته لبدر بحضرة المعتضد وما كان من خبر ابن ابي الساج ورحيله عن باب خراسان متوجها الى اذربيجان في الكتاب الاوسط وفي هذه السنة صار اسمعيل بن اجد بعد وفاة اخيم نصر آبن اجد واستيلائه على امرة خراسان الى ارض الترك فغتم المدينة الموصوفة من مدنهم بدار الملك واسر خاتون زوجة الملك واسر خاتون زوجة ويقال أن هذا الملك عشرة آلان ويقال أن هذا الملك يقال له طنكس (أ) وكان هذا الاسم سمة لكل ملك ملك هذا البلاد من ملوكهم واراة من الجنسين والمتعدة Bagdad en revenant de l'Aldjézireh. — Amr, fils

de Leīt, occupe la ville de Neīssabour.

Même année, la fille de Mohammed, fils d'Abou 's-Sadj, est conduite chez son époux Bedr, page de Moutaded. Nous avons parlé, dans l'Histoire moyenne, du fils d'Abou 's-Sadj, du mariage de sa fille avec Bedr, en présence de Moutaded, des aventures du même Ibn Abi 's-Sadj et comment il partit de Bab-Khoraçân pour se rendre dans l'Aderbaïdjân.

Même année, Ismaïl, fils d'Ahmed, devenu maître du Khoraçân par la mort de son frère Nasr, fils d'Ahmed, fait une expédition chez les Turcs, prend la ville qui portait chez eux le nom de capitale, fait prisonnière la Khatoan, femme du roi, avec quinze mille Turcs, et en tue dix mille. Le nom du roi des Turcs était, dit-on, Tounkous, titre commun à tous les rois de ce pays; je pense que ce roi appartenait à l'une des deux grandes familles nommées Khozlodj. Nous avons déjà donné quelques détails ethno-

المعروفين بالخزلجية وقد اتينا فيها سلف من هذا الكتاب على تحل من اخبار الترك واجناسهم واوطانهم وكذلك فيها سلف من كتبنا وق سنة احدى وثمانين ومائتين كانت للحرب بين وصيف خادم ابن ابي الساج وهرو بن عبد العزير ببلاد للجبل وكان من امرة ما ذكرنا فيها سلف من كتبنا وكان المعتضد في هذه السنة خرج الى للجبل لامور بلغته من الشرق منها قصة محد بن زيد العلوى للسنى صاحب بلاد طبرستان فولى ولدة على المكتفى الري وانزلة بها واضان اليه قرويين ورنجان وابهر وقم وهدان وانصرن المعتضد الى يغداد وقد قلد عرو ابهن عبد العزيز اصبهان وكمخ ابي دلف وفيها استأمن الى المكتفى على كوره وصار الى المعتضد في عدة كثيرة وفيها

graphiques et topographiques sur les Turcs dans un autre chapitre (cf. t. I, page 186), et aussi dans nos ouvrages précédents.

En 281 de l'hégire, la guerre éclata entre Waçif, eunuque au service d'Ibn Abi 's-Sadj, et Amr, fils d'Abd el-Aziz, dans le Djébal; nous en avons donné les détails dans nos autres ouvrages. — Cette année-là, Moutaded alla dans le Djébal, où l'appelaient les nouvelles venues d'Orient, et, entre autres, l'insurrection de Mohammed (fils de Zeïd) el-Alewi el-Haçani, chef du Tabaristân. Le Khalife établit son fils Ali Mouktafi à Rey, l'investit de ce gouvernement en y ajoutant les villes de Kazwîn, Zindjân, Abhar, Koumm et Hamadân; puis il retourna à Bagdad, après avoir donné en fief à Amr, fils d'Abd el-Aziz, les deux villes d'Ispahân et de Kerkh-Abi-Dolaf. — Pendant cette même année, Ali Koureh demanda l'aman à Mouktafi et fut ensuite conduit à la cour de Moutaded sous bonne escorte.

صارطنج بن شبيب (1) ابو الاخشيد صاحب مصرى هذا الوقت وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلاث مائة في عساكر كثيرة من دمشق فدخل طرسوس غازيًا فافتتح ملورية (2) ما يلى بلاد برغوث ودرب الراهب وفي هذه السنة نزل المعتضد على جدان آبن جدون وقد تحصن في قلعته المعروفة بالصوارة نحو عر الزعفران وسارع المحق بن ايوب العنبرى الى طاعة المعتضد ودخل في عسكره واستأمن الحسين بن جدان بن جدون ومن كان معه من اصحابه الى المعتضد وقد اتبنا على خبر جدان آبن جدون وما كان من امرة وصعودة الى الجبل الجودى وعبورة دجلة وكاتبة النصراني ودخوله عسكر المعتضد ليلاً الى المحق دجلة وكاتبة النصراني ودخوله عسكر المعتضد ليلاً الى المحق آبن ايوب حتى اتى به المعتضد واخراب المعتضد لهذة

Même année, Tougj (fils de Chebib), père d'Ikhchid, qui en la présente année 332 règne en Égypte, sortit de Damas à la tête d'une armée nombreuse, entra sur le territoire de Tarsous et enleva aux Grecs la ville de Melouryah, dans le voisinage de Borgout et de Derb er-rahib. - Même année, Moutaded assiégea Hamdan, fils de Hamdoun, qui s'était fortifié dans une place nommée Sowarah, près de Oumr-Zâfran. Ishak (fils d'Eyyoub) Anbari se bâta de faire sa soumission et de prendre du service dans l'armée du Khalife. Huçeïn, fils de Hamdan, ne tarda pas non plus à se soumettre au Khalife avec ses officiers. Nous avons parlé ailleurs de Hamdan, fils de Hamdoun; nous avons dit comment il gravit la montagne Djoudi (Ararat) et passa le Tigre; nous avons cité son secrétaire Nasrani (le chrétien), et raconté comment Hamdan, pénétrant de nuit dans le camp de Moutaded, se réfugia chez Ishak, fils d'Eyyoub, et fut enfin livré à Moutaded. Le Khalise sit démolir la forteresse de Sowarab, pour laquelle Hamdan avait dépensé des

القلعة وكان جدان قد انغق عليها اموالًا جليلةً وهو جدان أبن جدون بن الحارث بن منصور بن لقان وهو جدّ اني محمد الحسن بن عبد الله الملقب بناصر الدولة في هذا الوقت وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلاثياتة وما كان من الحسين بن جدان في طلبه هارون الشارى وما كان من اخذ الحسين بن جدان اياة في هذا الموضع قيما يرد من هذا الكتاب قال المسعودي وفي سنة اثنتين وثمانين ومائتين ذبح ابو الحيش خارويه بن اجد بن طولون بدمشق في ذي القعدة وقد كان بني في سنح الجبل اسغل دير مُرّان قصرًا وكان يشرب فيه تلك الليلة وعندة طغج وكان الذي تولى ذلك خدم من خدمهم واتي بهم على اميال وقتلوا وصلبوا ومنهم من رمى بالنشاب ومنهم من رمى بالنشاب ومنهم من شرح في من افخاذة وجرة واكلة السودان مماليك

sommes considérables. Ce Hamdan (fils de Hamdoun, fils d'El-Haret, fils de Mansour, fils de Lokman) est l'aïeul d'Abou Mohammed Haçan (fils d'Abd Allah), qui aujourd'hui, en 332, porte le titre honorifique de Naçir ed-dawleh. Quant aux détails sur la poursuite de Haroun Chari par Huçeïn ben Hamdan, et son arrestation par le même Huçeïn dans cette contrée, nous les donnerons dans la suite de notre récit (cf. ci-après, p. 168).

En 282, Abou 'l-Djeich Khomaroweih (fils d'Ahmed, fils de Touloun) fut égorgé à Damas, au mois de dou'l-kâdeh, dans le château qu'il avait bâti sur le plateau d'une colline au-dessous de Deïr-Mourrân; il fut assassiné pendant qu'il buvait, la nuit, en compagnie de Tougj. Le crime fut commis par 'quelques eunuques de son palais. Arrêtés, quelques milles plus loin, ils furent massacrés et pendus, plusieurs furent tués à coup de flèche; à d'autres, les nègres mame-

ابي للجيش وقد اتينا على اخبار الله من السودان والصقالبة والروم والصين وذلك ان اهل الصين يخصون كثيرًا من اولادهم كفعل الروم باولادهم وما اجتمع في الله صيان من التضاد وذلك لما حدث بهم من قطع هذا العضو في كتابنا اخبار الرمان وما احدثته الطبيعة فيهم عند ذلك كما قاله الناس فيهم وذكروة من الصفات وذكر المدافئي ان معاوية بن ابي سغيان دخل ذات يوم على امرأته فاختة وكانت ذات عقل وحرم ومعه خصي وكانت مكشوفة الرأس فلما راءت معه الخادم غطت رأسها فقال لها معاوية انه خصي فقالت يا امير المؤمنين أترى المثلة به احلّت له ما حرم الله عليه فاسترجع معاوية وعلم المثلة به احلّت له ما حرم الله عليه فاسترجع معاوية وعلم

louks d'Abou 'l-Djeïch coupèrent la peau des cuisses et des fesses et la dévorèrent. Nous avons parlé dans nos Annales historiques des eunuques du Soudan, du pays des Slaves, des Grecs et de la Chine (car les Chinois châtrent plusieurs de leurs enfants, comme le font les Grecs); nous avons parlé dans le même ouvrage du singulier contraste qui se produit chez l'eunuque et qui résulte de l'ablation du membre; enfin des mouvements que la nature suscite alors en lui, ce qui a été souvent constaté et décrit. - Medaïni raconte que Moâwiah, fils d'Abou Sofian, entra un jour chez sa femme Fakhitah, personne douée de beaucoup de sagesse et de tact; il était accompagné d'un eunuque. A la vue de cet esclave, Fakbitah, qui avait la tête découverte, se hâta de remettre son voile. Moâwiah lui faisant l'observation que cet homme était un eunuque : « Prince des Croyants, répondit-elle, croyez-vous que la mutilation dont il a été l'objet m'affranchisse des prohibitions établies par Dieu? « Moâwiah prononçá la prière : « Nous appartenons à Dieu, » etc., et reconnut la justesse de cette observation; aussi, par la suite,

ان الحق ما قالته فلم يدخل بعد ذلك على حرمه خادمًا الّا كبيرًا فانيًا وقد تكلم الناس فيهم وذكروا الغرق بين المجبوب والمسلوب وانهم رجال مع النسآء ونسآء مع الرجال وهذا خلف من الكلام فاسد من المقال بل هم رجال وليس في عدم عضو من اعضآء الجسد ما يوجب الحاقهم بما ذكروا ولا عدم نبت المحية محيلاً لهم عا وصغوا ومن زعم انهم بالنسآء اشبد فقد اخبر عن تغيير فعل الخالق عزّ وجلّ لانه خلقهم رجالاً لا نسآء وذكورًا لا اناتًا وليس في الجناية عليهم ما يقلب اعيانهم ويزيل خلق البارى عزّ وجلّ لهم وقد قلنا في علّة عدم نتى الآباط في الخدم وما قالته الغلاسغة في ذلك فيها سلف

il ne laissait plus entrer dans son harem que des eunuques vieux et décrépits.

On a beaucoup discuté sur les castrats; on a voulu établir une différence entre les mutilés par ablation et les mutilés par évulsion; on a souteou qu'ils sont hommes avec les femmes et vice versa; mais ce sont là de fausses théories et de mauvaises discussions. La vérité est qu'ils restent hommes; que la privation d'un organe ne suffit pas pour leur attribuer ce double rôle et que l'absence de barbe n'empêche pas qu'ils n'appartiennent au sexe masculin. Soutenir qu'ils se rapprochent plutôt de la femme, c'est prétendre que les œuvres du Créateur peuvent être modifiées, puisqu'il les a créés hommes et non pas femmes, mâles et non semelles. L'opération faite sur leur corps n'en altère pas les principes constitutifs, pas plus qu'elle ne détruit l'acte du Créateur tout-puissant qui leur a donné la vie. Nous avons expliqué dans un antre ouvrage pourquoi l'eunuque ne sent pas des aisselles, et nous avons cité les raisons données à cet égard par les philosophes; il est à remarquer,

من كتبغا لان للحدم بطئ ما يوجد لآباطة رايحة وهذا من فضائل للحدم وتحل ابو لليش في تأبوت الى مصر وورد للجبر بذلك الى مصر يوم الاحد لجس ليال خلون من ذى التجة وكان ذبحة لايام بقيت من ذى القعدة فبويع لابغة جيش وكان خاروية به يكنى من الغديوم الاثنين واتى بابي لليش الى مصر فاخرج من التابوت وجعل على السرير وذلك على باب مصر وخرج ولدة الامير جيش وسائر الامرآء والاوليآء فتقدم القاضى ابو عبد الله مجد بن عبدة المعرون بالعبداني وصلى علية وذلك في الليل فحكى ابو البشر الدولايي عن ابي عبد علية وذلك في الليل فحكى ابو البشر الدولايي عن ابي عبد الله البخارى وكان شيخًا من اهل العراق وكان يقرأ في دور آل

en effet, que l'eunuque, lent dans tous ses mouvements, a le singulier privilége de n'exhaler aucune odeur sous les aisselles.

Le corps d'Abou 'l-Djeïch, placé dans un cercueil, fut ramené en Égypte, où la nouvelle de cet événement arriva le dimanche 5 dou'l-hiddjeh, le meurtre ayant eu lieu dans les derniers jours de dou'l-kâdeh. Djeïch, fils de Khomaroweïh (qui était à cause de cela surnommé Abou'l-Djeïch), fut proclamé à la place de son père le lendemain lundi. Le corps d'Abou'l-Djeïch, étant arrivé au Vieux-Gaire, fut extrait de son cercueil et placé sur le catafalque devant Bab-Misr. L'émir Djeïch, les autres émirs et notables s'y rendirent en cortége, ayant à leur tête le juge Abou Abd Allah Mohammed (fils d'Abdah), surnommé Abdani, qui récita les prières des funérailles; la cérémonie eut lieu pendant la nuit.

Abou 'l-Bichr Dolabi rapporte le récit suivant d'Abou Abd Allah Boukhari, cheikh originaire d'Irak, qui faisait profession de lire le Koran dans les maisons et les sépultures طولون ومقايرهم الله كان في تلك الليلة عن يقرأ عند القبر وقد تُدّم ابو الجيش ليدلى في القبر وتحن نقرأ جماعة من القرّاء سبعة سورة الدخان فاحدر من السرير ودلى في القبر وانتهينا من السورة في هذا الوقت الى قوله عزّ وجلّ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَآء الْحُيم، ثمّ صُبّوا فَوْق رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْخُمِم، فَلَّ عُبَا الله الله عَنْ الله عنه وحدمه في الله عن عضر وها ذكر من اخبار المعتضد وحدمه في الامور وحيله انه اطلق من بيت المال لبعض الرسوم من الجند عشر بدر فحملت الى منزل صاحب عطاء الجيش ليصوفه فيهم فنقب منزله في تلك الليلة واخذت العشر بدر فيلما فيهم فنقب منزله في تلك الليلة واخذت العشر بدر فيلما

de la famille de Touloun. Cette nuit-là, Boukhari faisait sa récitation au cimetière lorsqu'on apporta le corps d'Abon 'l-Djeïch pour le descendre au tombeau. « Nous étions, dit-il, plusieurs disciples des sept lecteurs occupés à réciter le chapitre de la fumée, lorsque le corps fut enlevé du catafalque pour être mis dans la tombe; nous en étions justement à ce verset du même chapitre: « Saisissez-le et précipi- tez-le au plus terrible lieu de l'enfer. — Et versez sur sa « tête le tourment d'eau bouillante. — (En criant:) Goûte ce « breuvage, toi qui as été puissant et honoré » (Koran, xliv, 47). Alors, ajoute le narrateur, nous baissames la voix et précipitâmes notre lecture, par déférence pour ceux qui assistaient à la cérémonie. »

Parmi les traits de la vie de Moutaded qui prouvent sa prudence dans les affaires et sa finesse, on raconte le suivant. Il avait donné une délégation sur le trésor de dix bourses d'argent affectées à un payement de troupes, et cette somme avait été portée chez le payeur de l'armée pour être ensuite distribuée. Mais un trou fut pratiqué dans le domicile de اصبح نظر الى النقب ولم ير المال فامر باحضار صاحب للحرس وكان على للحرس يومدن مؤنس النحلي فلها اتاة تال له ان هذا المال للسلطان ولجند ومتى لم تأت به او بالذى نقبة واخذ المال الزمك امير المؤمنين غرمة فجد في طلبة وطلب اللحق الذى جسر على هذا الفعل فصار الى بجلسة واحضر التوابين وغيرهم من الشرط والتوابون هم شيوخ انواع اللصوص الذيب قد كبروا وتابوا فاذا جرت حادثة علموا من فعل من في فدلوا علية وربما يقاسمون اللصوص ما سرقوة فتقدم اليهم في الطلب وتهددهم واوعدهم وطالبهم فتفرق القوم في الدروب والاسواق والغرف والمواخير ودكاكين الرواسين ودور القار فيا لبشوا ان

cet agent et les dix bourses furent enlevées. Le matin, dès qu'il vit que son mur était percé et que la somme avait disparu, il fit appeler le chef de la prévôté (c'était à cette époque Mounis Fihli): « Vous savez, lui dit-il, que cet argent appartient au gouvernement et à l'armée; si vous ne le retrouvez pas, si vous ne retrouvez tout au moins l'auteur de l'effraction et du vol, le Prince des Croyants vous en rendra responsable. Mettez tout votre zèle à le découvrir et à prendre l'auteur d'un vol aussi audacieux. » De retour dans sa demeure, Mounis fit appeler les repentis avec les autres agents de police. Les repentis sont de vieux voleurs de toutes les catégories qui, en avançant en âge, ont renoncé au métier; lorsqu'un crime est commis, ils savent qui en est l'auteur et mettent sur les traces du coupable ; cependant il arrive aussi qu'ils partagent avec les voleurs le produit de leur vol. Mounis leur ordonna de faire des recherches, employant tour à tour, pour les stimuler, l'intimidation, la menace et les promesses. Les agents se répandirent dans les quartiers et les rues, dans les auberges, les tavernes, boutiques de

احضروا رجلاً محيفاً ضعيف الحسم رضّ الكسوة هين الحالة فقالوا يا سيدى هذا صاحب الفعلة وهو غريب من غير هذه البلدة واتفق القوم كلهم على انه صاحب النقب ولص المال فاقبل عليه مؤنس المحلى فقال له ويلك من كان معك ومن اعانك واين اصحابك ما اطنّ انك تقدر على عشرة بدر وحدك في ليلة ما كنتم الاعشرة واقل ذلك خسة فاقر لى بالمال ان كان مجمعًا وعلى اصحابك ان كان المال قد قسم فا زادة على الانكار شياً فاقبل يترفق به ويعدة ان يثيبه ويرزقه ويعظم جائزته ويعدة بكل جميل على ردّة والاقرار به ويتواعدة بكل مكروة وهو على جحودة وانكارة فلما غاظه ذلك وانكرة ويعدس

traiteurs et maisons de jeu. Ils ne tardèrent pas à amener devant le chef de la prévôté un pauvre diable maigre, efflanqué, mal vétu et d'un aspect misérable. « Seigneur, disaient-ils, voici l'auteur du vol; il est étranger à notre ville. En présence de leur unanimité à désigner cet homme comme l'auteur de l'effraction et du vol, Mounis Fihli, s'adressant à l'étranger, lui dit : « Malheureux, qui était avec toi? Qui t'a prété main-forte? Où sont tes complices? Je ne suppose pas que tu aies pu emporter à toi seul les dix bourses pendant la nuit; vous deviez être une dizaine ou, pour le moins, cinq. Allons, restitue la somme, si elle est encore intacte, et dénonce tes compagnons, si vous l'avez partagée entre vous. « L'homme se borna à tout nier. Mounis employa les caresses; il lui fit entrevoir une récompense, une pension, un traitement superbe; il lui promit monts et merveilles, s'il voulait restituer et avouer; il eut recours ensuite aux plus terribles menaces; l'homme persista dans ses dénégations et ses refus. Mounis, mécontent, irrité, et n'espérant plus en tirer des aveux, employa la

من اترارة اخذ في عقوبته ومساءلته فضربه بالسوط والقلوس والمقارع والدرّة على ظهرة وبطنه وتفاة ورأسه واسغل رجليه وكعابه وعضاله حتى لم يكن فيه للضرب موضع وبلغ به ذلك الى حالة لا يعقل فيها ولا ينطق فلم يقر بشيء فبلغ ذلك المعتضد فاحضر صاحب الحرس فقال له ما صنعت في المال فاخبرة الخبر فقال له ويلك تأخذ لصًا قد سرق من بيت المال عشرة بدر فتبلغ به الموت والتلف حتى يهلك الرجل ويضيع المال فاين حيل الرجال فقال يا امير المؤمنين ما اعمل الغيب ولم تكن لى في امرة حيلة غير ما فعلت قال احضري الرجل فاق به وقد جل في حِلّ فوضع بين يديه وقد عقل الرجل فاق به وقد جل في حِلّ فوضع بين يديه وقد عقل

torture et la question: fouet, nœuds de corde, bâton, nerf de bœuf tombèrent sur le dos du patient, sur son ventre, sa nuque, sa tête, sur la plante de ses pieds, ses jointures, ses muscles. On ne sut bientôt plus où le frapper; il avait presque perdu le sentiment et la parole, mais îl ne faisait cependant aucun aveu.

Moutaded en fut instruit: il fit venir le chef de la prévôté et lui demanda ce qu'était devenu l'argent; celui-ci raconta l'aventure. Eh quoi! lui dit le prince, tu saisis un voleur qui a enlevé au trésor dix bourses et tu le mets en danger de mort, à toute extrémité, de sorte que, le coupable mort, notre argent sera perdu! Où sont donc les ruses des maîtres?

— Prince des Croyants, répliqua Mounis, je ne lis pas dans le monde invisible, et je ne connais pas d'autres expédients que ceux que j'ai employés à l'égard de cet homme.

— Qu'on le fasse venir! dit Moutaded. On transporta dans une grosse couverture de laine le prisonnier, qui avait repris ses sens, et on le plaça devant le Khalife. Celui-ci l'interrogea: le prisonnier nia. Mon ami, lui dit le prince, si tu meurs,

فسأله فانكر فقال له ويلك ان مت لم ينفعك وان برئت من هذا الضرب ونجوت لم ادعك تصل اليه فلك الامان والضمان على ما تصلح به حالتك ويجد به أمرك فابي الا الانكار فقال على باهل الطب فاحضروا فقال خذوا هذا الرجل اليكم فعالجوة بارفق العلاج وواظبوا له بالمراهم والغذآء والتعاهد واجهدوا ان تبرؤه في اسمع وقت فاخذوه اليهم واخرج مالاً مكان المال وامر بتفريقه على للغد فيقال انه برئ وصلح في ايام يسيرة ثم واظبوا عليه بالطعام والشراب والوطاء والطيب ختى صع وقوى جسمه وظهر لونه ورجعت اليه نفسه شم ذكر له فامر باحضارة فلا حضر بين يديد سأله عين حاله

cet argent ne té servira de rien; si tu guéris, si tu échappes aux suites de la torture, je ne te laisserai pas rejoindre ton trésor, Je t'offre pourtant le pardon et la promesse d'une bonne position et d'une existence agréable. » Toujours mêmes refus. « Qu'on appelle les médecins ! » dit Moutaded ; ils vinrent. « Prenez cet homme chez vous, leur dit-il, et soignez-le avec la plus grande sollicitude; occupez-vous sans relâche de ses emplâtres, de sa nourriture; donnez-lui tous vos soins et tâchez de le guérir le plus tôt possible. » Les médecins emmenèrent l'individu. Pendant ce temps, Moutaded fit prendre au trésor une autre somme en place de celle qui manquait et la distribua aux troupes. Le prévenu guérit, dit-on, et se rétablit en peu de jours. Objet de soins assidus dans ses aliments, ses boissons, son coucher, ses parfums, il retrouva bientôt la santé et les forces; il reprit ses couleurs et revint à la vie. On en prévint le Khalife, qui le fit venir et lui demanda des nouvelles de sa santé. Le prisonnier se répandit en bénédictions et en remercîments. « Je serai toujours bien, dit-il, tant que Dieu

فدعا وشكر وقال انا بخير ما ابقى الله امير المؤمنين ثم سأله عن المال فعاد الى الانكار فقال ويلك لست تخلو من ان تكون اخذته كلم وحدك او وصل اليك بعضه فان كنت اخذته كلم فانك تنفقه في أكل وشرب ولهو ولا اظنك تغنيه قبل موتك وان مت فعليك وزرة وان كنت اخذت بعضه سحنا لك به فاقر لنا به واقر على احمابك فاني اقتلك أن لم تقر ثم لا ينفعك بقاء المال بعدك ولا يبالون امحابك بقتلك ومتى اقررت دفعت اليك عشرة آلان درهم واخذت لك من احساب الجسر مثل ذلك ورسمتك في التوابين واجريت لك في كل شهر عشرة دنانير تكغيك لاكلك وشربك وكسوتك وطيبك وتكون عزيرًا وتنجو من القمل وتتخلص من الاثم فابي الدِّ الانكار nous conservera le Prince des Croyants. » Mais, interrogé derechef sur l'argent volé, il revint à ses premières dénégations. . Malheureux, lui dit Moutaded, tu ne peux nier ou que tu as dérobé à toi seul cet argent, ou que tu en as reçu une partie. Si tu as pris la somme entière pour la dépenser en festins et en plaisirs, je doute que tu puisses la manger entièrement avant de mourir, et, une fois mort, tu auras ce crime sur la conscience. Si tu en as pris seulement une partie, nous te la donnons; mais il faut avouer, il faut déclarer tes complices. Si tu refuses de faire des aveux, je t'envoie au supplice ; il ne te servira guère alors de laisser cet argent après toi, et tes compagnons ne s'attendriront pas sur ton sort. Si, au contraire, tu avoues, je te donne dix mille dirhems, je prélève pour toi pareille somme sur les agents du pont (sur l'administration des péages), je te fais inscrire parmi les repentis; tu toucheras chaque mois dix dinars, ce qui suffira amplement à tes dépenses de table, de vête-

ment et de parfums. Tu vivras honoré et tu auras échappé

فاستحلفه بالله نحلف واظهر له معصفًا واستحلفه نحلف عليه فقال أني ساظهر على المال فان أنا ظهرت عليه بعد هذا اليمين قتلتك ولم استبقك فابى الا الانكار فقال له فضع يدك على رأسى ولحلف بحياتى فوضع يدة على رأسة وحلف بحيات انه ما اخذة وانه مظلوم مُتهم وأن التوابين قد تبروًا منه فقال لا المعتضد فان كنت قد كذبت اقتلك وأنا برى من دمك قال نعم فامر باحضار ثلاثين اسود بحيث يراهم ويرونه وامرهم أن يتناوبوا في ملازمته فاتت عليه ايام وهو قاعد لا يتكى ولا يستند ولا يستلقى ولا يضطع وكلا خفق خفق وقي فكه يستند ولا يستلقى ولا يضطع وكلا خفق خفق خفقة وقي فكه

à la mort, ainsi qu'à la responsabilité de ton crime. Le prévenu niait toujours. Le prince lui ordonna de jurer par le saint nom de Dieu : il jura ; il lui montra un Koran et lui dit de jurer: il jura sur le livre. «Je finirai, lui dit Moutaded, par découvrir la somme, et, si je la découvre après le serment que tu viens de prononcer, tu es perdu, n'espère plus ta grâce. » Le prévenu persista dans ses dénégations. « Pose ta main sur ma tête et jure sur ma vie, » lui ordonna le Khalife; le prévenu posa ses mains et jura sur la vie du souverain qu'il n'avait pas volé l'argent, qu'il était persécuté, en butte à d'injustes soupçons et que les repentis voulaient se débarrasser de lui. «Si tu as menti, reprit Moutaded, je te ferai mourir et je ne serai pas responsable de ton sang. » Le prisonnier y consentit. On fit venir alors trente noirs, le Khalife les plaça en vue du prisonnier et leur ordonna de veiller sur lui à tour de rôle. Pendant plusieurs jours, il demeura assis sans qu'on lui permit de s'adosser ou de s'accouder, de s'étendre sur le dos ou sur le côté; si sa tête venait à pencher assoupie, un soufflet sur le

عليه ما كان خاطبه به واستحلفه بالله وبغير ذلك من الايمان فحلف بذلك كله ويما لمر يُستحلف به انه ما اخذ المال ولا يعرن من اخذه فقال المعتضد لمن حضرة قلبي يشهد انه برئ وان ما يقول حق وان التوّابين قد عرفوا صاحبه وقد اثمنا في هذا الرجل وسأله ان يجعله في حل ففعل ثم امر باحضار ماثدة عليها طعام واحضر بارد الشراب ثم امرة بالجلوس والاكل والشرب فاقبل يأكل ويحث على الاكل ويلقم ويعاد الشراب عليه ويكرر حتى لم يكن فيه للاكل والشرب موضع ثم امر بخور وظيب فخر وطيب واق له بحشية ريش فوطي

visage, un coup sur la tête le réveillait en sursaut. Il dépérit et tomba en danger de mort. Le Khalife le fit venir de nouveau, lui tint les mêmes discours, lui ordonna de jurer par le nom de Dieu et d'autres serments; le prévenu jura par tout ce qu'on voulut, et en employant même des serments qu'on ne lui demandait pas, qu'il n'avait pas volé l'argent et ne connaissait pas ceux qui l'avaient volé. Moutaded, se tournant vers les témoins de cette scène, leur dit : « Oui, mon cœur me l'affirme, cet homme est innocent; ce qu'il dit est la vérité, et les repentis connaissent le vrai coupable; nous sommes criminels envers cet homme. » Sur-le-champ il pria le prisonnier de lui pardonner, ce que celui-ci s'empressa de faire. Le prince fit apporter une table bien servie et des boissons fraîches; il dit au prisonnier de s'asseoir, de manger et de boire. Cet homme se mit à table et, excité par le prince, il mangea de grand appétit, arrosant chaque morceau d'une rasade et revenant à la charge jusqu'à ce qu'il lui fût impossible d'en absorber d'avantage. On apporta ensuite les cassolettes de parfums et les essences; il respira et se parfuma. Sur l'ordre du Khalife, un lit de plume fut

لة ومهد فلما استلقى واستراح وغفا امر بازعاجمة وسرعة ايقاظه نحمل من موضعة حتى اتعد بين يديد وى عينيه الوسن فقال له حدّثنى كيف صنعت وكيف نقبت ومن اين خرجت والى اين ذهبت بالمال ومن كان معك قال ما كنت الا وحدى وخرجت من النقب الذى دخلت منه وكان مقابل الدار جام له كوم شوك يوقد به فاخذت المال ورفعت ذلك الشوك والعشاش والقصب فوضعته تحته وغطيته وهو هنالك فامر بردّة الى فراشه فردّوة وانجعوة عليه ثم امر باحضار المال فاحضر عن آخرة واحضر مؤنس المتعلى واحضر الوزير والجلسآء وقد عُلى المال بالبساط ناحية من المجلس ثم امر

étalé et préparé pour le prisonnier; il s'y étendit et s'y reposa. Mais, au moment où il allait s'endormir, on le secona avec rudesse et on le réveilla en sursaut, puis on l'arracha à son lit et on le fit asseoir, les yeux appesantis par le sommeil, devant le Khalife. « Parle, dit celui-ci; comment as-to commis ce vol? Comment as-tu percé le mur? Par où es-tu sorti? Où as-tu emporté l'argent? Qui était avec toi? » Le prisonnier répondit : « J'étais seul et je suis sorti par la brèche que j'avais pratiquée pour entrer. Il y a en face de la maison un bain avec un grand tas de broussailles pour allumer le feu; quand j'ai pris l'argent, j'ai soulevé ces broussailles, ce tas de branches sèches et de roseaux, j'ai placé l'argent par-dessous et l'ai recouvert de la même façon; c'est là qu'est l'argent. » Le Khalife ordonna qu'on replaçât le prisonnier sur son lit; on le recoucha. Ensuite il envoya quérir l'argent; la somme fut rapportée intacte. Mounis Fihli, le ministre, les courtisans furent convoqués: on cacha l'argent sous des tapis dans un coin de la salle. Le voleur fut réveillé: il avait dormi son soul et se trouvait بايقاظ اللص وقد آكتنى بالنوم وذهب عنه الوسن فقال له مضرة للجميع مثل قوله الاول نحد وانكر فامر بكشف البساط وقال له ويلك أليس هذا المال أليس فعلت كذا وكذا يصف له ما كان حدثه به فاسقط في يد اللصّ ثم امر فقبض على يديه ورجليه واوثق ثم امر بمنفاخ فنفخ في دبرة واتى بقطن فحشى في اذنيه وفه وخيشومه واقبل ينفخ وخلى عن يديه ورجليه من الوثاق وامسك بالايدى وقد صار كاعظم ما يكون من الرقاق المنفوخة وقد ورم سائر اعتضائه وعظم جسمه وعيناة قد امتلاً وبررتا فلما كاد ان ينشق امر بعض الاطبّاء فضربه في عرقين فوق الحاجبين وها في العبين فاقبلت المربح منهها مع الدم ولها صوت وصغير الى ان خد وتلف

parfaitement dégourdi. Moutaded, en présence de tous ces témoins, lui tint le même langage que la première fois: le voleur nia de plus belle. Le prince fit enlever les tapis et lui dit: « Misérable, n'est-ce pas là cet argent? Ne l'as-tu pas volé de telle et telle manière? » et il se mit à lui répéter ses propres révélations. Le voleur demeura atterré. Sur un signe de Moutaded, on lui attacha solidement bras et jambes et on le gonfla à l'aide d'un soufflet introduit dans l'anus, après qu'on eut bouché avec du coton ses oreilles, sa bouche et ses narines. Quand le malheureux fut gonslé, on délivra ses mains et ses pieds de leurs liens et on le saisit par les mains: il était devenu comme une grosse outre pleine de vent, ses membres étaient boursouflés et enflés monstrueusement; ses yeux, injectés de sang, lui sortaient de la tête; il allait éclater. Alors, sur l'ordre du prince, un médecin pratiqua une incision au-dessus des sourcils, aux artères temporales : l'air en jaillit, en même temps que le sang, avec un sifflement aigu; peu à peu le patient s'affaiblit

وكان ذلك اعظم منظر روًى في ذلك اليوم من العذاب (1) وقيل البدر كانت عينًا وان عددها كان أكثر هما وصغنا وقد كان ببغداد رجل يتكلم على الطريق ويقصّ على الغاس بانواع من الاخبار والنوادر والمضاحك يُعرف بابن المغازلي وكان في نهاية للحذق لا يستطيع من يراة ويسمع كلامة الله يخصك قال ابن المغازلي وقفت يومًا في خلافة المعتضد على باب للخاصّة (1) المحتك وانادر نحضر حلقتي بعض خدمة المعتضد فاخذت في حكاية للحدم فاعجب للخادم بحكايتي وشغف بنوادري ثم انصرن عني فلم يلبث ان عاد وإخذ بيدي وقال لي لما انصرفت عن حملة للعتضد امير المؤمنين عليت دخلت فوقفت بين يدى المعتضد امير المؤمنين

et expira. Ce fut le plus atroce spectacle de torture qu'on vit ce jour-là. — On ajoute que les bourses renfermaient une somme en or et qu'elles étaient en plus-grand nombre que nous ne l'avons dit.

Il y avait à Bagdad un conteur des rues qui amusait la foule avec toutes sortes de récits et de nouvelles drôlatiques; on le nommait Ibn el-Magazili. Il avait infiniment d'esprit et l'on ne pouvait le voir ni l'entendre sans rire. Cet Ibn el-Magazili raconte lui-même l'anecdote que voici: « Je me tenais un jour, sous le règne de Moutaded, devant Bab el-Khassah, et je débitais mes drôleries. Dans le cercle qui s'était formé autour de moi se trouvait un eunuque de Moutaded; je racontais justement une histoire d'eunuque. Celui-ci trouva mon histoire à son goût et fut enchanté de mes narrations; puis il s'éloigna. Peu de temps après il revint, me prit par la main et me dit: « Tantôt, en sortant « du cercle de tes auditeurs, je suis rentré au palais; je me « tenais debout devant le Prince des Croyants, lorsque ton

فذكرت حكايتك وما جرى من نوادرك فاستغصكت فراءنى امير المؤمنين فانكر ذلك منى وقال ما لك ويلك فعلت يا امير المؤمنين على الباب رجل يعرف بابن المغازلى يغصك ويحاى ولا يدع حكاية اعرابي ونجدى ونبطى وزطى وزنجى وسندى وتركى ومنّى وخادم الاحكاها ويخلط ذلك بنوادر تغصك الشكول وتصبى للعلم وقد امرني باحضارك ولى نصف جائزتك فقلت له وطمعت في للجائزة السنية يا سيدى انا ضعيف وعلى عيلة وقد من الله على بك فا عليك ان اخذت بعضها سدسها و ربعها فابي الا نصفها فطمعت بالنصف وقنعت به فاخذ بيدى وادخلنى اليه فسلمت واحسنت ووقعت في الموضع

« histoire et tes nouvelles me sont revenues à l'esprit; je me « suis mis à rire. Le Prince s'en est aperçu et, trouvant ma « gaieté déplacée, il a voulu en connaître le motif: « Sire, lui « dis-je, il y a devant la porte du palais un certain Ibn el-· Magazili qui débite des contes pour rire : aventures d'Arabe, de Nedjdi, de Nabatéen, de Zate, de Zendj, de Sindi, de Turc, de Mecquois et d'eunuque, il raconte tout cela en y mêlant force plaisanteries qui feraient rire une mère en deuil et amuseraient un homme grave, à l'égal d'un « enfant. » Le Khalife m'a ordonné de t'amener. Je réclame 4 la moitié de ta récompense. » Flairant une belle rétribution, je dis à l'eunuque : «Seigneur, je suis un pauvre s homme chargé de famille; puisque Dieu m'a fait la grâce « de vous rencontrer, est-ce que vous ne pourriez pas vous contenter d'une partie de la somme, d'un sixième, par exemple, ou d'un quart? Mon homme tint bon pour la moitié : la moitié flattait encore mes désirs et je m'en contentai. Il me prit par la main et me fit entrer. Après avoir salué et complimenté le Khalife, je me tins debout à

الذى اوقفت فيه فرد على السلام وقد كان ينظر في كتاب فلما نظر في اكثرة اطبقه ثم رفع رأسه الى فقال لى انت ابن المغازلى قلت نعم يا امير المؤمنين قال قد بلغنى انك تحكى وتفحك وانك تأتى بحكايات عبية ونوادر ظريفة قلت نعم يا امير المؤمنين للحاجة تفتق الحيلة اجمع الناس بها واتقرب الى قلوبهم بحكايتها النهس برهم واتعيش بما اناله منهم قال فهات ما عندك وخذ في فنك فان اضحكتنى اجريتك بخس مائة درهم وان لم اضحك فيا لى عليك فقلت الجبين والخذالان يا امير المؤمنين ما مي الا قفاى فاصفعه ما احببت وكم شئت وبما اشتت فقال لى قد انصفت ان ضحكت فلك ما ضمنت وان لم اضحك صفعتك بذلك الجراب عشرصفعات فقلت في نفسى

la place qui m'avait été désignée; le Khalife me rendit mon salut. Il lisait un livre; après en avoir parcouru la plus grande partie, il le ferma, et levant les yeux vers moi : "C'est toi qui es Ibn el-Magazili? me demanda-t-il. -« Oui, Sire. — On me dit, reprit-il, que tu es un conteur · amusant, que tu débites des nouvelles curieuses, des fa-« céties divertissantes. -- Oui, Sire, répondis-je; le besoin rend « ingénieux. J'attire la foule avec mes récits, je capte sa « faveur avec mes historiettes; puis je sollicite sa bienfaisance et je vis de ma recette. - Voyons tes histoires, me dit le · prince, montre-nous ton talent; si tu me fais rire, tu auras « cinq cents dirhems de récompense; si tu ne me dérides pas, · que puis-je exiger de toi? - Foin de la poltronnerie et « de la couardise! m'écriai-je; Prince des Croyants, je ne « puis vous offrir que ma nuque, vous la souffletterez à votre « aise, tant que vous voudrez et avec ce que vous voudrez. . - Voilà qui est raisonnable, reprit le Khalife; ainsi, si je · ris, tu auras la récompense promise; si je ne ris pas, je te ملك لا يصغع الله بشيء يسير وبشيء خفيف هين ثم التفت والذا انا بجراب ادم ناعم في زاوية المجلس فقلت في نفسي ما اخلف ظنّى ولا اخطأ حدرى وما عسى ان يكون من جراب فيه ربح ان انا اضحكته ربحت وان انا لم اضحكه فامر عشر صغعات بجراب منفوخ هين ثم اخذت في الفوادر والحكايات والنفاسة والعبارة فلم ادع حكاية اعرابي ولا نحوى ولا مخفف تركى ولا تاض ولا زطّى ولا نبطى ولا سندى ولا زنجي ولا خادم ولا تركى ولا شطارة ولا عيارة ولا نادرة ولا حكاية الا احضرتها واتيت بها حتى نفذ جهيع ما كان عندى وتصدع رأسى وانقطعت وسكت وفترت وبردت فقال لى هيه هات ما عندك

« souffletterai dix fois avec le sac que voici. » Je me dis en moi-même : « Un roi qui emploie pour ce châtiment un instrument si insignifiant et si léger! la chose est acceptable. «En me retournant, je vis dans un coin de la salle un sac en cuir souple et j'ajoutai par devers moi : «Je ne m'étais pas trompé et mon appréciation n'était pas erronnée. Quel mal peut faire un sac gonflé de vent? Si je fais rire le prince, c'est tout profit pour moi ; dans le cas contraire, dix coups d'un sac rempli d'air, le châtiment est doux. « Je commençai donc le récit de mes nouvelles et historiettes; je m'évertuai à être divertissant et beau parleur; tout ce que savais d'aventures d'Arabe, de grammairien, de débauché, de juge, de Zate, Nabatéen, Sindi, de Zendj, d'eunuque, de Turc, tous les bons tours, toutes les friponneries et anecdotes piquantes, je les évoquai dans ma mémoire et les racontai. Enfin, j'arrivai au bout de mon répertoire; ma tête était endolorie, brisée; je me taisais, ma verve languissait et se refroidissait. · Allons, fit le Khalife, sers-nous ce que tu sais. » Il était irrité et je

وهو مغضب لا ينحك ولا يتبسم ولم تبق ورائ خادم الا هرب ولا غلام الا ذهب لما استغزهم عنهم النحك وورد عليهم من الامر فقلت يا امير المؤمنين قد نفذ والله ما عندى وتصدع رأسي وذهب معاشي وما رأيت قط مثلك وما بقيت لى الا نادرة واحدة فقال هاتها قلت يا امير المؤمنين وعدت ان تصغعني عشرة وجعلتها مقام الجائزة واسألك ان تضعف الجائزة وتضيف اليها عشرة فاراد ان ينحك فاستمسك ثم قال افعل يا غلام خذ بيدة فاخذ بيدى فددت قفاى وصفعت بالجراب صفعة فكاتما سقط على قفاى قلعة واذا فيد حصى مدوّر بالجراب صفعة فكاتما سقط على قفاى تلعة واذا فيد حصى مدوّر كاند صنحات فصفعت به عشرة فكاد ان تنفصل رقبتي وينكسر عنق وطنّت اذناي وقدح الشعاع من عيني فيها استوفيت

n'avais pu le faire rire, ni même sourire. Au contraire, tout ce qu'il y avait d'eunuques derrière moi, tout ce qu'il y avait de pages s'était sauvé, pris d'un fou rire et incapable de le surmonter. « Prince des Croyants, m'écriai-je, j'ai « vidé mon sac, j'en ai la tête lourde, mes provisions sont «épuisées; je n'ai jamais vu un sérieux comparable au « vôtre. Il ne me reste plus qu'une seule plaisanterie. -· Voyons, · dit Moutaded. Je repris: · Sire, vous m'avez « promis dix taloches en guise de récompense, je vous prie « de doubler la dite récompense et d'y ajouter dix taloches « de plus. » Moutaded eut fort envie de rire, mais il se contint; il ordonna à un page de me tenir les mains; celui-ci obéit, je tendis le cou. Au premier coup de sac, il me sembla qu'une forteresse me tombait sur la nuque: en effet, le sac était bourré de cailloux ronds pesants comme des poids de balance. Je reçus mes dix coups : j'avais le cou disloqué, le dos brisé, mes oreilles tintaient, des éclairs jaillissaient de mes yeux. Les dix coups bien comptés, je

العشرة صحت يا سيدى نصيحة فرفع الصفع عني بعد ان عزم على ايفاء ما كنت سألته من اضعان جاهري فقال ما نصيحتك قلت يا سيدى انه ليس في الديانة احسن من الامانة ولا اقتم من الخيانة وقد ضمنت الخادم الذي ادخلني اليك نصف هذه الجائزة على قلّتها او كثرتها وامير المؤمنين اطال الله بقاه بغضاله وكرمه قد اضعفها وقد استوفيت نصفها وبقي لخادمك نصفها فعصك حتى استلقي واستغرة ما كان سمعه منى اولا وتحامل له وصبر عليه فا زال يضرب بيدة ويمسك بمراق بطنة حتى اذا سكن ضحكه ورجعت اليه نفسة قال على بفلان الخادم فاق به وكان طوالاً ورجعت الية نفسة قال على بفلان الخادم فاق به وكان طوالاً فامر بصفعه فقال يا امير المؤمنين الى شيء قصتى والى جناية فامر بصفعه فقال يا امير المؤمنين الى شيء قصتى والى جناية

m'écriai : « Seigneur, un bon conseil ! » Le prince fit suspendre le supplice, quoiqu'il fût décidé à doubler mon compte, conformément à ma demande. « Voyons ton conseil, me ditil. - Seigneur, continuai-je, pour un bon « musulman rien n'est plus beau que la loyauté, rien n'est « plus odieux que la tromperie. Or, j'ai promis à l'eunuque qui m'a introduit ici la moitié du salaire, petit ou grand, · que je recevrais. Le Khalife (que Dieu lui donne de longs · jours!) a bien voulu, dans sa générosité, en doubler le chiffre. J'ai ma moitié. C'est à l'eunuque à recevoir la «sienne. A ces mots, le Khalife se renversa en riant aux éclats: mes premiers récits avaient provoqué sa gaieté, mais il s'était contenu et les avait écoutés de sang-froid. Cette fois il trépignait des pieds et des mains et se tenait le ventre. Enfin, l'accès passé, et lorsqu'il eut repris haleine, il fit appeler un tel: c'était l'eunuque en question. Cet homme, long et mince, fut conduit devant le Khalife qui ordonna de lui appliquer les coups de sac. « Prince des Croyants, s'écria

جنايتى فقلت له هذه جائرتى وانت شريكى وقد استوفيت نصغها وبتى نصيبك منها فلما اخذه الصغع وطرق تغاة الوقع اقبلت اتول له قلت لك ان ضعيف معيّل وشكوت اليك للحاجة والمسكنة واقول لك يا سيدى لا تأخذ نصفها لك سدسها لك ربعها وانت تقول ما آخذ الا نصفها ولو علمت ان امير المؤمنين اطال الله بقاة جوائزة صغع وهبتها لك كلها فعاد الى المحك من قولى للخادم وعتابي له فلما استوى صغعه وسكن امير المؤمنين من ضحكه اخرج من تحت تكاته صرّة قد كان اعدها فيها خسس مائة درهم شم قال للخادم وقد اراد الانصران قف هذة كنت اعددتها لك وفضولك لم يدعك حتى احضرت لك شريكًا فيها ولعلني كنت امنعه

« l'eunuque, qu'ai-je donc fait? Quelle faute est la mienne? » Je lui répondis : « Voilà ma récompense et tu es mon associé : « j'ai reçu ma moitié, à ton tour à recevoir la tienne; » et, pendant que les coups tombaient comme grêle sur sa nuque, j'ajoutai : « Je t'avais dit que j'étais pauvre et chargé de « famille, je m'étais plaint à toi de mes besoins, de mon · dénûment. Seigneur, te disais-je, ne réclamez pas la moitié, « contentez-vous du sixième ou du quart; mais tu as insisté · pour avoir la moitié. Ah! si j'avais su que la récompense du « Prince des Croyants (Dieu prolonge sa vie!) consistait en « taloches, je te l'aurais bien cédée tout entière. » Ces paroles, mes reproches à l'eunuque redoublèrent la gaieté du Khalife; la punition infligée et son hilarité s'étant calmée, il tira de dessous le coussin où il s'accoudait une bourse préparée d'avance qui contenait cinq cents dirhems. L'ennuque allait s'éloigner. · Attends, lui dit-il, je te destinais cette « somme, mais ta sottise t'a poussé à te donner un associé, « auquel je n'aurais sans doute rien accordé. - Sire, reprisje,

منها فقلت يا امير المؤمنين واين الامانة وقام الحيانة ووددت انك كنت تدفعها كلها اليه وتصغعه مع العشرة عشرة اخرى وتدفع له الخمسائة درهم فقسم الدراهم بيننا وانصرفنا وق سنة اثنتين وثمانين ومائتين كانت وفاة المجعيل بين اسخيق القاضى والخارث بن إني اسامة وهلال بين العلاء البرق وق سنة ثلاث وثمانين ومائتين نزل المعتضد تكريت وصار الحسين آبن جدان في الاوليآء لحرب هارون الشارى فكانت بينهم حرب عظيمة كانت المحسين بن جدان عليه فاتى به المعتضد اسيرًا بغير امان ومعه اخوة فدخل المعتضد بغداد وقد نصبت له القباب وزينت له الطرقات وعبى المعتضد بالله جيوشة بهاب الشمّاسية باحسن ما يكون من التعبية واكل هيئة

« et la loyauté et l'odieux de la tromperie! Certes, j'aurais « préféré que vous cussiez tout donné à cet homme et qu'il « cût reçu dix taloches de plus avec les cinq cents dirhems. » Le prince partagea la somme entre nous et nous partîmes. »

En 282 de l'hégire, moururent Ismâil (fils d'Ishak), le juge; Harit, fils d'Abou Oçamah, et Hilal (fils d'El-Ala) Rakki.

En 283, Moutaded se rendit à Tekrit pendant que Huçein, fils de Hamdan, à la tête des troupes d'élite, se mettait en campagne contre Haroun Chari. Une grande bataille fut livrée, où la victoire resta à Huçein. Il conduisit au Khalife Haroun et son frère prisonniers, sans conditions d'amnistie. Le Khalife Moutaded-Billah revint à Bagdad; on éleva des koubbèh dans cette capitale, on tapissa les rues; le prince disposa son armée en bataille et dans un ordre parfait devant la porte de Chemmasyah, puis ils traversèrent la ville jusqu'au château nommé El-Hagani. Il donna un vêtement de فاشتقوا بغداد الى القصر المعرون بالحسنى ثم خلع المعتصد على الحسين بن جدان خلعًا شرّفه بها وطوّقه بطوق من ذهب وخلع على جهاعة من فرسانه وروّسآء اصحابه واهداه وشهرهم في الناس كرامةً لما كان من فعلهم وحسن بلائهم ثم امر بالشارى فاركب فيلاً وعليه درّاعة ديباج وعلى رأسه بُرنس خرطويل وخلغه اخوة على جهل فالج وهو ذو السنامين وعليه درّاعة ديباج وبرنس خروصيّرها في اثر الحسين بن وعليه درّاعة ديباج وبرنس خروصيّرها في اثر الحسين بن وتلنسوة عددة على فرس صَنايّ وعن يسارة اخوة عبد الله وتلنسوة تعددة على فرس صَنايّ وعن يسارة اخوة عبد الله بن الموقق وخلغه بدر غلامة وابو القاسم عبيد الله بن سليمان بن وهب وزيرة وابنه القاسم بن عبيد الله قاكثر الناس

gala à Huçeïn, fils de Hamdan, à titre de distinction honorifique, et lui passa au cou un collier d'or; plusieurs cavaliers et chefs de sa suite et de sa famille reçurent aussi des vêtements d'honneur et furent promenés triomphalement au milieu de la population, en récompense de leurs prouesses et de leur bravoure. Par ordre du Khalife, Chari fut placé sur un éléphant; on le revêtit d'une dourraah de soie brochée et on le coiffa d'un bournous de soie écrue, haut de forme; son frère le suivait, monté sur un chameau falidi, c'est-àdire à deux bosses, il portait une tunique de soie brochée et un bournous de soie écrue. Ils venaient derrière Huçein, fils de Hamdan, et son escorte; le Khalife s'avançait à leur suite vêtu d'un kaba noir et d'un bonnet (kalansonah) terminé en pointe; il montait un cheval gris cendré. A sa gauche se tenait son frère Abd Allah, fils de Mouaffak; derrière lui marchaient son page Bedr, son vizir Abou 'l-Kaçem Obeid Allah (fils de Suleïman, fils de Wehb), et Kaçem, fils du الدعاء له وتكاثف الناس في منصوفها من الجانب الشرق الى الغربي فانخسف بهم كرسي الجسر الاعلى وسقط على زورق محلوء ناسًا فغرق في هذا اليوم نحو من الف نفس محن عرف دون من لم يعرف واستخرج الناس من دجاة بالكلاليب وبالغاصة وارتفع النجيج وكثر الصراخ من الجانبين جميعا فبينها الناس كذلك اذ اخرج بعض الغاصة صبيًا عليه حلى فاخر من ذهب وجوهر فبصر به شيخ من النظارة طرّار فجعل يلطم وجهد حتى ادى انفه ثم تمرغ في التراب واظهر انه ابنه وجعل يقول في تعديده يا سيدى لم تمت اذا اخرجوك وجعل يقول في تعديده يا سيدى لم تمت اذا اخرجوك سويًا لم تأكمك السمك ولم تمت حبيبي ليتني كحلت عيني بك مرةً قبل الموت واخذة نحمله على حارثم مضى به فيا

vizir. Partout retentissaient des actions de grâces. Mais la foule, en passant du quartier oriental au quartier occidental, devint tellement compacte, que le tablier du pont supérieur céda sous le poids et s'écroula sur un bateau chargé de monde. Mille personnes périrent ce jour-là, sans compter les morts inconnus. On retirait les noyés du Tigre au moyen de harpons et avec l'aide de plongeurs; d'effrayantes clameurs, des cris de détresse partaient des deux rives du fleuve. - Sur ces entrefaites, un plongeur retira de l'eau un enfant paré d'ornements en or et de bijoux : un vieux voleur qui était parmi les spectateurs remarqua cet enfant; il se mit à se déchirer le visage jusqu'au sang, à se rouler dans la poussière, faisant mine d'avoir reconnu son fils. Il se lamentait en criant : « Tu n'étais pas mort, quand on t'a retiré intact du fleuve; les poissons ne t'avaient pas mangé; tu n'étais pas mort, ô mon enfant chéri! Que n'ai-je pu te contempler encore une fois avant ton dernier soupir! Puis il prit le corps, le chargea sur un âne et disparut. Les

برح القوم الذين رأوا من الشيخ ما رأوا حتى اقبل رجل معروق باليسار مشهور من التجار حين بلغه النبر وهو لا يشك ان الصبى في ايديهم وليس يهمة ما كان عليه من حلى وثياب وأنما اراد ان يرأة فيكغنه ويصلى عليه ويدفنه فخبرة الناس بالخبر فبتى هو ومن معه من التجار متجبين مبهوتين فسألوا عنه واستخبروا فاذا لا عين ولا اثر وعرف توابو الجسر هذا الشيخ المحتال فايأسوا ابا الغريق عنه وذكروا انه شيخ قد اعياهم امرة وحيرهم كيدة وانه بلغ من حيله وخبثه ودهائه انه. اتى ذات يوم من اول الصباح الى بعض العدول الكبار المشهورين بالرياسة واليسار ومعه جرّة فارغة قبد جلها على عاتقه وفاس وزنبيل وعليه ثوب خلق ولم يتكلم حتى وضع

témoins de cette scène étaient encore là quand survint un homme connu pour riche, un des notables commerçants. Il venait d'apprendre la nouvelle et croyait trouver son enfant parmi eux. Se souciant peu des bijoux précieux et des riches vêtements du mort, il voulait seulement le voir, l'ensevelir et le saire inhumer avec les prières d'usage. On lui raconta ce qui venait de se passer ; cette nouvelle le jeta dans la consternation, lui et les marchands qui l'accompagnaient. Toutes leurs questions et leurs recherches demeurèrent infructueuses et sans résultat. Les repentis (cf. ci-dessus, p. 152) de garde au pont, qui connaissaient bien le vieux coquin, ne laissèrent aucun espoir au père du jeune enfant noyé; ils lui dirent que de maître voleur les mettait sur les dents et les paralysait avec ses ruses. Comme preuve de ses inventions perfides et de sa rouerie, ils lui citèrent le trait que voici. Il se rendit un jour, de grand matin, chez un des principaux notaires, homme de haute condition et riche. Il arriva portant une jarre vide sur ses épaules, une hache

الغاس في الدكاكين التي على باب ذلك العدل فهدمها وجعل ينقى الآجر فسمع ذلك العدل وقع الغاس والهدم فخرج لينظر فاذا الشيخ دائب بهدم دكاكينه التي على باب دارة فقال يا عبد الله التي شيء تصنع ومن امرك بهذا مجعل الشيخ يعمل علمه ولا يلتفت الى العدل ولا يكلم فاجتمع الحيران وها في المحاورة فاخذوا بيد الشيخ فوكرة هذا ودفعه هذا فالتفت اليهم وقال ما لكم ويكلم التي شيء تريدون منى اما تستحيون اليهم وقال ما لكم ويكلم التي شيء تريدون منى اما تستحيون تعبثون بي وانا شيخ كبير فقالوا ما لنا والعبث بيك وجبك من امرك بهدا قال ويحكم امرني صاحب الدار فقالوا هذا صاحب الدار يكلمك قال لا والله ما هو هذا فلما سمعوا كلامه وغفلته الدار يكلمك قال لا والله ما هو هذا فلما سمعوا كلامه وغفلته

et un panier: il était en haillons. Sans dire mot, il se mit à enfoncer à coups de hache les boutiques sises devant la porte de l'hôtel du notaire, à les démolir et en arracher les briques. Attiré par les coups de bache et la chute des décombres, le notaire vint voir ce qui se passait; il aperçut le vieillard fort occupé à démolir ses boutiques sur le seuil de sa demeure; il lui dit: « Serviteur de Dieu, que fais-tu là? Qui t'a commandé ce travail ? » Le bonhomme continuait sa besogue sans faire attention au notaire, ni lui répondre. Pendant cette scène les voisins se réunirent; ils entraînèrent le voleur en lui donnant qui un coup de poing, qui une poussée. Celui-ci se retournant : « Malheureux, que me voulez-vous? leur dit-il; n'avez-vous pas honte de vous jouer de moi, d'un vieillard vénérable? - Il s'agit bien de jeu, répondirent ceux-ci ; drôle! qui t'a chargé de cela? - Drôles vous-mêmes! répliqua le vieillard; c'est le maître de la maison. — Le maître de la maison! s'écrièrent les voisins, mais le voici, c'est lui qui te parlait. - Non pas, par Dieu, ce n'est pas lui! insista le vieillard. Cette réponse, la méرجوة وقالوا هذا بجنون او مخدوع خدعه بعض جيران هذا العدل عن قد حسدة على ما انعم الله عليه به وهم الذيب حلوا هذا الشيخ على هذا الفعل فلما منعوة من الهدم مضى الى الجرّة التى جاء بها وقد كان وضعها الى جانب الباب فادخل يدة فيها كانه قد خبأ ثيابة فيها فصرخ وبكى فلم يشك العدل ان محتالاً خدعه واخذ ثيابه فقال الى شي ذهب لك قال قيص جديد اشتريته امس وملحقة (أ) وسراويل فرقوا له جيعًا ودعاة العدل وكساة ووهب له دراهم كثيرة وانصرن غامًا وهذا الشيخ كان يعرى بالعقاب ويكنى بابي الباز وله اخبار عجيبة وحيل لطيفة وهو الذي احتال المتوكّل حين

prise dans laquelle il était tombé les touchèrent, et ils se dirent: « Ou cet homme est fou, ou il est la dupe de quelques voisins jaloux des richesses que Dieu a accordées au notaire; ce sont eux qui ont poussé ce vieillard à un acte pareil. » Ils l'empêchèrent de continuer son œuvre de démolition; le vieillard courut alors à la jarre qu'il avait apportée et laissée près de la porte, y glissa la main comme pour en retirer des vêtements qu'il y aurait cachés, poussa un cri aigu et fondit en larmes. Le notaire, persuadé que ce malheureux était la dupe de quelque fripon qui lui avait enlevé ses habits, lui demanda: « Que t'a-t-on pris? - Une chemise neuve achetée d'hier, une melhafah (sorte de pagne) et des pantalons, » répondit le vieux. Chacun de s'apitoyer sur son sort; le notaire le consola par de bonnes paroles, lui donna des vêtements, une jolie somme de dirhems, et le fourbe s'éloigna emportant son butin.

Le cheikh en question, connu sous le nom d'El-Oukab (l'aigle) et le surnom d'Abou 'l-baz (père du faucon), est le héros d'une foule d'aventures singulières et de stratagèmes بايعه بختيشوع الطبيب انه ان سرق من دارة شياً يعرفه في ثلاث ليال ذكرت من ذلك الشهر فعليه ان يجل الى خرانة امير المؤمنين عشرة آلان دينار وان خرجت هذه الليالى ولم يتم عليه ما ذكرنا كانت لة الضيعة المعين ذكرها في المبايعة فاتى بهذا الشيخ في عنفوان شبابه الى المتوكّل فضمين المعتوك ان ياخذ من دار بختيشوع شياً لا ينكرة وقد كان بختيشوع حرس دارة وحصّنها في هذه الليالى فاحتال هذا الشيخ المعرون بالعقاب بحيل لطيغة الى ان سرق بختيشوع وجعله في صندوق واتى به المتوكّل في خبر طريف وانه رسول لعيسى بن مريم واتى به المتوكّل في خبر طريف وانه رسول لعيسى بن مريم نزل على بختيشوع من السماء بشمع اسرجه وتخليط المحله في النول على بختيشوع من السماء بشمع اسرجه وتخليط المحله في النول على المتوسود المحلة والمحلة وتخليط المحلة المناس المتوتون السماء بالمتوسود وتخليط المحلة المتوسود المحلة المتوسود المتوسود المحلة المحلة المحلة المتوسود المحلة المتوسود المحلة المحلة

ingénieux. Le Khalife Motewekkil mit un jour ses talents à contribution. Ce prince avait parié avec le médecin Bakhtiechou que s'il dérobait chez ce dernier un objet reconnu par lui, dans le délai de trois jours fixés d'avance dans le mois, le médecin verserait au trésor du Khalife dix mille dinars; que si, au contraire, le délai expirait sans que le tour eût réussi, le médecin gagnerait un domaine spécifié dans le contrat du pari. Le fameux cheïkh, alors dans la fleur de sa jeunesse, fut appelé chez Motewekkil: il s'engagea à dérober dans la demeure même de Bakhtiechou un objet que celui-ci ne pourrait nier lui appartenir. Le médecin garda sa maison avec vigilance et s'y retrancha pendant le délai convenu; mais le cheikh El-Oukab manœuvra si bien, qu'il réussit à enlever le médecin en personne, le mit dans une caisse et le porta chez Motewekkil. L'aventure est fort curieuse; il paraît que le voleur se fit passer pour un ange descendu du ciel et envoyé à Bakhtiechou par Jésus, fils de Marie, un flambeau allumé à la main ; qu'il employa une certaine mixture de sa composition, qu'il versa un narcotique (beng,

وبنج في ألطعام اتخذة واطعمة للحرّاس لدارة في تلك الليلة وقد ذكرنا ذلك في اخبار الزمان وهذا الشيخ قد برز في مكائدة وما اوردة من حيلة على دالة التحتالة وغيرها من سائر المكّارين والمحتالين عن سلف وخلف منهم ولطلاب صنعة اللهيا من الذهب والغضّة وانواع الجواهر من اللؤلو وغيرة وصنعة انواع الاكسيرات من الاكسير المعرون بالغرّار وغيرة واتامة الريبين وصنعته فضّة وغير ذلك من خدعهم وحيلهم في القرع والانبيق والتقطير والتكليس والبوارق والخطب والمحم والمنافئ اخبار عبية وحيل في هذا المعنى لطيغة قد اتينا على ذكرها ووجوه الخدع فيها وكيفية الاحتيال بها في اخبار الزمان وما ذكروة في ذلك من الدونانيين والبوازة من الدونانيين والشعار وما عزوة الى من سلف من اليونانيين

jusquiame) dans un mets qu'il offrit aux gardes postés cette nuit-là dans la maison du docteur, etc.; nous avons raconté tout cela dans les Annales historiques. En un mot, le cheïkh susdit surpassa par ses fourberies et l'ingéniosité de ses tours la célèbre intrigante Dallah et tous les auteurs de fourberies et de ruses, anciens et modernes.

Les détails concernant ceux qui s'occupent de la transmutation des métaux, or, argent, pierres précieuses, perles, etc.; la préparation des élixirs de toute sorte, comme le ferrar et autres, la solidification du mercure et sa conversion en argent, les tromperies et ruses de tout genre qu'ils accomplissent à l'aide de leurs cornues et alambics, par la distillation, l'incinération, l'emploi des borax, du bois, du charbon et des soufflets; en un mot, le récit des expédients ingénieux qu'ils appliquent à leurs recherches, les fourberies et ruses auxquelles ils ont recours, tout cela se trouve dans nos Annales historiques. Nous y rapportons d'après eux quelques poésies relatives à ce sujet, leurs

والروم مثل قلوبطرة الملكة ومارية وما ذكرة خالد بن يريد ابن معاوية في ذلك وهو عند اهل هذه الصنعة من المتقدمين منهم في شعرة الذي يقول فيه

خذ الطلق مع الأُشَّق وما يوجد في الطرق وشيًّا يشبه البورق فقدّرة بالا خُرق فان احببت مولاكا فقد سُوِّدت في الله الله

وقد صنّف يعقوب بن اسحق بن الصباح الكندى رسالةً في ذلك وجعلها مقالتين يذكر فيها تعذر فعل الناس لما انغردت الطبيعة بغعلة وخدع اهل هذه الصناعة وحيلهم وترج هذه الرسالة بابطال دعوى المدّعين صنعة الذهب والغصّة من

traditions concernant les anciens alchimistes grecs et byzantins, comme la reine Cléopâtre et Mariah, enfin la célèbre formule alchimique de Khaled (fils de Yézid, fils de Moâwiah), que les adeptes reconnaissent comme un de leurs anciens, formule exprimée dans une pièce de vers dont voici un extrait:

Prends le talc avec l'ammoniaque et avec ce qui se trouve dans les chemins;

Prends une substance qui ressemble au borax et pondère tout cela sans commettre d'erreur;

Puis, si tu aimes Dieu ton Seigneur, tu seras maître de la nature.

On possède de Yâkoub (fils d'Ishak, fils de Soubbah) Alkendi un opuscule en deux parties sur ce sujet; il y montre l'impossibilité pour l'homme de rivaliser avec la puissance créatrice de la nature et y expose les mensonges et les artifices des adeptes de cet art; son traité est intitulé: « Réfutation des prétendues méthodes de fabrication artificielle de l'or et de l'argent. « Cet ouvrage d'Alkendi a été

غير معادنها وقد نقض هذه الرسالة على الكندى ابو بكر محد آبن زكريا الرازى الغيلسون صاحب الكتاب المنصورى في صناعة الطب الذي هو عشر مقالات وارى من القول ان ما ذكره الكندى فغاسد وان ذلك قد يتأتى فعله ولايي بكر بين زكريا في هذا المعنى كتب قد صنّغها وافرد كلّ واحد منها بنوع من الكلام في هذه الصناعة في الاحجار المعدنية والشعر وغير ذلك من كيفية الاعال وهذا باب قد تقدم فيه تنازع الناس من فعل قارون وغيرة ونحن نعوذ بالله من التهوس فيما يحسف الدماغ ويذهب بنور الايصار ويكسف الالوان من بخار التصعيدات ورايحة الزاجات وغيرها من الجادات وفي سنة تلات وثمانين ومائدين كان الفداء بين المسلمين والروم في شعبان وكان بدوء réfuté par Abou Bekr Mohammed (fils de Zakaria) Razi le

réfuté par Abou Bekr Mohammed (fils de Zakaria) Razi le philosophe, auteur du Kitab el-Mansouri, traité de médecine en dix sections; il y démontre la fausseté des allégations d'Alkendi et la possibilité du grand œuvre. Le même Razi a composé sur ce sujet plusieurs ouvrages, dont chacun est consacré à une branche particulière de l'alchimie; par exemple, le travail sur les métaux, les plantes et autres parties du grand œuvre. Nombreuses sont d'ailleurs les discussions sur ce sujet, sur l'œuvre de Karoun et d'autres personnages, etc. Quant à nous, Dieu nous préserve de nous appliquer à des recherches où le cerveau s'affaiblit, la vue s'altère, le teint jaunit au milieu des vapeurs de la sublimation, des émanations des vitriols et autres substances minérales!

En 283 de l'hégire, eut lieu le rachat des prisonniers de guerre entre les Musulmans et les Grecs; il commença un mardi du mois de châban. — Même année, Djeich, fils de يوم الثلاثاء وفيها كان مسير جيش بن خاروية بن احد بن طولون من الشام الى مصر في جيوشة تخالفة طنج بدمشق بعد ذلك وفيها خرج من عسكر جيش بن خاروية خاتان المغلمي وبندة بن كتجور وابن كنداج فصاروا الى وادى القرى فدخلوا مدينة السلام لخلع عليهم المعتضد وفيها كان الشغب بمصر وقتل على بن احد المارداني ابو محد المارداني المغبوض عليه في هذا الوقت وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلاثين وثلاثين هارون بن خاروية ونصب اخوة هارون بن خاروية مكانه وكانوا قد نقوا على جيش تقدمة لغلامة نج المعرون بالطولوني واخية سلامة المعرون بالمؤتن وقد كان اخوة سلامة هذا بعد ذلك حجب جاعة من الخلفة منهم القاهر والراضي واراة مع المتق في هذا الوقت وهو سنة

Khomaroweih (fils d'Ahmed, fils de Touloun), quitte la Syrie et se rend en Égypte avec son armée. Après son départ, Tougj abandonne sa cause à Damas. A la même époque, d'autres généraux se séparent de l'armée de Dieïch: ce sont Khakan Mouflibi, Boundoukah, fils de Komdjour, et Ibn Kendadj; ils vont jusqu'à Wadi 'l-Koura et arrivent ensuite à Bagdad, où Moutaded leur donne des vêtements d'honneur. - Même année, l'Égypte se révolte. Ali (fils d'Ahmed) Maridani est tué; c'est le père de Mohammed Maridani qui aujourd'hui, en 332 de l'hégire, est prisonnier en Egypte. Les révoltés s'emparent de Djeïch et nomment à sa place son frère Haroun, fils de Khomaroweih. Leur grief contre Djeich était la préférence qu'il accordait à son page Nedjah, surnommé Toulouni, et au frère de celui-ci, Selamah, surnommé El-Moutentin, Le même Selamah a rempli ensuite les fonctions de chambellan chez plusieurs Khalifes,

اثنتين وثلاثين وثلاثمائة وفي سنة ثلاث وثمانيين ومائستين كانت وفاة ابي عمرو مقدام بن عمرو الرعيني بمصر ليومين بقيتا من ومضان وكان من جلة الفقهاء ومن كبار اصحاب مالك وفيها ولي المعتصد يوسف بن يعقوب القضا بمدينة السلام وخلع عليه وانتدبه الجانب الشرق وفي هذه السنة وفي سنة ثلاث وثمانين ومائتين قبض المعتصد على احد بن الطيب بن مروان السرخسي صاحب يعقوب بن اشخق الكندي وسلمه الى بدر غلامه ووجه الى دارة من قبض على جميع ماله وترر جواريه على المال حتى استخرجوة فكان جملة ما حصل من العين والورق وثمن الآلات خسين ومائة المف دينار وكان ابن الطيب والورق وثمن الآلات خسين ومائة المف دينار وكان ابن الطيب قد ولى المسبة ببغداد وكان موضعه من الفلسفة لا يجهل وله والمدة ولى المستة ببغداد وكان موضعه من الفلسفة لا يجهل وله والمدة ولى المستة ببغداد وكان موضعه من الفلسفة لا يجهل وله والمدة ولى المستدى ومائة المدة وكان موضعه من الفلسفة لا يجهل وله والمدة ولى المستدى وحدة وكان موضعه من الفلسفة لا يجهل وله والمدة وكان موضعه وكل المستدى ومائة المدة وكان موضعه من الفلسفة لا يجهل وله والمدة وكان موضعه وكل المستدى ومائة المدة وكان موضعه من الفلسفة لا يجهل وله والمدة وكان موضعه وكل المستدى ومائة المستدى ومائة وكل المستدى ومائة وكل المستدى ومائة المدة وكان موضعه من الفلسفة لا يجهل وله والمدة وكل المستدى ومائة المدة وكل ال

entre autres chez Kaher et Radi; je erois qu'il est auprès de Mouttaki, en la présente année 332.

Année 283, mort d'Abou Amr Mikdam (fils d'Amr) Roaini, en Égypte, le 28 du mois de ramadan; c'est un des principaux jurisconsultes et des meilleurs élèves de Malik. - Même année, Moutaded nomme Youçouf, fils de Yakoub, aux fonctions de juge à Bagdad, lui confère un vêtement d'honneur et la juridiction du quartier oriental. - Même année 283, le Khalife fait arrêter Ahmed (fils de Tayyeb, fils de Merwan) Serakhsi, disciple de Yakoub (fils d'Ishak) Alkendi, et le livre à son page Bedr. Il envoie des agents dans la maison de Serakhsi pour confisquer ses biens; sur la déposition de ses filles esclaves, on trouve et on enlève lesdits biens : les sommes en espèces d'or et d'argent et les meubles s'élevaient à une valeur de cent cinquante mille dinars. Ibn Tayyeb Serakhsi avait eu la direction des poids et mesures (hisbah) à Bagdad. Personne n'ignore la place qu'il occupe comme philosophe; il a laissé de beaux مصنفات حسان في انواع من الغلسفة وفنون من الاخبار وقد تنازع الناس في كيفية قتلة والسبب الذي من اجله كان قتل المعتضد اياة وقد اتينا على ما قيل في ذلك في كتابنا المترجم بالاوسط ناغني ذلك عن اعادته في هذا الكتاب وفيبها ورد الخبر بقتل عرو بن الليث لرافع بن هرتمة وفي سنة اربع وثمانين ومائتين ادخل الى بغداد رأس رافع بن هرتمة شم صلب ساعة من النهار ثم رد الى دار السلطان وفي هذه السنة كان لاهل بغداد ثورة مع السلطان لصياحهم بالخدم السودان يا عقيق صب مآء واطرح دقيق يا عاق يا طويبل الساق وذلك ان الدم في دار السلطان منهم اجتمعوا فكلوا الساق وذلك ان الدم في دار السلطان منهم اجتمعوا فكلوا المتضد عا يا عليهم في الازقة والشوارع والدروب وسائر الطرق المتضد عا يا المتهم في الازقة والشوارع والدروب وسائر الطرق

ouvrages sur différents sujets de philosophie et d'histoire. On n'est pas d'accord sur les circonstances de sa mort, non plus que sur le motif qui le fit condamner par Moutaded; nous avons rapporté les bruits qui ont courn à cet égard, dans notre livre intitulé Histoire moyenne; nous n'avons donc pas à y revenir ici. — Même année, on reçoit la nouvelle de la mort de Rafé (fils de Hartamah), tué par Amr, fils de Leït. L'année suivante, 284 de l'hégire, la tête de Rafè est apportée à Bagdad; elle est exposée en public pendant une heure de jour, et rapportée ensuite dans le palais du gouvernement.

Même année, le peuple de Bagdad se soulève contre le gouvernement. La plèbe avait coutume d'apostropher les eunuques noirs en ces termes: « Mauvais fils, verse de l'eau et jette de la farine, bâtard aux longues jambes! » Les eunuques du palais se réunirent et allèrent se plaindre à Moutaded des insultes dont ils étaient l'objet dans les rues, les places et carrefours et en tout autre lieu, de la part des ha-

من الصغير والكبير من العوام فامر المعتضد بجماعة من العامة فضربوا بالسياط فشغب العامة لذلك وق هذه السنة ظهر للعتضد شخص في صور مختلفة في دارة فكان تارةً يظهر في صورة راهب دى لحية بيضاء وعليه لباس الرهبان وتارةً يظهر شابًا حسن الوجه ذا لحية سوداء بغير تلك البرة وتارةً يظهر شابًا شيخًا ابيض المحية ببرة التجار وتارةً يظهر بيدة سيف مسلول وضرب بعض الحدم فقتله فكانت الابواب تؤخذ وتغلق فيظهر له اين كان في بيت او صحن او غيرة وكان ينظهر الد اين كان في بيت او صحن او غيرة وكان ينظهر الد المن بناها فاكثر الناس القول في ذلك واستفاض الامر واشتهر في خواص الناس وعوامهم وسارت به الركبان وانتشرت به الاخبار والقول في ذلك على حسب ما كان يقع لكل واحده

bitants, grands et petits. Moutaded fit arrêter et fouetter un certain nombre de gens du peuple, ce qui provoqua une émeute populaire.

A la même époque, Moutaded fut assailli dans son palais par une apparition qui se manifestait sous des formes diverses: tantôt c'était un moine à barbe blanche, vêtu d'un froc; tantôt un beau jeune homme à barbe noire, vêtu d'une façon différente; tantôt un vieillard à barbe blanche, dont la mise était celle d'un marchand. Quelquefois, le fantôme apparaissait une épée nue à la main et blessait à mort un eunuque. Vainement on gardait et cadenassait les portes, il se montrait partout où était le Khalife, dans son appartement, dans les cours, etc., ainsi que sur la terrasse du palais bâti par Moutaded. On en parla beaucoup; la nouvelle s'ébruita et se répandit parmi les grands et le peuple; les caravanes la colportèrent en tout lieu. Les récits se multipliaient et variaient selon les informations particulières de chacun. Pour les uns, c'était un des démons rebelles qui

منهم في تأثل ان شيطانا مريداً صمد له يظهر فيوديد ومنهم من يقول ان بعض مؤمنى للتي رأى ما هو عليد من المنكر وسغك الدمآء فظهر له رادعا وعن المنكر زاجرًا ومنهم من رأى ان ذلك بعض خدمه كان قد هوى بعض جواريد ناحتال بحيلة فلسفية من يعض العقاقير للخاصة فيضعها في فه فلا يدرك بحاسة البصر وكل ذلك ظن وحسبان فاحضر المعتضد المعرمين واشتد قلقه واستوحش وحار عليد امرة فقتل وغرق جاعة من خدمه وجواريه وضرب وحبس بجاعة منهم وقد اتيفا على للبر في ذلك وما حكى عن افلاطون في هذا المعنى وعلى خبر شغب ام المقتدر بالله والسبب الذي من اجله حبسها المعتضد واراد قطع انفها والتشوية بها في

s'attachait aux pas du prince et le tourmentait; pour les autres, un djinn fidèle (à Dieu) qui, voyant la conduite criminelle et sanguinaire de Moutaded, lui apparaissait pour le retenir et l'éloigner du crime. Selon d'autres, c'était un des serviteurs du palais qui, aimant une esclave du prince, avait eu recours à des sortiléges magiques : il avait fabriqué et se mettait dans la bouche certaines drogues particulières qui le rendaient invisible; tous ces dires ne sont que conjectures et hypothèses gratuites. Le Khalife fit appeler les enchanteurs. Chaque jour, il devenait plus inquiet et plus sombre; dans son égarement, il fit égorger ou noyer plusieurs de ses. eunuques et de ses femmes, fouetter et emprisonner beaucoup d'autres personnes. Nous avons raconté ces faits et cité l'opinion attribuée à Platon sur les apparitions; pour tous ces. détails, l'histoire de Chigb, mère de Mouktadir-Billah, et les motifs pour lesquels Moutaded la fit jeter en prison et voulut, pour la défigurer, lui faire couper le nez, il faut consulter les Annales historiques.

كتابقا في اخبار الرمان وفي هذه السنة ورد للنبر بقتل ابي الليث (1) للحارث بن عبد العزيز بن ابي دلف بسيفة لنفسة في للحرب وذلك ان سيفة كان على عاتقة مشهرًا فكبا بنة فرسنة فذبحة سيفة فاخذ عيسى النوشرى رأسة وانفذة الى بغداد وفي سنة خس وثمانين ومائتين وقع صالح بن مدرك الطائي في نبهان وسنبس وغيرهم من طي بالحاج وعلى للحاج عي (2) الكبير وكانت لجي مع صالح ومن معة من الطائبين حرب عظيمة في الموضع المعرون بقاع الاجغر وشوش للحاج وإخذهم السيف فات عطشًا وتلاً خلائق من للحاج واصاب على ضربات كثيرة وكانت العرب ترتجز ذلك اليوم وتقول

ما ان رأى الناس كيوم الاجغر الناس صرى والعبور تحفر

Cette même année, on reçut la nouvelle que Abou 'I-Leit Harit (fils d'Abd el-Aziz, fils d'Abou Dolaf) s'était tué avec sa propre épée pendant le combat. Il portait cette épée nue sur l'épaule, lorsque, son cheval s'étant abattu, il se fit une blessure mortelle. Yça Noucheri lui coupa la tête et l'envoya à Bagdad.

En 285, Salih, fils de Moudrik, le Tayite, avec les Nebhan, les Sinbis et d'autres Arabes de la tribu de Taï, tomba sur les pèlerins de la Mecque conduits par Djeï el-Kebir. Après une bataille acharnée entre Djeï et Salih, chef des Taïtes, dans la localité nommée Kû el-Adjfar, les pèlerins furent défaits et décimés : un grand nombre furent égorgés ou moururent de soif; Djeï lui-même reçut plusieurs blessures. Les Arabes célébrèrent cette journée en vers redjez; ils chantaient:

Les hommes n'ont rien vu de comparable à la journée d'El-Adjfar, des monceaux de cadavres et des fosses béantes. وأخذ من الناس نحو من الني الف دينار وي هذة السنة وي سنة خس وثمان ومائتين كانت وفاة ابي اتحق ابرهم (١) آبن مجد الغقيم المحدث في الجانب الغربي ولم خس وثمانون سنة وكانت وفاته يوم الاثنين لسبع بقين من ذي الجّة ودفن ها يلي باب الانبار وشارع اللبش والاسد وكان صدوتًا عالمًا فصيحًا جوادًا عفيفًا وكان زاهدًا عابدًا ناسكًا وكان مع ما وصغنا من زهدة وعبادته ضاحك السن ظريف الطبع سلس وصغنا من زهدة وعبادته ضاحك السن ظريف الطبع سلس القياد ولم يكن معم تجبر ولا تكبر وربما من مع اصدقائه بما يستحسن منة ويستقيم من غيرة وكان شيخ البغداديين في وقته وظريفهم وناسكهم وزاهدهم ومسندهم في الديث وكان وتنه وظريفهم وناسكهم وزاهدهم ومسندهم في الديث وكان

Les sommes enlevées aux pèlerins se montaient à environ deux millions de dinars.

En cette même année 285, Abou Ishak Ibrahim (fils de Mohammed), jurisconsulte et traditionniste, mourut dans le quartier occidental de Bagdad, à l'âge de quatre-vingtcinq ans, le lundi septième jour avant la fin du mois dou'lhiddjeh; on l'enterra près de Bab-el-Anbar et de la localité nommée El-Kebch wel-Açed . le bélier et le lion. . C'était un homme sincère, instruit, éloquent, généreux, d'une vie pure et austère, un musulman pieux et dévot. Mais, malgré son austérité et sa piété, il était gai, d'un caractère aimable et facile à vivre (littér. docile du licou), dépourvu de morgue et d'orgueil; il se permettait souvent avec ses amis des plaisanteries qui, bien accueillies parce qu'elles venaient de lui, eussent été blâmées chez un autre. Il fut le cheikh de l'école de Bagdad, à cette époque, par son mérite, sa dévotion et sa vertu, comme il en fut le soutien par son autorité de traditionniste. Il enseignait la jurisprudence aux étudiants

يتغقد لاهل العراق وكان لد بجلس يوم الجعة في المسجد للجامع الغرى واخبرنا ابو اسحق ابرهم بن جابر قال كنت اجلس يوم الجعة في حلقة ابرهم الحرى وكان يجلس الينا غلامان في نهاية الحسن والجال من الصورة والبشرية من ابناء التجار من الكرخيين وبرتها واحدة كانهما روحين في جسد ان قاما قاما معًا وان جلسا فكذلك فلما كان في بعض الجمع حضر بعضها وقد بان الاصغرار بوجهة والانكسار في عينية فتوسمت ان غيبة الآخر لعالة قد لحق الخاصومي اجل ذلك الانكسار فلما كان في الجمعة الثانية حضر الغائب ولم يحضر الدى كان في الجمعة الاولى منهما واذا الصغرة والانكسار بين في لونه ونشاطة فعطت ان ذلك المغراق الواقع بينهما ولاجل الالغة الجامعة لهما

d'Irak et faisait son cours le vendredi dans la mosquée cathédrale de la ville occidentale. - Abou Ishak Ibrahim, fils de Djabir, m'a raconté le fait suivant : « Je venais m'asseoir, dit-il, chaque vendredi, dans le cercle des auditeurs d'Ibrahim el-Harbi. De ce nombre étaient deux jeunes gens parfaitement beaux, doués d'un extérieur et d'un visage charmants; ils appartenaient à une famille de marchands de Kerkh. Vêtus l'un et l'autre de la même façon, on eût dit deux âmes dans un seul corps; ils se levaient ensemble et s'asseyaient ensemble. Un certain vendredi, il n'en vint qu'un; son visage était pâle, son regard abattu; je pressentis que l'absence de son compagnon, peut-être malade, était la cause de sa tristesse. Le vendredi suivant, l'absent revint au lieu de celui qui était venu la fois précédente : même pâleur de visage, même abattement chez celui-ci; j'en trouvai la cause dans leur séparation et dans l'intimité qui les unissait. Ils continuèrent à se succéder ainsi chaque vendredi dans le cercle des auditeurs : si l'un des deux arrivait فلم يرالا يتسابقان في كل جعة الى للملقة فايّها سبق صاحبه
الى للملقة لم يجلس الآخر فعيّ عندى ما كان تقدم في نفسى
جواز كونه فلما كان في بعض للجمع حضر احدها نجلس الينا
وجاء الآخر فاشرن على للملقة فاذا صاحبه قبد سبق واذا
للسبوق المطلع الى للملقة قد خنقته العبرة تبيينت ذلك في
حاليق عينيه واذا في يسواه رتاع صغار مكتوبة فقبض بهينه
رقعة من تلك الرقاع وخذن بها في وسط للملقة وانساب بين
الناس ملزًا مستحيًا وانا ارمقه بيصرى وكذلك تحاعة عن كان
جالسًا الى للملقة وكان الى جانبى عن الهين أبو عبد الله على
آبن للسين بن حوثرة وذلك في عنفوان الشباب واوان للدائة
فوتعت الرقعة بين يدى ابرهم للمن فقبض عليها ونشوها
وقرأها وكان من شأنه فعل ذلك اذا وقعت رقعة فيها دعاء ان

le premier, son compagnon ne prenait pas place parmi nous, ce qui me confirma dans ce que je considérais comme vraisemblable. Un vendredi, un de ces jeunes gens venait d'arriver et de s'asseoir à côté de nous, lorsque l'autre survint : il examina le cercle de loin et se vit devancé par son ami. Il regardait le groupe des assistants et les sanglots l'étouffaient ; je lisais sa douleur dans ses regards furtifs. Des billets écrits se trouvaient dans sa main gauche; il en prit un de la main droite, le lança au milieu de notre cercle et, tout confus, il s'éloigna avec précipitation. Moi et quelques autres personnes assises dans le groupe nous le suivîmes de l'œil; j'avais à côté de moi, à ma droite, Abou Abd Allah Ali (fils de Huçein, fils de Hawtarah), qui était alors dans tout l'éclat de la jeunesse. Le billet tomba devant Ibrahim el-Harbi; il le ramassa, l'ouvrit et le lut; c'était d'ailleurs son habitude lorsqu'on lui jetait un billet dont

يدعو لصاحبها مريضًا كان او غير مريض ويوسى على دعائد من حضر فلما قرأ الرقعة اقبل يتأمل ما فيها تأملاً شافيًا لانه رأى ملقيها ثم قال اللهم اجع بينهما والف بين قلوبهما واجعل ذلك عما يقرب منك ويرلف لديك وامنوا على دعائد كا جرت العادة منهم بغعاد ثم ادرج الرقعة بسبابته وابهامه وخذفنى بها فتأملت ما فيها وقد كنت مستطلعًا نحوها لتبيين الملقى لها فاذا فيها مكتوب

عنا الله عن عبد اعان بدعوة لخسلين كانا دائمين على الودِّ الله عن عبد اعان بدعوة الله داك من هذا نحالا عن العهد

فكانت الرقعة معى فالماكان في الجمعة الثانية حضرا معا واذا

l'auteur malade, ou pour quelque autre cause, lui demandait ses prières et celles (littér. un amen) de l'assistance. Il lut la requête avec une attention d'autant plus soutenue qu'il avait vu celui qui l'avait jetée devant lui, puis il pria en ces termes: « Mon Dieu, réunis-les l'un à l'autre, réconcilie « leur cœur et fais que cette union les rapproche de toi et. « les rende plus agréables à tes yeux! » L'auditoire répondit à cette prière par un amen, comme c'était l'usage. Le cheikh, roulant ensuite le billet entre l'index et le pouce, le jeta devant moi. J'avais déjà essayé de le lire de loin pour comprendre la situation de celui qui l'avait jeté; je le lus alors avec attention et j'y trouvai ce qui suit:

Que Dieu efface les péchés de celui qui assistera d'une prière deux amis réunis par une affection constante.

Jusqu'au jour où , jaloux de leur tendresse, un dénonciateur a divulgné à l'un une calomnie attribuée à l'autre, et a brisé de la sorte le pacte de leur amitié!

Je conservai le billet par devers moi. Le vendredi sui-

الاصغرار والانكسار قد زالا عنهما فقلت لابن حوثرة أني لارى الدعوة قد سبقت لهما بالاجابة من الله وأن دعاء الشيخ كان على التمام أن شاء الله فلما كان في تلك السنة كنت من حج فكاني أنظر البهما بين منى وعرفات محرمين جميعًا فلم أزل أراها متألفين إلى أن كهلا وأرى أنهما في صف أصحاب الديباج في ألكم و أو غيرة من الصغون قال المسعودي وهذا للبرسمعته من أبرهم بن جابر القاضى قبل ولايته القضاء وهو يومئه ببغداد يعالج الفقر ويتلقاه من خالقه بالرضا ناصرًا للفقر على الغنى فا مضت أيام حتى لقيته بحلب من جدد قد سريس والعواصم من أرض الشام وذلك في سنة تسعة وثلاثمائة وأذا هو بالضد عا عهدته متوليًا للقضاء على ما وصفنا ناصرًا ومشرةًا

vant, les deux jeunes gens revinrent ensemble: la pâleur et l'abattement avaient disparu de leurs traits. Je dis à Ibn Hawtarah: «Je vois que la demande a été sur-le-champ «exaucée de Dieu, j'espère que les vœux exprimés par le cheīkh s'accompliront en entier. » Dans le cours de la même année, je fis le pèlerinage et je crus apercevoir, entre Mina et Arafat, les deux amis vêtus l'un et l'autre du manteau pénitentiel. Je les ai toujours connus étroitement unis depuis lors jusqu'à leur maturité. Je crois qu'ils appartenaient à la corporation des marchands de brocart de Kerkh, ou à quelque autre corporation marchande. »

Je tiens le récit qu'on vient de lire du kadi Ibrahim, fils de Djabir, avant son entrée dans la magistrature. Il habitait alors Bagdad, aux prises avec la pauvreté, l'acceptant avec résignation de la part de Dieu et la plaçant au-dessus de la richesse. Peu de temps après, je le rencontrai à Alep, ville de la frontière de Kinnisrin et El-Awaçim, en Syrie, en l'année. 309. Ce n'était plus le même homme : en pos-

الغنى على الفقر فقلت له ايها القاضى تلك الحكاية التى كنت تحكيها عن الوالى الذى كان بالرق وانه قال لك ان الحواطر اعترضتنى بين منازل الفقرآء والاغنيآء فرأيت في النوم امير المؤمنين على بن إلى طالب فقال لى يا فلان ما احسن تواضع الاغنيآء الفقرآء شكرًا الله واحسن من ذلك تعزز الفقرآء على الاغنيآء ثقة بالله وقال لى ان الحلق تحت التدبير لا يُنفكون من احكامه في جميع تصرفاتهم وكنت كثيرًا ما اسمعه فيا من احكامه في جميع تصرفاتهم وكنت كثيرًا ما اسمعه فيا ويذكر في وصفنا من حال فقرة يذم ذوى الحرص على الدنيا ويذكر في ذلك خبرًا عن على كرم الله وجهة وهو ان عليًا كان يقول ابن ذلك خبرًا عن على كرم الله وجهة وهو ان عليًا كان يقول ابن

session de ses fonctions de juge, il soutenait le parti de la richesse, qu'il plaçait au dessus de la pauvreté. « Kadi, lui dis-je, (vous souvenez-vous de) ce que vous me racontiez du gouverneur de Rey? « Mon esprit, vous disait ce per-« sonnage, flottait indécis entre les mérites de la pauvreté et ceux de la richesse, lorsque le Prince des Croyants Ali, · fils d'Abou Talib, m'apparut en songe et me dit: · O un « tel, belle est l'humilité des riches à l'égard des pauvres si « elle est inspirée par un sentiment de reconnaissance envers Dieu, mais plus belle encore est la fierté des pauvres « à l'égard des riches, si c'est la confiance en Dieu qui · l'inspire. » Le kadi Ibn Djabir me répondit: « Les hommes « sont soumis à la prédestination, ils ne peuvent se sous-« traire à ses lois dans aucune de leurs actions. » Que de fois cependant, alors qu'il était pauvre, ce même homme n'avait-il pas blâmé devant moi la soif des richesses et cité les paroles suivantes d'Ali, conservées par la tradition: Fils d'Adam, n'ajoute pas le souci du jour qui n'est pas encore venu au souci du jour présent, car si la destinée

فيه فانه أن يكن من أجلك يأت الله فيه برزتك وأعم أنك لم تكسب شيئًا فوق قوتك الاكنت خازئًا فيه لغيرك فركب بعد ذلك المهاليج من الخيل الأوقد أخبرت أنه قطع لروجته أربعين ثوبًا تستريًا وتصبًا وأشباه ذلك من الثياب على مقراض واحد وخلف مالاً عظيمًا لغيرة وق هذه السنة وه سنة خس وثمانين ومائتين كانت وفاة أبي العباس محد بن يريد المحوى المعرون بالمبرد ليلة الاثنين الميلتين بقيتا من ذي المجة ولد تسع وتسعون سنة ودفن بمقابر باب الكونة من الجانب العين يمدين مات الغين بحدينة السلام وق سنة ست وثمانين ومائتين مات عدد بن يونس ألكوق المحدّث ويكنى بابي العباس يوم الخميس كده بن يونس ألكوق المحدّث ويكنى بابي العباس يوم الخميس للنصف من جهادى الآخرة ولد مائة سنة وست سنين ودفن

t'accorde un lendemain, Dieu pourvoira à la subsistance. Sache que tout ce que tu acquiers au dessus de tes besoins, tu n'en es que le dépositaire pour autrui. C'est pourtant ce même homme (Ibn Djabir) qui s'abandonna ensuite aux douceurs de la vie. J'ai appris qu'il coupa d'un seul coup de ciseau (donna en une seule fois), pour sa femme, quarante pièces d'étoffes de Touster, de gazes et d'autres étoffes précieuses, et qu'il laissa après lui une fortune considérable.

C'est dans la même année, 285 de l'hégire, que mourut Abou 'l-Abbas Mobammed (fils de Yézid), le grammairien, connu sous le sobriquet de Moberred; il mourut dans la nuit du lundi 28 du mois de dou'l-hiddjeh, à l'âge de quatre-vingt-dix-neuf ans, et fut enterré au cimetière de Bab el-Koufah, dans le quartier occidental de Bagdad. — En 286, mourut Mohammed (fils de Younès) de Koufah, traditionniste, dont le surnom est Abou'l-Abbas, le jeudi 15 de djémadi II, âgé de cent six ans; il fut enterré dans

عقابر باب الكوفة من الجانب الغمري وكان عالى الاستاد وفي هذه السنة كان الغزع من ابي سعيد الجنّابي بالبصرة ومن معه بالبحرين خوفًا من ان يكسبها وكتب الواثقي وهو اجد بن عد وكان على حربها الى المعتضد بذلك فاطلق لسورها اربعة عشر الف دينار فبنيت وحصنت وفي هذه السنة ظفر ابو الاغرّ خليفة بن المبارك السّمى بصالح بن مدرك الطائي بناحية فيد مكرًا في ذهابهم الى مكّة وقد كانت الاعراب بناحية فيد مكرًا في ذهابهم الى مكّة وقد كانت الاعراب بناحية فيد مكرًا في ذهابهم الى مكّة وقد كانت الاعراب رئيسهم جيش بن كيّال وجاعة معد واخذ رأسد فها عم صالح رئيسهم جيش بن كيّال وجاعة معد واخذ رأسد فها عم صالح آبن مدرك بقتل جيش بن ذيّال يكس من الخلاص من يد ابي

le même cimetière de Bab el-Koufah. C'est une autorité importante dans la tradition.

Même année, la terreur se répandit dans Basrah à la nouvelle des succès d'Abou Sâid Djennabi et de ses partisans dans le Bahreïn: Basrah était menacée; son gouverneur militaire Watiki (Ahmed, fils de Mohammed) en informa Montaded. Le Khalife accorda une somme de quatorze mille dinars pour les fortifications de cette ville, et les travaux de défense furent exécutés aussitôt.

Même année, Abou 'l-Agarr Khalifah (fils de Moubarek) Sulami s'empara par surprise de Salih (fils de Moudrik), le Tayite, dans le district de Feïd, pendant que ce chef se rendait à la Mecque avec ses troupes. Les Arabes se liguèrent contre Abou 'l-Agarr, afin de délivrer Salih; Abou 'l-Agarr leur livra bataille et en tua un grand nombre, avec leur chef Djouhaïch ben Dayyal, dont il prit la tête. Salih, fils de Moudrik, comprit que la mort de Djouhaïch lui enlevait à lui-même toute chance de salut; aussi, quand on

الاغر فلا نزل المغزل المعرون بمغزل القرش اتاهم غلام بطعام فاستلب منه سكينًا وقتل نفسه فاخذ ابو الاغرر رأسه واظهره بالمدينة فتباشر لخاج وكان لابي الاغرق رجوعه وقعة عظيمة اجتمع هو وتحرير وغيرها من امرآء قوافل لخاج مع الاعراب وكانت الاعراب قد اجتمعت وتحشدت من طئ وأحلافها فكانت رجالتها تحوًا من ثلاثة آلان راجل ولخيل تحوًا من ذلك فكانت للرب بينهم ثلاثًا وذلك بين معدن القرشي ولخاجر ثم انهزمت الاعراب وسلم الناس وكان هن تولى بابي الاغر لخيلة على صالح بن مدرك سعيد بن عبد الاعلى ودخل ابو الاغر مدينة السلام وقدامه رأس صالح وجيش ورأس غلام لصالح اسود واربعة إساري وهم بنوعم صالح بن مدرك نخلع السلطان فدلك اليوم على ابي الاغر وطوّقه بطوق من ذهب ونصبت

arriva au campement nommé Menzil el-Kourachi, il arracha un couteau des mains d'un page qui apportait le repas et se suicida. Abou 'l-Agarr lui fit couper la tête et l'exposa à Médine, à la grande joie des pèlerins; mais à son retour il dut, de concert avec Nihrir et d'autres émirs des caravanes de la Mecque, livrer une grande bataille aux Arabes. Toutes les tribus de Tay et leurs alliés avaient réuni leurs forces, au nombre de trois mille fantassins et à peu près autant de cavaliers. On se battit pendant trois jours entre Mîden el-Konrachi et El-Hadjir; enfin, les Arabes se débandèrent et les caravanes furent sauvées. Parmi ceux qui aidèrent Abou'l-Agarr à surprendre Salih, se trouvait Sâïd, fils d'Abd el-Ala. Abou 'I-Agarr fit son entrée à Bagdad, faisant porter devant lui les têtes de Salih, de Djouhaich et d'un noir es-, clave de Salih; devant lui marchaient quatre prisonniers, cousins de Salih ben Moudrik. Le même jour, le Khalife

الرؤس على للجسر من للجانب الغربي وادخل الاسارى المطبق وق هذه السنة مات اتحق بن ايوب العبيدى وكان على حرب ديار ربيعة وفيها شخص العباس بن عرو الغنوى الى البصرة لحرب القرامطة بالبحرين وق هذه السنة كانت للحرب بين اسمعيل بن احد وعرو بن الليمث بناحية بلخ فأسر عرو وقد اتينا على كيفية اسره في الكتاب الاوسط وفي رجب من هذه السنة وهي سنة سبع وثمانين وماثنين كان خروج العباس بن عرو من البصرة في جيش عظم ومعد خلق من المطوّعة نحو عجر فالتقي هو وابو سعيد للجنائي فكانت بينهم وقائع انهزم فيها اصحاب العباس واسر وقتل من اصحابه نحو سبع مائة ميراً دون من هلك من الرمل والعطش فاحرقت الشمس

conféra à Abou 'l-Agarr un vêtement d'honneur et un collier d'or; on exposa les têtes sur le pont du quartier occidental, et les prisonniers furent mis au cachot.

Même année, mort d'Ishak (fils d'Eyyoub) Obeīdi, gouverneur militaire du Diar Rebyâh. — Même année, Abbas (fils d'Amr) Ganawi se dirige sur Basrah pour combattre les Karmates du Bahreïn. — Même année, guerre entre Ismâil, fils d'Abmed (le Samanide), et Amr, fils de Leīt, dans le district de Balkh; Amr est fait prisonnier. Nous avons dit dans l'Histoire moyenne dans quelles circonstances il fut pris. — Au mois de redjeb de l'année 287, Abbas, fils d'Amr, sortit de Basrah avec une forte armée, à laquelle se joignit un corps de volontaires, et se dirigea sur Hedjer. Il rencontra Abou Sâīd Djennabi et, après plusieurs combats, il fut mis en déroute et fait prisonnier. Parmi ses compagnons, sept cents environ furent livrés au bourreau, sans compter ceux qui périrent dans les sables par la soif et l'insolation.

اجسادهم ثم ان ابا سعيد من على العباس بن عرو بعد ذلك فاطلقه فصار الى المعتضد فخلع عليه وبعد هذه الوقعة افتتع ابو سعيد مدينة هجر بعد حصارطويل وقد اتينا على مبسوط هذه الحروب والسبب الذى من اجله كانت تخلية ابى سعيد العباس بن عرو الغنوى في كتابغا الاؤسط وما كان من امر العباس بن عرو مع من بالبحرين من قومة وعصبيتهم له وفي العباس بن عرو مع من بالبحرين من قومة وعصبيتهم له وفي هذه السنة وفي سنة سبع وثمانين وماثنين كان مسير الدامى العلوى من طبرستان الى بلد جرجان في جيوش كثيرة من الديم وغيرهم فلقيته جيوش المسودة بن قبل اسمعيل بن الديم وعليها محد بن هارون فكانت وقعة لم ير مشلها في المسودة الحد وعليها محد بن هارون فكانت وقعة لم ير مشلها في المسودة

Cependant Abbas, ayant obtenu de son vainqueur Abou Sâīd la vie et la liberté, revint auprès de Moutaded qui lui donna une robe d'honneur. A la suite de cette victoire, Abou Sâïd prit la ville de Hedjer après un long siége. Nous avons raconté en détail dans notre Histoire moyenne cette expédition, les motifs qui engagèrent Abou Sâïd à mettre en liberté Abbas (fils d'Amr) Ganawi, les aventures de celui-ci avec ses compagnons dans le Bahreïn et l'attachement fanatique qu'ils lui témoignèrent.

En la même année 287, le missionnaire Alévide (Mohammed ben Zeīd) sortit du Tabaristân et envahit le Djordjân avec une armée nombreuse, composée de Deïlemis et d'autres troupes. L'armée des noirs (c'est-à-dire du Khalifat), envoyée par Ismâil, fils d'Ahmed (le Samanide), sous les ordres de Mohammed, fils de Haroun, marcha à sa rencontre; une bataille, la plus sanglante de ce siècle, s'engagea entre les deux partis, qui firent des prodiges de valeur, mais la victoire se déclara pour l'armée des blancs (partisans

ثم كانت مكيدة من مجد بن هارون لما رأى من ثبوت الديم على مصافها فلم ينقض صغوفه وولى فاسرعت الديم ونقضت صغوفها فرجعت عليهم المسودة واخذهم السيف فقتل منهم بشركثير واصاب الداعى ضربات وذلك ان اعتابه لما نقضوا صغوفهم في الغنيمة ولم يعرجوا عليه ثبت مع من وقف لنصرة فكرت عليهم الجيوش فاسغرت الحرب وقد اثخن بالكلوم واسر ولدة زيد بن مجد بن زيد وغيرة وبقي مجد الداعى ايامًا يسيرةً وتوفي لما فاله فدفن بباب جرجان وقبره هنالك معظم الى هذه الغاية وقد اتينا على خبرة بطبرستان وغيرها وما كان من سيرته وخبر بكر بن عبد العريز بن ابي دلف حين

d'Ali). Mohammed, fils de Haroun, voyant la solidité de l'ennemi, eut recours à la ruse : il se replia sans rompre ses rangs; aussitôt les Deïlemis se débandèrent pour courir à sa poursuite; les noirs, se retournant brusquement sur eux, l'épée à la main, en firent un grand carnage. Le missionnaire reçut plusieurs blessures; tandis que son armée s'était dispersée pour piller le camp abandonné et avait quitté sa position de bataille autour de lui, il soutint, avec quelques partisans accourus à sa défense, tous les assauts de l'ennemi. La lutte fut acharnée, le missionnaire reçut de graves blessures, et son fils Zeid (fils de Mohammed, fils de Zeïd) fut fait prisonnier avec beaucoup d'autres. Mohammed le missionnaire mourut, peu de jours après, des suites de ses blessures; on l'enterra à la porte de Djordjan, où son tombeau est encore en vénération aujourd'hui. -Nous avons cité dans les Annales historiques l'histoire et les expéditions de ce Mohammed dans le Tabaristan et d'autres pays, ses rapports avec Bekr (fils d'Abd el-Aziz, fils d'Abou Dolaf), qui vint se mettre sous sa protection. Nous دخل اليه مستأمنا في كتابنا اخبار الزمان وكذلك ذكرنا خبر يحيى بن الحسين الحسنى الرسى باليمن وتظافرة هو وابو سعد بن يعغر على ما كان من حروبهم باليمن مع القرامطة وما كان من امرهم مع على بن الغضل صاحب المذبخرة وما كان من قصته وخبر وفاته وقصة شيخ لاعة صاحب قلعة نحل وخبر ولدة الى هذا الوقت بها وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلاثيات وثلاثيات ونزول يحيى بن الحسين الرسى مدينة سعدة من بالاد اليمن وخبر ولدة الى هذا الغاية واتما فخبر ولدة الى هذا الغاية واتما نذكر في هذا الكتاب لمعًا منبهين على ما قدمنا من تصنيفنا من بسطناة من اخبار من ذكرناة وشرحنا من قصصهم وسيرهم وماكان منهم وفي هذة السنة وهي سنة ثمان وثمانين ومائتين وماكان منهم وفي هذه الشاعى في طلب وصيف الخادم

avons raconté dans le même ouvrage l'expédition de Yahya (fils d'El-Huçein) el-Haçani Errassi dans le Yémen, l'assistance qu'il prêta, de concert avec Aboud Sâd ben Yâfar, aux armées qui combattaient les Karmates dans le Yémen; leurs rapports avec Ali (fils de Fadl), maître de la ville de Modaïkharah; l'histoire et la mort de ce dernier; l'histoire du cheïkh de Laah (ville du Yémen), chef de la forteresse de Nahl, et l'histoire de son fils jusqu'à l'époque actuelle, 332 de l'hégire; enfin l'occupation de Sâdah, ville du Yémen, par Yahya Errassi; l'histoire de son fils Abou 'l-Kaçem et celle de son petit-fils jusqu'à ce jour. Nous ne donnons ici que de simples aperçus, en renvoyant à nos autres ouvrages pour les détails relatifs aux personnages dont nous avons raconté la vie et les expéditions.

En 288, Moutaded arriva à la frontière syrienne (la Cilicie) en poursuivant Wacif l'ennuque. Il lui envoya un

وراساته مع رشيق المعرون بالخزاى واستأمن الى المعتضد وصيف البكة وي وغيرة من القوّاد قوّاد الحادم واصحابة وقد كان وصيف الخادم لما اخذ الاكثر من اصحابة اراد الدخول الى ارض الروم والتعلق بالدروب وقد كان المعتضد اسرع في السير من بغداد وستر اخبارة ولم يعلم بذلك وصيف مع شدّة حذرة وتفقدة لامرة حتى عبر المعتضد الغرات وسار الى الشام فلم يغلج جسد المعتضد لذلك لما اتعب نفسة في سرعة السير وقد كان المعتضد لما توسط الثغر الشامي خلف سوادة بالكنيسة السودآء وجرد القوّاد في طلب وصيف فساروا في طلبة خسة عشر ميلاً الى ان ادركة اوائل الخيل وفيهم من القواد فقاتلهم المغلمي ووصيف موشكين (أ وعلى كورة وغيرهم من القواد فقاتلهم المغلمي ووصيف موشكين (أ

message par l'entremise d'un certain Rechik Khozami; plusieurs officiers et partisans de Wacif, entre autres Wacif Bektimouri, demandèrent l'aman au Khalife. Quant à l'eunuque Wacif, lorsque la plupart de ses partisans furent pris, il voulut entrer dans le pays des Grecs et s'établir aux passages; mais le Khalife était venu si promptement de Bagdad et avait si bien caché sa marche, que Waçif, malgré sa vigilance et ses soins, n'en fut pas informé, jusqu'au jour où le Khalife traversa l'Euphrate et entra en Syrie. Cependant les fatigues de cette marche rapide furent préjudiciables à la santé de Moutaded. Arrivé au centre de la frontière syrienne, il laissa le gros de l'armée à Keniçet-Souda (l'église noire) et envoya un détachement de ses officiers à la poursuite de Waçif. Après une marche de quinze milles, le rebelle fut atteint par l'avant-garde de la cavalerie, où se trouvaient Khakan Mouflihi, Wacif Mouchkin, Ali Koureh et d'autres officiers. Waçif engagea le combat dans le lieu

وصيف وذلك بالموضع المعرون بدرب الله فلما اشرن المعتضد ووصيف قد خذله اصحابه وتغرق عنه جمعه اسرواق به المعتضد فسلم الى مؤنس الخادم واش جميع اصحابه الانفرا المعتضد فسلم الى مؤنس الخادم واش جميع اصحابه الانفرا انضافوا اليه من الثغر الشاى وغيرة واحرق المعتضد المراكب الخربية وجل من طرسوس ابا اسحق امام الجامع وابا عمير عدى آبن احده بن عبد الماق صاحب مدينة اذنة من الثغر الشاى وغيرهم من المحربين مثل البغيل وابنه وكان دخول المعتضد وغيرهم من المحربين مثل البغيل وابنه وكان دخول المعتضد الى مدينة السلام في المآء لسبع خلون من صفر سفة ثمان وثمانين وماثمين ودخل جعفر بن المعتضد وهو المقتدر وبدر الكبير وسائر الجيش على الظهر وقد زينت الطرق وبين ايديهم وصيف الخادم على جهل فالج وعليه درّاعة ديباج وبرنس وخلفه

nommé Derb el-djoub « le défilé de l'abreuvoir ; » mais, à l'approche du Khalife, les compagnons de Wacif firent défection et l'abandonnèrent tous; il fut pris et conduit au Khalife, qui le livra à Mounis l'eunuque. Tous ses partisans eurent la vie sauve, à l'exception de quelques hommes de la frontière syrienne et d'autres pays qui s'étaient joints à lui. Moutaded fit brûler les vaisseaux de guerre et emmena de Tarsous Abou Ishak, imam de la grande mosquée, Abou Omair Adi (fils d'Ahmed, fils d'Abd el-Baki), gouverneur de la ville d'Adanah, en Cilicie, et d'autres babitants de la côte, tels que Baguil et son fils. Le Khalife rentra à Bagdad par le Tigre le 7 du mois safer 288 ; son fils Djàfar Monktadir, Bedr Kebir et l'armée revinrent par voie de terre. Toutes les rues étaient pavoisées. L'eunuque Waçif s'avançait le premier sur un chameau à deux bosses ; il portait une tanique de soie brodée et un bournous; derrière lui, montés sur des chameaux, venaient Baguil et, après

على حمل آخر البغيل وخلف البغيل ابنه على حمل آخر وخلف ابنى البغيل على حمل آخر رجل من اهل الثغر الشاى يعرف بابن المهندس وقد لبسوا الدراريع من للرير الاحر والاصغر وعلى رؤسهم البرانس وطوق وسوّر خاتان المغلمي وغيرة من القوّاد عن ابلى في ذلك اليوم الذي كان فيه اسر وصيف للحادم وقد كان المعتضد اراد استحياء وصيف للحادم واسف على موت مثله لشهامته وهجاءته وحسن حيله واقدامه ثم قال ليس في طبع هذا للحادم ان يرأسه احد بل في طبعه ان يرؤس نفسه وقد كان بعث اليه بعد ان قبض عليه واوثنق بالحديد هل لك من شهوة قال نعم باقة من الريحان اشهما وكتب من شهر الملوك الغايرة انظر فيها فالما رجع الرسول الى

Baguil, son fils ; derrière le fils de Baguil, sur un autre chameau, un Cilicien, nommé Ibn el-Muhendis (fils du géomètre); tous ces prisonniers étaient vêtus de tuniques en soie rouge et jaune et coiffés du bournous. On donna des colliers et des bracelets à Khakan Mouflihi et aux officiers qui s'étaient signalés le jour de la prise de Wacif, L'intention du Khalife était de laisser la vie à celui-ci; il regrettait de faire périr un homme si énergique, si brave et qui avait fait preuve d'autant d'habileté et d'audace; mais il réfléchit que cet eunuque était né avec l'horreur de la subordination et avec le goût du commandement. Lorsqu'il fut arrêté et mis aux fers, le Khalise lui sit demander s'il désirait quelque chose. Oui, répondit Waçif, un bouquet de plantes odoriférantes pour en respirer les parfums, et des livres contenant l'histoire des rois anciens pour en faire la lecture. » L'agent du Khalife lui ayant apporté la réponse du prisonnier, Moutaded lui procura ce qu'il demandait et chargea quelqu'un المعتصد واخبرة بما سأله امر له بما طلب وامرمى يراعى نظرة في الكتب في الله فصل ينظر فاخبر انه يديم النظر في سير الملوك وحروبها ومحنها دون سائر ما جل الى حضرت من المدفاتر فتخبب المعتضد وقال هو يهون على نفسه الموت وفي هذه السنة كانت وفاة ابى عبيد الله محد بن ابى الساج باذربيجان واختلفت كلمة اصحابه وغلانه فنهم من انحاز الى اخيه يوسف بن ابى الساج ومنهم من انحاز الى ولدة ديوداد (المحدة السنة وهي سنة ثمان وثمانين ومائتين كانت وفاة ابى على بشر بن موسى بن صالح بن سبيم بن عير المحدث وله ثمان وسبعون سنة ودفن في الجانب الغربي بمقابر باب التبين وفي هذه السنة (المحدة عرو بن الليث الى مدينة السلام في هذه السنة (المحدة عرو بن الليث الى مدينة السلام في السنة المدينة السلام في المدينة المدينة المدينة السلام في المدينة المدي

de voir quels étaient les passages qui étaient l'objet de ses lectures. Quand on lui apprit que l'histoire des rois, de leurs guerres et de leurs désastres captivait son attention, de préférence à tous les autres ouvrages qu'on lui avait envoyés, le Khalife en manifesta son admiration et s'écria: « Cet homme s'exerce à mépriser la mort! »

Pendant la même année, Abou Obeïd Allah Mohammed, fils d'Abou 's-Sadj, étant mort dans l'Aderbaïdjân, la désunion se mit parmi ses partisans et ses serviteurs; les uns se déclarèrent pour son frère Youçouf, fils d'Abou 's-Sadj, les autres pour son fils Divdad. — C'est aussi en 288 de l'hégire que mourut Abou Ali Bichr (fils de Mouça, fils de Salih, fils de Sabîh, fils d'Omeir) le traditionniste, âgé de soixante et dix-huit ans. On l'enterra dans le quartier occidental de Bagdad, au cimetière de Bab et-tibn. — Même année, Amr, fils de Leit, arriva à Bagdad, pendant le mois de djemadi I, sous la conduite d'Abd Allah, fils de Fath, envoyé du gou-

جادى الاولى قدم به عبد الله بن الغتج رسول السلطان فشهر عرو واركب على جمل فالج وقد البس درّاعة ديباج وخلفه بدر والوزير القاسم بن عبيد الله في الجيش فاتوا به الشُريا فراءة المعتضد ثم ادخل المطامير وقد كان في هذا الوقت ثارت عساكر الشاكرية من قبل طاهر بن محد بن عرو بن الليث غصبًا لجدّة عرو ولحقته ببلاة الاهواز وخرجت من حدود فارس واضطربت الامر وبعث المعتضد بعبد الله بن الفتح فارس واضطرب الامر وبعث المعتضد بعبد الله بن الفتح واشناس الى اسمعيل ومعها هدايا منها بدنة ديباج منسوجة بالخوهر وغير فلك من الجوهر وغير فلك من الجوهر وغير فلك من الجوهر وثلاث مائة الف دينار ليفرقها في رجاله

vernement. Amr fut promené à travers la ville vêtu d'une tunique de soie brochée et monté sur un chameau à deux bosses ; derrière lui marchaient Bedr et le vizir Kaçem, fils d'Obeid Allah, à la tête de l'armée. On le conduisit d'abord au palais de Toureyya pour le présenter à Moutaded, puis on le jeta dans les cachots. A la même époque, les troupes dites chakiryeh (mercenaires, du persan tchakir) se révoltèrent à l'instigation de Taher (fils de Mohammed, fils d'Amr, fils de Leit), qui détestait son aïeul Amr; elles se rallièrent à Taher dans le pays d'Ahvaz, sortirent des frontières du Fars et provoquèrent de grands troubles. Le Khalife Moutaded envoya alors deux ambassadeurs, Abd Allah, fils de Fath, et Achinas, auprès d'Ismâil (le Samanide), avec des cadeaux, parmi lesquels on remarquait une bedeneh (tunique courte sans manches) à grands ramages, en tissu d'or brodé de perles, une ceinture d'or enrichie de perles et de pierres précieuses, plus trois cent mille dinars destinés à être distribués aux troupes d'Ismâil, lesquelles seraient

ويبعث بهم الى بلاد سجستان الى حرب طاهربن محد بن عرو بن الليث وامرعبد الله بن الغتج ان يجل في طريقة من خراج ما يجتاز به من بلاد الجبل عشرة آلان الف درهم ويضيفها الى الثلاثمائة الف دينار وصار بدر غلام المعتبضد بالله في عساكره الى بلاد فارس في هذة السنة فنكرل شيراز وانكشف عن البلد الشاكرية (1) وفي اوّل يوم من الحرم وهو يوم الثلاثا من سنة تسع وثمانين ومائتين توفي وصيف الخادم واخرج وصلب على الجسر بدنًا بلا رأس وقد كان الخدم سألوا عورته فاباح لهم ذلك فالبس ثيباً ولف عليه ثوب جديد وخيّط على مكان الشيباب من سترته الى الركبتين وطُلى بدنه بالصبر وغيرة من الاطلية القابضة

ensuite envoyées dans le Sedjestân, contre Taher, petit-fils d'Amr ben Leït. En outre, Abd Allah, fils de Fath, avait reçu l'ordre de prélever en route, sur l'impôt foncier de la province de Djebal qu'il traversait, une somme de dix millions de dirhems et de la joindre aux trois cent mille dinars. Bedr, page de Moutaded-Billah, conduisit ensuite une armée dans le Fars, durant la même année; il occupa Chiraz et chassa les chakiryeh du pays.

Le premier jour de moharrem, un mardi de l'année 28g, l'eunuque Waçif mourut; son corps, décapité, fut tiré de prison et exposé sur le gibet du pont. A la requête des eunuques, Moutaded les autorisa à cacher les nudités du corps exposé; ils l'habillèrent et l'enveloppèrent d'une étoffe neuve qu'ils cousirent, en guise de vêtement, depuis le nombril jusqu'aux genoux. Le corps fut ensuite enduit de résine d'aloès et d'autres vernis astringents et siccatifs; il demeura ainsi parfaitement conservé sur le gibet du pont

jusqu'au règne de Mouktadir-Billah, en l'an 300, ou à peu près jusqu'à cette époque. Pendant une émeute des troupes et du peuple, la foule se porta au gibet en proférant de grossières plaisanteries et détacha le corps en disant: Nons devons des égards à l'oustad Abou Ali Waçif l'eunuque, en considération de son long séjour parmi nous et de sa patience (jeu de mot sur par qui signifie aussi résine) inaltérable sur ce gibet. En conséquence, ils l'enveloppèrent dans le manteau d'un des leurs et le portèrent sur leurs épaules; cette foule, au nombre d'environ cent mille personnes, s'avançait en dansant et chantant autour du cadavre, aux cris de l'oustad, l'oustad! Enfin, lasse de ce jeu, elle le jeta dans le Tigre, ce qui causa la mort de plusieurs individus, lesquels, s'étant mis à escorter le corps à la nage, furent entraînés par le courant. Il y eut beaucoup de noyés.

Pendant la même année 289, on amena à Bagdad, où ils entrèrent montés sur des chameaux, quelques Karmates du district de Koufah, entre autres un certain Ibn Abi I-

الجمل فامر المعتضد بقتل ابن ابي القوس بعد ان قطعت يداة ورجلاة وصلب الى جانب وصيف الخادم ثم حوّل الى ناحية الكفائس مما يلى الياسرية من الجانب الغم في فصلب مع قرامطة هناك وقد كان لاهل بغداد في قتل ابن ابي القوس هذا اراجيف كثيرة وذلك انه لما قدم لتضرب عنقة اشاعت العامّة انه قال لمن حضر قتله من العوام هذة عامتى تكون قبلك فافي ارجع بعد اربعين يومًا فكان يجمّع في كل يوم خلائق من العوام تحت خشبته ويحصون الايام ويقتتلون ويتناظرون في الطرق في ذلك فلما تحت الاربعون يومًا وقد كان كثر لغطهم واجمّعوا فكان بعضهم يقول هذا جسدة ويقول آخر قد مرّ وانما السلطان قتل رجلاً آخر وصلبة موضعة كلى لا تغتى وانما السلطان قتل رجلاً آخر وصلبة موضعة كلى لا تغتى وانما السلطان قتل رجلاً آخر وصلبة موضعة كلى لا تغتى وانما السلطان قتل رجلاً آخر وصلبة موضعة كلى لا تغتى وانما السلطان قتل رجلاً آخر وصلبة موضعة كلى لا تغتى وانما السلطان قتل رجلاً آخر وصلبة موضعة كلى لا تغتى الدولة وانما السلطان قتل رجلاً آخر وصلبة موضعة كلى لا تغتى وانما السلطان قتل رجلاً آخر وصلبة موضعة كلى لا تغتى وانما السلطان قتل وتعالى المناس وانفه المواقعة وانما السلطان قتل وانما السلطان قالم وانما السلطان قال وانها السلطان وانما وانها السلطان قالم وانما السلطان وانما وانها وانها السلطان وانها وانها

Kaws. Par ordre de Moutaded, cet individu fut mis à mort après qu'on lui ent coupé les mains et les pieds et on l'attacha au gibet à côté de Waçif l'eunuque; plus tard, on le porta au quartier de la voirie, près de Yaçiryeh, sur la rive occidentale, et il fut pendù à côté d'autres Karmates. - Le meurtre de cet Ibn Abi 'l-Kaws donna lieu à maints propos mensongers parmi le peuple. En effet, le bruit courut qu'au moment où il allait être exécuté il avait dit à un des témoins de son supplice : « Voici mon turban, garde-le, je reviendrai dans quarante jours. » Des rassemblements populaires se formaient journellement sous son gibet, on comptait les jours, on se querellait, on se battait dans les rues au sujet de cette prédiction. Le tumulte allait grandissant lorsque le terme de quarante jours arriva. La foule s'amassa; les uns reconnaissaient le corps, les autres disaient : « Non, Ibn Abi 'l-Kaws s'est échappé; le gouvernement à tué un autre individu et l'a pendu à sa place pour éviter une émeute. » La querelle s'envenimait lorsque la foule fut sommée de se

الناس وكثر تنازع الناس حتى نودى بتغريقهم فترك التنازع وللنوض فيه وكان ورد مال من شهد بن زيد من بلاد طبرستان ليفرق في آل إن طالب سرًّا فعُمِر بذلك الى المعتضد فاحضر الرجل الذى كان يجل المال اليهم فانكر عليه اخفاء ذلك وامرة باظهارة وقرب آل إن طالب وكان السبب في ذلك قرب النسب ولما اخبرنا به ابو الحسن مجد بن على الورّاق الانطاكي الفقيم المعرون بابن الغنوى بانطاكية قال اخبرني مجد آبن يجيى بن ابي عباد الجليس قال رأى المعتضد بالله وهو في ابيه كان شيخًا جالسًا على دجلة يمد يدة الى مآء دجلة فيصير في يدة وتجفّ دجلة ثم يردة من يدة فتعود

disperser; cet ordre mit un terme à ses dissentiments et à ses préoccupations.

Une somme d'argent avait été envoyée du Tabaristan par Mohammed, fils de Zeïd, pour être distribuée secrètement entre les descendants d'Abou Talib. Le fait fut dénoncé à Moutaded ; il fit venir le personnage chargé de la distribution, le blâma d'en avoir fait un mystère et lui ordonna d'agir ouvertement; à cette occasion, il témoigna sa bienveillance aux membres de la famille d'Abou Talib. Il fut porté à agir ainsi à l'égard des Alides, d'abord parce qu'ils étaient ses proches parents, et aussi pour un autre motif qui me fut révélé, à Antioche, par le jurisconsulte Abou'l-Haçan Mohammed (fils d'Ali, le libraire), originaire de cette ville et connu sous le surnom d'Ibn el-Ganawi. Il tenait le fait de Mohammed (fils de Yahya, fils d'Abou Ibad) le commensal. Moutaded-Billah, lorsqu'il était prisonnier de son père, vit un jour comme une apparition de vieillard assis sur les bords du Tigre; quand cet homme étendait la main sur le دجلة كما كانت تال فسألت عنه فقيل لى هذا على بن إلى طالب عم تال فقت اليه وسطت اليه فقال يا اجد ان هذا الامر صائر اليك فلا تتعرض لولدى ولا تؤذيهم فقلت السمع والطاعة يا امير المؤمنين وعمّ الناس تأخير الدراج عنهم وكان انعام المعتضد عليهم فقالت الشعرآء في ذلك واكثرت ووصفت في اشعارها ذلك واطنبت فمن وصف فاحسن يجيى بن على المنجم فقال

يا عين الشون اللباب وجدة الملك الخراب ومعيد ركن الدين فينا ثابتا بعد اصطراب فت الملوك مسبرزًا فوت المبرز في الحلاب

fleuve, l'eau venait dans sa main laissant le lit à sec; puis, sur un autre geste, elle retournait à son cours naturel. Moutaded (racontant ce fait) ajoutait: « Je demandai qui était ce vieillard; on me nomma Ali, fils d'Abou Talib. Je me levai aussitôt et le saluai. « Ahmed, me dit-il, le pouvoir t'appartiendra un « jour; garde-toi d'inquiéter mes enfants et de les persécuter. « — Prince des Croyants, répondis-je, vous serez obéi. » C'est ainsi que Moutaded étendit plus tard à tous ses sujets l'a-journement de l'impôt, mesure qu'il avait prise en faveur des Alides. Elle fut chantée et célébrée avec enthousiasme par les poètes; une des plus belles parmi ces poésies est celle de Yahya, fils d'Ali, l'astronome:

O toi qui as rendu la vie à la plus pure noblesse et relevé la royauté de ses ruines,

Toi qui as consolidé parmi nous l'édifice de la religion, si dangereusement ébranlé,

Tu laisses les autres rois loin derrière toi, comme le coursier vainqueur dépasse ses rivaux dans l'arène. اسعد بنيروز جمعت الشكر فيد الى الثواب قد قد مود الى الصواب (1) وتولد

يوم نيروزك يوم واحد لا يتأخرْ من حريران يواقى ابدًا في احد عشرْ

وكان وصول قطر الندى بنت خاروية الى مدينة السلام مع ابن الحصاص في ذى الجّة سنة احدى وثمانيين ومائتين فغي ذلك يقول على بن العباس الروى

يا سيّد العرب الذي زقت له باليُمن والبركات سيّدة المجدم اسعد بها كسعودها بك انها ظغرت بما فوق المطالب والهمّم طغرت بملاًي تاظريها بعجمة وضميرها نملاً وكفّيها كرّم

Qu'il te soit favorable ce neïrouz où tu recueilles à la fois des actions de grâce et les mérites d'une bonne action!

En reculant un terme que d'autres avaient avancé, tu avances toimème vers la perfection.

Et ces vers du même poëte:

Le jour de ton neirouz est un jour unique et qui ne pent être retardé; Il tombera perpétuellement le onze de haziran (juin).

L'arrivée à Bagdad de Katr en-Nèda, fille de Khomaroweïh, sous la conduite d'Ibn el-Djassas (cf. ci-dessus, p. 117), eut lieu au mois de dou I-hiddjeh 281. Le poëte Ali (fils d'Abbas) Roumi (Ibn Roumi) célébra cet événement en ces termes:

O roi des Arabes, on t'amène ta fiancée, la reine étrangère, au milieu des vœux de bon augure et des félicitations.

Puisses-tu lui devoir ton benheur comme elle te doit le sien! Elle a été favorisée au delà de ses espérances et de ses aspirations,

Puisqu'elle a obtenu pour ses yeux la pleine contemplation de ta splendeur, pour son cœur la félicité, pour ses mains la générosité. شمس الغصى زقت الى بدر الدي فتكشفت بهما عن الدنيا الظلم

ولما دخل عرو بن الليث الى مدينة السلام من المصلى العتيق رانعًا يديد يدعو وهو على جل فالج وهو ذو السنامين وكان انفذه الى المعتضد في هدايا تقدمت لد قبل اسرد فقال في

ذلك الحسن بن محد بن فهم

الم ترهذا الدهركيف صروفه يكون عسيرًا مرزة ويسيرا وحسبك بالصفار نبلاً وعرَّةً يروح ويغدو في الجيوش اميرا

حباهم باجال ولم يدر انه على جمل منها يُقاد اسيرا

وفي ذلك يقول محد بن بسام

## ايها المغتر بالدنديا أما ابصرت عرا

Le soleil des jours s'est uni à l'astre brillant des nuits, et leur union dissipera les ténèbres du monde.

Amr, fils de Leit, entra dans Bagdad par Mocalla Atiq (le vieil oratoire), levant les mains au ciel et priant. On lui avait donné pour monture un chameau falidj, c'est-à-dire à deux bosses, qui faisait partie des présents qu'autrefois, avant sa captivité, il avait envoyés au Khalife Moutaded. Haçan, fils de Mohammed, fils de Fehm, a rappelé cette circonstance dans les vers que voici :

Ne sais-tu pas ce que sont les vicissitudes de la fortune? Un jour l'adversité, un autre jour le bonheur.

Que l'exemple de Saffar te suffise : au sein de la félicité et de la puissance, il commandait nuit et jour ses armées.

Mais quand il offrait ses chameaux, il ne se doutait pas qu'il serait promené captif sur l'un d'eux.

Citons aussi ces vers de Mohammed ben Bessam :

Homme que la fortune enivre, n'as-tu pas vu Amr

مقبلاً قد أُركِب الغالج بعد الملك قسرا وعليه برنس المخطة اذلالاً وقصرا رافعًا كفيه يدعو السلة اسرارًا وجهرا ان ينجيه من القتالي وان يعمل صغرا<sup>(1)</sup>

ولما قتل محمد بن هارون لمحمد بن زيد العلوى اظهر المعتضد لذلك النكير وللحزن تأسفا على قتله وكانت وفاة نصربن اجد صاحب ما وراء نهر بلخ في ايام المعتضد وذلك في سنة تسع وسبعين ومائتين وصار الامر الى اخيم اسمعيل بن اجمد وكانت وفاة اجد بن ابي طاهر الكاتب صاحب كتاب اخبار بغداد سنة ثمانين ومائتين وفيها كانت وفاة اجد بن محمد القاضى الذي يحدث وفي سنة احدى وثمانين ومائتين كانت وفاة ابي بكرعبد الله بن محمد بن ابي الدنيا القرشي مؤدب

Lorsqu'il s'avançait, roi vaincu, sur un chameau falidj?
Sa tête était coiffée du bournous infâme, en signe de honte et de défaite.

Il levait les mains et, priant Dien tout bas et à haute voix, Il le suppliait de le soustraire à la mort au prix de tous ses biens.

Lorsque Mohammed, fils de Haroun, eut fait mourir Mohammed (fils de Zeīd) Alewi, le Khalife Moutaded en témoigna son mécontentement et sa tristesse, et déplora la mort de cet homme. — Le chef de la Transoxiane, Nasr, fils d'Ahmed (Samanide), mourut en 279, sous le règne de Moutaded; il eut pour successeur son frère Ismâil, fils d'Ahmed. — En 280, mort d'Ahmed (fils d'Abou Taher), le secrétaire, auteur des Annales de Bagdad. — Même année, mort d'Ahmed (fils de Mohammed) le juge, qui a rapporté plusieurs traditions. — En 281, mois de moharrem, mort d'Abou Bekr Abd Allah (fils de Mohammed), fils d'Abou

المكتفى بالله فى المحرم وهو صاحب الكتب المصنفة فى الرهد وغيرة وفى سنة اثنتين وثمانين ومائتين كانت وفاة ابى سهل محد بن احد الرازى القاضى المحدث وأنما نذكر وفاة هاولآء لدخولهم فى التاريخ وجل الناس العلم عنهم فى الآثارعن رسول الله صاقعم وكانت وفاة عبيد الله بن شريك المحدث فى سنة خس وثمانين ومائتين ببغداد وفيها مات بكربن عبد العزيز آبن ابى دلف بطبرستان وفيها مات محد بن الحسين الجنيد وفى سنة ثمان وثمانين ومائتين مات ابو على بشر بن موسى بن صالح بن شيخ بن عيرة ببغداد وكانت وفاة ابيد ابى محد موسى بن صالح بن شيخ بن عيرة ببغداد وكانت وفاة ابيد ابى محد موسى بن موسى بن صالح بن شيخ بن عيرة ببغداد وكانت وفاة ابيد ابى محد موسى بن موسى بن طحد موسى بن صالح بن شيخ بن عيرة العداد وكانت وفاة ابيد ابى محد موسى بن صالح بن شيخ بن عيرة الاسدى فى سنة سبع وخسين موسى بن صالح بن شيخ بن عيرة الله ولد نيف وتسعون سنة وفيها مات ابو

Dounia) le Koreïchite, précepteur du Khalife Mouktafi-Billah et auteur de compositions littéraires sur l'ascétisme et autres sujets. — En 282, mort d'Abou Sehl Mohammed (fils d'Ahmed) Razi, juge et traditionniste. Nous citons ici la mort de ces personnages parce qu'ils appartiennent à l'histoire et qu'ils ont enseigné la science des traditions provenant de notre saint prophète.

Obeid Allah (petit-fils de Cherik), traditionniste, mourut en 285 à Bagdad, et Bekr (fils d'Abd el-Aziz, fils d'Abou Dolaf), dans le Tabaristân. — Même année, mort de Mohammed (fils d'El-Huçein) Djoneïd. — En 288, mort d'Abou Ali Bichr (fils de Mouça, fils de Salih, fils du Cheikh, fils d'Omeïrah) à Bagdad. Son père, Abou Mohammed Mosça..... el-Açedi, était mort en 257, sous le règne de Moutamid-Alallah, à l'âge de plus de quatrevingt-dix ans; quant à son fils Ali, il mourut âgé de quatre-

المثنى معاذ بن المثنى بن معاذ العنبرى (ا) في ايام المعتضد قال المسعودى وقد ذكرنا من اشتهر من الغقهاء والمحدثين وغيرهم من اهل الارآء والادب في كتابينا اخبار الزمان والاوسط واتما نذكر في هذا الكتاب لمعًا ملوحّين على ما سلف وكانت وفاة المعتضد لاربع ساعات خلت من ليلة الاثنين لثمان بقين من ربيع الآخر سنة تسع وثمانين وماثنين في قصرة المعرون باللسنى عدينة السلام وقيل أن وفاته كانت بسمّ اسمعيل بن بلبل قبل قتله اياة فكان يسرى في جسدة ومنهم من ذكر أن جسمة تحلل في مسيرة في طلب وصيف الخادم على ما ذكران ومنهم من رأى أن بعض جوارية سمّته في منديل اعطته أياة ومنهم من رأى أن بعض جوارية سمّته في منديل اعطته أياة يتنشف به وقيل غير ذلك عما عنه اعرضنا وقد كان أوصى vingt-dix-neuf ans. — En 288, sous le règne de Moutaded,

vingt-dix-neuf ans. — En 288, sous le règne de Moutaded, mort d'Abou'l-Motanna Moâd (fils de Motanna, fils de Moâd) Anbari. — Nous avons consacré une mention spéciale aux plus célèbres jurisconsultes, traditionnistes, philosophes et littérateurs dans nos Annales historiques et dans l'Histoire moyenne; nous n'ajoutons ici que quelques aperçus, comme additions à nos ouvrages précédents.

Moutaded mourut dans la quatrième heure de la nuit du lundi 22 rébî II, 289 de l'hégire, à Bagdad, dans son palais nommé El-Haçani. On attribue sa mort au poison que Ismâil, fils de Bulbul, lui versa avant d'être tué par ce Khalife, poison qui envahit peu à peu tout son corps. Selon d'autres, il aurait succombé aux fatigues de son expédition contre l'eunuque Waçif; nous en avons parlé plus haut (cf. p. 197). D'autres prétendent qu'il fut empoisonné par un mouchoir qu'une de ses esclaves lui présenta pour s'essuyer le visage. Il y a encore d'autres versions que nous passons sous silence. Il avait recommandé dans son testa-

ان يدفن في دار محد بن عبد الله بن طاهر في الجانب الغربي في الدار المعروفة بدار الرخام فلما اعتراة الغشى ووقع للوت شكوا في وفاته فتقدم الطبيب الى بعض اعضائه فجسه وهو على مأبه من السكرات فانف من ذلك وركله برجله فقلبه اذرعا فيقال ان الطبيب مات منها ومات المعتضد من ساعته وسمع خجة وهو على مأبه من الحال ففتح عينيه واشار بيدة كالمستفهم فقال له مؤنس الحادم يا سيدى الغلان قد فجوا عند القاسم أبن عبيد الله فاطلقنا لهم العطاء فقطب وههم في سكراته فكادت انفس الجماعة ان تخرج من هيبته وجل الى دار محد أبن عبد الله بن طاهر فدفن فيها قال المسعودي وللمتضد

ment qu'on l'enterrât dans l'hôtel de Mohammed, fils d'Abd Allah, fils de Taher, sur la rive occidentale de Bagdad, hôtel connu sous le nom de Dar er-rokham, « maison de marbre. » A ses derniers moments, il tomba en syncope; comme on ne savait pas s'il était mort, le médeçin s'avança et palpa un de ses membres. Le Khalife, en proie aux affres de la mort, s'indigna de cet examen; il repoussa du pied le médecin avec une telle violence, que celui-ci alla rouler quelques coudées plus loin; on ajonte qu'il mourut de ce choc et que Moutaded expira tout aussitôt. Pendant qu'il agonisait, Moutaded entendit des clameurs; il rouvrit les yeux et fit avec la main un geste d'interrogation ; l'eunuque Mounis lui dit : «Sire, ce sont les pages qui réclament à grands cris contre (le vizir) Kaçem, fils d'Obeïd Allah; nous leur faisons distribuer une donative. > A ces mots, le prince fronça le sourcil et ràla de si terribles menaces que les assistants faillirent mourir d'effroi. Son corps fut transporté dans l'hôtel de Mohammed, petit-fils de Taher, et inhumé en cet endroit.

اخبار وسير وحروب ومسير في الارض غير ما ذكرنا قد اتينا على ذكرها والغرر من مبسوطها في كتابينا اخبار الزمان والاوسط،

# الباب الرابع والعشرون بعد المائة ذكر خلافة المكتفى بالله

وبويع المكتفى بائلة وهو على بن اجد المعتضد بمدينة السلام في اليوم الذى كانت فيه وفاة ابيه المعتضد وهو يوم الاثنين لثمان بقين من ربيع الآخر سنة تسع وثمانين ومائتين واخذ له البيعة القاسم بن عبيد الله والمكتفى يومئذ بالرقة والمكتفى يومئذ نيف وعشرون سنة ويكنى بأبي محدد فكان وصول المكتفى الى مدينة السلام من الرقة يوم الاثنين لسبع ليال

Les faits relatifs à l'histoire de Moutaded, à ses guerres et ses expéditions, qui ne se lisent pas ici, sont rapportés avec leurs principaux détails dans les Annales historiques et l'Histoire moyenne.

### CHAPITRE CXXIV.

#### KHALIFAT DE MOUKTAFI-BILLAH.

Mouktafi-Billah (Ali, fils d'Ahmed Moutaded) fut proclamé à Bagdad le jour même de la mort de Moutaded, son père, c'est-à-dire un lundi, huit jours avant le fin de rébî II, 289 de l'hégire. La cérémonie du serment fut présidée par le vizir Kaçem ben Obeïd Alfah, le prince étant alors à Rakkah. Mouktafi, dont le surnom est Abou Mohammed, était âgé à cette époque de vingt et quelques années; il خلون من جمادى الاولى سنة تسع وثمانين ومائنين وكان دخوله ق المآء ونزل قصر للسنى على دجلة وكانت وناته يسوم الاحد لثلاث عشرة ليلة خلت من ذى القعدة سنة خس وتسعين ومائنين وهو يومئذ ابن احدى وثلاثين سنة وثلاثة اشهر فكانت خلافته ست سنين وسبعة اشهر واثنين وعشرين يومًا وقيل ست سنين وستة اشهر وستة عشر يومًا على تباين الناس ق تواريخهم والله اعداد

ذكر جهل من اخبارة وسيرة ولمع عما كان في ايامه

ولم يتقلد الخلافة الى هذا الوقت وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلاثين وثلاثين وثلاثين وثلاثين وثلاثين وثلاثيائة من خلافة المتنق الله من اسمه على الله على بين الى طالب والمكتفى ولما نزل المكتفى قصر الحسنى في اليوم الذي arriva par le Tigre de Rakkah à Bagdad, le lundi 7 djemadi I 289, et alla habiter El-Haçani, château sur lés bords de ce fleuve. — Il mourut le dimanche 13 dou'l-kâdeh 295, à l'âge de trente et un ans et trois mois, après un règne dont la durée fut de six années, sept mois et vingt-deux jours; ou, selon d'autres, de six années, six mois et seize jours, en raison des évaluations différentes qu'on trouve dans les Annales. Dieu sait mieux la vérité.

RÉSUMÉ DE SON HISTOIRE ET DE SA VIE; PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS DE SON RÈGNE.

Le trône des Khalises n'a été occupé, jusqu'à la présente année 332 du règne de Mouttaki-Lillah, que par deux souverains qui aient porté le nom d'Ali, à savoir Ali, sils d'Abou Talib, et Mouktasi. — Dès son entrée dans le palais El-Haçani, le jour même où il arrivait à Bagdad, Mouktasi

كان دخولة الى مدينة السلام خلع على القاسم بن عبيد الله ولم يخلع على احد من القوّاد وامر بهدم المطامير التي كان المعتضد اتخذها لعداب الناس واطلاق من كان محبوسًا فيها وامر برد المنازل التي كان المعتضد اتخذها لموضع المطامير الى اهلها وفرّق فيهم اموالاً فالت قلوب الرعية اليه وكثر الداعى له بهذا السبب وغلب عليه القاسم بن عبيد الله وفاتك مولاة ثم غلب عليه بعد وفاة القاسم وزيرة العباس بن الحسن وفاتك وقد كان القاسم بن عبيد الله اوقع بحمد بن غالب الاصبهاني وكان يتقلد ديوان الرسائل وكان ذا عم ومعرفة واوقع بحمد بن بشار(1) وابن منارة لشيء بلغه عنها فاوثقها بالحديد واحدرها الى البصرة فيقال انتها غرقا في الطريق conféra un vêtement d'honneur à Kaçem, fils d'Obeïd Allah; mais il n'accorda cette distinction à aucun des généraux. Il ordonna qu'on démolît les cachots affectés par Moutaded à l'application de la torture; on rendit la liberté à ceux qui y étaient renfermés, et les immeubles confisqués par le Khalife précédent pour l'établissement de ces cachots furent rendus à leurs propriétaires en même temps qu'on leur distribua des indemnités. Ces mesures valurent à Mouktafi la sympathie et les bénédictions de ses sujets. Mais il se laissa dominer par son ministre Kaçem, fils d'Obeïd Allab, et son affranchi Fatik; plus tard, après la mort de Kaçem, par le vizir Abbas, fils d'El-Haçan, et par le même Fatik. C'est le vizir Kaçem, fils d'Obeïd Allah, qui

condamna également Mohammed, fils de Bechar, et Ibn Menareh. Sur une simple dénonciation, il fit enchaîner ces deux derniers et les exila à Basrah; on croit qu'ils furent

fit périr Mohammed (fils de Galib) Ispahâni, homme de science et de talent, qui dirigeait la secrétairerie d'État; il ولم يعرف لهما خبر الى هذه الغاية ففي ذلك يقول على بس بشام

عذرناك في قتلك المسلمين وقلنا عداوة اهل الملل فهذا المناريّ ما ذنبه ودينكا واحد لم يبزل

وقد كانت لخال انفرجت بين القاسم بن عبيد الله وبدر قبل هذا الوقت فها استخلف المكتفى اغراد القاسم ببدر وكان ميل جماعة من القوّاد عن بدر فساروا الى حضرة السلطان وصار بدر الى واسط فاخرج القاسم المكتفى الى نهر ذيال فعسكر هنالك وجعل في نفس المكتفى من بدر كل حالة يقدر عليها من الشرّ واغراد به فاحضر القاسم ابا حازم القاضى وكان ذا

noyés en route; du moins on n'en a plus eu de nouvelles jusqu'à ce jour. C'est ce qui a fait dire au poëte Ali Ibn Bessam:

Nous te pardonnons la mort de tant de musulmans : c'est, disonsnous, le résultat des inimitiés de secte;

Mais ce fils de Menarch, quel est son crime? Vous avez pourtant l'un et l'autre professé toujours le même culte.

Longtemps avant ces événements, la mésintelligence régnait entre Kaçem ben Obeïd Allah et Bedr. Dès l'avénement de Mouktasi, Kaçem excita contre son rival la haine du nouveau Khalife; Bedr, se voyant abandonné par plusieurs généraux de ses partisans qui passèrent dans le parti du gouvernement, se rendit à Waçit. Kaçem détermina le Khalife à camper sur les bords du canal de Deyal (Yakout, Deyala); là, il mit tout en œuvre pour représenter comme criminelle la conduite de son ennemi et envenimer le ressentiment de Mouktasi. Puis il sit appeler le juge Abou Hazim, homme distingué par sa science et sa piété; il lui

علم وديانة فامرة عن امير المؤمنين بالمسير الى بدر فياخذ له الإمان ويجئ به معه ويضمن له عن امير المؤمنين ما احب فقال ابو حازم ما كنت ابلغ عن امير المؤمنين رسالةً لم اسمعها منه فلما امتنع عليه احضر ابا غرو محد بن يوسف القاضى فارسل به الى بدر في شذآء فاعطاة الامان والعهود والمواثيق عن المكتفى وضمن له انه لا يسلمه عن يدة الاعن رؤية امير المؤمنين نخلى عسكرة وجلس معه في الشذآء مصعدين فلما انتهوا الى ناحية المدائن والسيب تلقاة جماعة من الشده فاحاطوا بالشذآء وتنحى ابو عرو عنه الى طيّار فركب فيه وقرب بدر الى الشطّ وسألهم ان يصلى ركعتين وذلك في يوم الجمعة بدر الى الشطّ وسألهم ان يصلى ركعتين وذلك في يوم الجمعة

ordonna au nom du Khalife de se rendre auprès de Bedr, d'offrir l'aman à ce dernier et de le ramener à la cour en lui garantissant les faveurs du souverain. Mais Abou Hazim s'y refusa. « Je ne veux pas, répondit-il, transmettre comme venant du Prince des Croyants un message que je n'ai pas recueilli de sa bouche. » La mission que Abou Hazim avait refusée, Kacem la confia au juge Abou Amr Mohammed, fils de Youçouf. Celui-ci s'embarqua sur une galère et alla trouver Bedr; il lui offrit de la part du Khalife l'amnistie, garantie par les serments les plus solennels, et s'engagea à ne pas l'abandonner jusqu'à ce qu'il l'eût conduit devant le prince. Bedr quitta son camp et s'embarqua avec le messager sur la même galère. Remontant le fleuve, ils étaient parvenus au canton de Medaïn et de Sîb, lorsqu'une troupe d'esclaves du palais leur fermèrent le passage en cernant le bâtiment. Abou Amr abandonna son prisonnier et se jeta sur une embarcation légère. Bedr, amené au rivage, demanda la permission de faire une prière de لست خلون من رمضان سنة تسع وثمانين ومائتين وقت الزوال من ذلك اليوم فامهلوة للصلاة فلما كان في الركعة الثانية قطعت عنقه واخذ رأسه نحمل الى المكتفى فلما وضع الرأس بين يدى المكتفى سجد وقال الآن ذقت طعم الحياة ولذة الخلافة ودخل المكتفى الى مدينة السلام يوم الاحد لشان خلون من شهر رمضان ففى مجد بن يوسف القاضى يقول بعض الشعرآء في ضمانة لبدر العهود والمواثيق عن المكتفى (أ)

قل لقاضى مدينة المنصور بم احللت اخذ رأس الامير بعد اعطائه المواثيق والعمدة وعقد الامان في منشور اين ايمانك التي يشهد اللهد على انها يمدين نجور اين تأكيدك الطلاق ثلاثاً ليس فيهن نية التخيير

deux rikd (ceci se passait dans l'après-midi du vendredi 6 du mois de ramadan 289); on le lui permit. Comme il s'inclinait pour la deuxième rika, on lui trancha la tête. Sa tête fut portée au Khalife et placée devant lui. Mouktafi se prosterna alors en s'écriant: « C'est à présent que je vais goûter le plaisir de vivre et de régner! » Il rentra ensuite dans sa capitale, le dimanche 8 du mois de ramadan. La perfidie du juge Mohammed, fils de Youçouf, les promesses et garanties qu'il offrit à Bedr de la part du Khalife, ont inspiré à un poēte les vers suivants:

Demande au kadi de Médinet el-Mansour (vieux Bagdad, quartier occidental) de quel droit il a pris le tête de l'Émir,

Après lui avoir donné garanties et pacte, après avoir stipulé l'aman dans un acte officiel.

Que sont ces serments dont Dieu atteste la pensée criminelle?

Pourquoi, par le triple divorce et sans réserve d'option (de la part de la femme), as-tu juré

ان كغيك لا تغارق كغيد الى أن ترى مليك السرير ما قليل لليهاء يا أكذب الا مَّة يا شاهدًا شهادة زور ليس هذا فعل القضاة ولا يحسسن امثاله ولاة الحسور قد مضى من قتلت في رمضان زاكعًا بعد عجدة التكبير الى ذنب اتيت في الجمعة الزهرآء في خير خير خير الشهور فاعدة الجواب الحكم العما دل من بعد منكر ونكير يا بني يوسف بن يعقوب الحصى اهل بغداد منكم في غرور شتّب الله شمكم وارانى بكم الذلّ بعد ذلّ الوزير انتُمُ كلَّكم فداء ابي حازم المستقيم كل الاموراً) قال وكان بدر حرًّا وهو بدر بن خبر من موالي المتوكّل وكان

Que ta main ne quitterait pas celle de Bedr jusqu'à ce que tu voies le maître du trône ?

Homme sans vergogne, à le plus menteur des Musulmans, témoin au faux témoignage,

Ce n'est pas ainsi qu'un juge se conduit; un acte de ce genre déshonorerait même les agents des ponts (c'est-à-dire du péage et de la police; cf. ci-dessus, p. 156 et 171).

Celui que tu as égorgé est mort en ramadan, lorsqu'il se prosternait après avoir prononcé le tekbir.

Et c'est le saint jour de vendredi que tu commets un pareil crime ! Pendant l'acte le plus sacré du jour le plus saint du plus noble des mois!

Prépare-toi à répondre devant le Souverain juge après avoir subi l'interrogatoire de Mounker et de Nekir (les deux anges du tombeau).

Enfants de Youcouf beu Yakoub, c'est vous qui égarez le peuple de Bagdad.

Que Dieu disperse votre famille! Qu'il me permette de contempler

votre honte après celle du vizir!

Vous méritez tous d'être sacrifiés à Abou Hazim, l'homme droit dans tous les actes de sa vie!

Bedr, fils de Khourr affranchi de Motewekkil, était de

بدر في خدمة ناشي غلام الموقق صاحب ركابة ثم انه اتصل بالمعتضد وقرب من قلبة وخفّ بين يدية في ايام الموقق وكان لا عتضد غلام علام يقال له فاتك وكان من اعلى غلمانة فبعد من قلبة وانحطت مرتبتة وكان السبب في ذلك ان المعتضد غضب على بغض جوارية فامر ببيعها فدس فاتك من ابتاعها له فكان السبب في ابعادة من قلب المعتضد عند نمو ذلك الية وزاد السبب في ابعادة من قلب المعتضد عند نمو ذلك الية وزاد مرتبتة حتى كان يلقس الحوائج بة من المعتضد وكذلك من وكانت الشعرآء تقرن مدح بدر بمدح المعتضد وكذلك من خاطبة فيما عدا المنظوم من الكلام قال المسعودي واخبري أبو بكر محدد بن يجيى الصولي النديم الشطرنجي بمدينة

condition libre. Il fut d'abord au service du goulam Nachi, écuyer de Mouaffak; il s'attacha ensuite à Moutaded et se concilia son affection. Il n'eut en premier lieu qu'une position subalterne auprès de lui, du temps de Mouassak, jusqu'au jour où Fatik, un des principaux pages de Moutaded, mécontenta son maître et perdit sa haute position. Voici la cause de cette disgrâce : Moutaded, irrité contre une de ses esclaves, avait donné l'ordre de la vendre ; Fatik la fit racheter en secret. Cette intrigue, lorsqu'elle fut révélée au prince, suffit pour le désaffectionner de Fatik. A dater de ce moment, le crédit de Bedr alla en augmentant et son influence devint si puissante, que les requêtes adressées : au Prince des Croyants invoquaient toutes le favori. Aussi les poètes associaient dans leurs panégyriques le nom de Bedr à celui de Moutaded, et ainsi faisaient ceux qui haranguaient le Khalife en style non versifié. Voici ce que me racontait à Bagdad Abou Bekr Mohammed (fils de Yahya Essouli, surnommé le « courtisan » et le « joueur d'échecs »): · Moutaded m'avait promis une gratification; ne pouvant

السلام قال كان لى وعد على المعتضد فا ظغرت به حتى علت قصيدة ذكرت فيها بدرًا أوّلها

ايها الهاجر مزحًا لا نجب د أجرزاء الودّ ان يلقى بصدد لامير المؤمنين المعتضد بحرجود ليس يعدوه احد وأبو النجم لمن يقصده جدول منه الى البحريرة قد مضى الغطر الى الاخصى وقد آن أن يقرب وعدة قد بعَدْ ثقة من انه آخذ بيك وسوا اعطی کریم او وُعَــدٌ

ما اقتضاني الوعد بان لست على غيران النفس تهوى حاجلاً

قال فغصك وامرلي بما وعدني به واخبرنا محد بن النديم عمدينة السلام قال سمعت المعتضد يقول ابا آنف من هبة القليل ولا ارى الدنيا لو كانت لى اموالها وجعت عندى تغي réussir à la toucher, je composai une kaçideh dans laquelle je faisais mention de Bedr; elle débutait ainsi :

O toi qui me fuis par enjouement et sans intention sérieuse, est-il juste que l'affection sincère ne rencontre que dédains ?

La générosité de Moutaded le Prince des Croyants est une mer dont personne ne connaît les limites;

Mais Abou 'l-Nedjm (Bedr) est le canal qui donne accès à cette mer.

Comme la rupture du jeune (de ramadan) aboutit à la fête des Sacrifices, ainsi le moment approche où une promesse lointaine se réalisera.

Ce n'est pas que je doute qu'une pareille promesse pulsse échapper à mes mains,

Mais le cœur aime à être payé comptant : pour un homme généreux, promettre et donner ne font qu'un.

« Le Khalife sourit, ajoute le narrateur, et il me fit donner la récompense promise. - Le même Mohammed Ibn-Nédîm me citait aussi à Bagdad les paroles suivantes, qu'il avait recueillies de la bouche de Moutaded : « Il m'est désagréable de donner peu. Je crois que tous les biens de ce monde, si je les possédais, ne suffiraient pas à ma généroبقدرجودى والناس يرتون انى بخيل أتراهم لا يعلمون انى جعلت ابا النجم بينى وبينهم أعرن ما مبلغ ما ينفقه يومًا ولوكنت بخيلاً ما اطلقت ذلك له واخبرنى ابو للسس على بن محد الفقيد الورّاق الانطاكى بمدينة انطاكية قال اخبرنى ابرهم بن محد الكاتب عن يحيى بن على المنجم النديم قال كنت يومًا بهن يدى المعتضد وهو مقطب فاقبل بدر فالما راءة من بعيد ضحك وقال لى يا يحيى من الذى يقول من الشعرآء

ف وجهة شافع يحدو اساءته من الغلوب وجية حيث ما شفعا
 فقلت يقول الحكم بن قنبرة (١) المازني البصري فقال الله درّة انشدني
 هذا الشعر فانشدته

sité, et pourtant les hommes me taxent d'avarice! Crois-tu qu'ils ignorent que j'ai placé Bedr comme un intermédiaire entre eux et moi? Je sais ce que me coûtent chaque jour ses libéralités: si j'étais avare, je ne lui aurais pas laissé une telle latitude.»

Abou 'l-Haçan Ali (fils de Mohammed le jurisconsulte) El-Warraq, originaire d'Antioche, m'a transmis dans cette ville le récit suivant d'Ibrahim, fils de Mohammed le secrétaire, d'après Yahya, fils d'Ali l'astronome, surnommé Nédim: « J'étais un jour chez Moutaded, raconte ce dernier; le Khalife paraissait soucieux, mais Bedr survint; dès qu'il le vit de loin, Moutaded sourit et me demanda: « Yahya, « quel est le poète qui a dit:

Il y a dans son visage quelque chose qui intercède en faveur de ses fautes et qui se fait accueillir des cœurs, toutes les fois qu'il les implore?

"— L'auteur de ces vers, répondis-je, est Hakem, fils de "Kounbourah Mazeni, originaire de Basrah. — Que Dieu "le récompense! ajouta le Khalife, dis-moi ce morceau. "

Je continuai ainsi:

ويلى على من اطار النوم فامتنعا وزاد قلبي على اوجاعة وجعا كانما البيمس في اعطافه لمعت حسنًا أو البدر من أزرارة طلعا منه الذنوب ومعذور بما صنعا من القلوب وجيم حيث ما شفعا

مستقبل بالذي يهوى وان كثرت في وجهم شافع يمحو اساءتـــه

قال واخذ قولد او البدر من ازرارة طلعا احد بن يحيى بن العرّان اللوق فقال

بده و کانما قدر علی ازراره طلعا جت المسك عن عرق السجيبين بنانه ولعا

وفي سنة تسع وثمانين ومائتين ظهر القرمطي بالسام وكان من حروبه مع طغ وعساكر المصريين ما قد اشتهر خبرة واتينا

Malheureux que je suis! Ses refus font envoler le sommeil loin de moi et ajoutent une tristesse aux tristesses de mon cœur.

Sa beauté est un soleil qui illumine tout son corps; on dirait que la lune dans tout son éclat (bedr) rayonne à travers ses vêtements.

Il obtient tout ce qu'il désire, et, si nombreux que soient ses méfaits, sa conduite est toujours excusée.

Il y a dans son visage quelque chose qui intercède en faveur de ses fantes et qui se fait accueillir des cœurs, toutes les fois qu'il les implore. »

Yahya ajoutait : « L'expression : la lune dans tout son éclat rayonne à travers ses vêtements, a été imitée par Ahmed, fils de Yahya, fils d'El-Arraf, de Koufah, dans le passage suivant:

Il paraît, et l'on dirait que la lune rayonne à travers ses vêtements; Ses doigts recueillent sur son front une rosée embaumée et se couvrent de verdure (cf. sur cette expression t. VII, p. 359).»

En 289, un partisan des Karmates parut en Syrie; ses guerres contre Tougi et les troupes égyptiennes sont chose connue, et nous en avons fait mention dans nos autres ouعلى ذكرة فيما سلف من كتبنا وما كان من خروج المكتفى الى الرقة واخذ القرمطى وذلك في سنة احدى وتسعين ومائتين وكذلك ما كان من زكروية بن مهروية (أ ووقوعة بالحالج في سنة اربع وتسعين ومائتين الى ان قتل وادخل الى مدينة السلام قال المسعودي وكان فدآء الغدر في ذي القعدة من سنة اثنتين وتسعين ومائتين باللامس (أ) بعد ان فادوا بجاعة من المسلمين والروم ثم ان الروم غدروا بعد ذلك وكان فدآء النمام بين الروم والمسلمين على التمام في شوال من سنة خس الثغور الشامية فكان عدّة من فدرة عدر الشامية فكان عدّة من فدرة بين على حسب ما قدمنا ابن طغان في سنة ثلاث وثمانيين ومائتين على حسب ما قدمنا فيها سلف من هذا الكتاب من ذكرة الفي نفس واربع مائة وخس فيها سلف من هذا الكتاب من ذكرة الفي نفس واربع مائة وخس

vrages. Nous avons raconté l'expédition de Mouktafi contre Rakkah; la prise du chef karmate en 291; la révolte de Zikriweïh, fils de Mihriweïh; l'attaque des pèlerins par ce dernier en 294, et ensin sa mort et l'envoi de son corps à Bagdad.

Le rachat des prisonniers, dit rachat de persidie, eut lieu en dou'l-kâdeh 292 à Lamès (Λαμούσια en Cilicie); un certain nombre de Grecs et de Musulmans avaient été rachetés lorsque les Grecs violèrent le traité. Le rachat désnitif eut lieu entre Musulmans et Grecs dans la même ville de Lamès, au mois de chawal 295, sous la direction de Roustem, gouverneur militaire des frontières syriennes, qui présida aux deux rachats. Le nombre des Musulmans délivrés dans le rachat présidé par Ibn Togan en 283, et dont nous avons déjà parlé, s'élevait au chiffre de deux mille quatre cent quatre-vingt-quinze prisonniers des deux sexes;

وتسعين نغسًا من ذكر وانثى وكان عدة من فدى به من المسلمين في فدآء الغدر الغًا ومائة واربعًا وخسين نغسًا وعدّة من فدى به في فدآء الغام الغين وثمانمائة واثنتين واربعين نغسًا ومات المكتفى وقد خلّف في بيوت الاموال من العين ثمانية آلان الف دينار ومن الورق خسة وعشرين الف الف درهم ومن الدوابّ والبغال والجمّازات وغيرها تسعمة الان رأس وكان مع ذلك بخيلاً ضيعًا وحدث ابو الحسن احد بن يحيى المنجم المعرون بابن النديم وكان من حدّاق اهل النظر والبحث واهل الرياسة من اهل التوحيد والعدل وفي اخيم على بن

لربيع الزمان في الحول وقت وابن يجيى في كل وقت ربيع

dans le rachat « de perfidie, » on délivra onze cent cinquante quatre Musulmans, et deux mille huit cent quarante-deux dans le rachat définitif.

Mouktafi, en mourant, laissa dans le Trésor en espèces d'or huit millions de dinars, et en espèces d'argent vingtcinq millions de dirhems; il laissa dans ses écuries neuf
mille chevaux, mulets, dromadaires, etc. Malgré cette grande
fortune, il était ladre et serré. Voici un fait raconté par
Abou'l-Haçan Ahmed (fils de Yahya l'astronome), surnommé
Ibn Nédim. Ce même Ahmed s'est distingué dans les recherches spéculatives et la controverse; il fut un des chefs
de la doctrine de l'unité et du libre arbitre (c'est-à-dire des
Moutazélites, cf. t. VI, p. 20). C'est à son frère Ali ben
Yahya que le poëte Abou Haffan adressa ces vers:

La pluie du printemps n'a qu'une durée limitée dans l'ordre des saisons, la pluie d'Ibn Yahya (sa générosité) ne cesse jamais. رجل عندة المكارم سوق , يشترى دهرة وحن نبيع قال وكانت وظيفة المكتفى عشرة الوان في كلّ يوم وجدى في كلّ جعة وثلاث جامات حلوا وكان يردد عليه للملوا ووكل على مائدته بعض خدمه وامرة ان يحصى ما فضل من للبر فا كان من المكسر عزاد للثريد وماكان من العصاح رُدّ على مائدته من الغد وكذلك كان يُغعل بالبوارد (1) وللحلوا وامر ان يتضد له قصر بناحية الشمّاسية بازآء قطربّل فاخذ يهذا السبب صياعًا كثيرة ومزارع كانت في تلك النواى بغير ثمن من مُلاّكها فكثر الداي عليه فلم يستم ذلك النواى بغير ثمن من مُلاّكها فكثر مشاكلاً لما فعله ابوة المعتضد في بنآء المطامير وكان ونيرة مشاكلاً لما فعله ابوة المعتضد في بنآء المطامير وكان وزيرة

Chez lui se tient le marché des bienfaits : c'est lui qui achète tout un siècle et c'est nous qui vendons.

Voici donc ce que raconte Ahmed, fils de Yahya: «Le service quotidien de la table de Mouktafi se composait de dix plats et, chaque vendredi, d'un chevreau, plus trois coupes de halwa; les restes de cette friandise lui étaient servis de nouveau. Un de ses domestiques préposé au service de bouche avait ordre de compter les pains qui restaient sur la table; ce qui était cassé, il le mettait de côté pour le potage (terid); ce qui était intact reparaissait au repas du lendemain; on faisait de même pour les hors-d'œuvre (bawarid, pickles) et pour le halwa. » - Voulant se faire bâtir un château dans le canton de Chemmasyah, en face de Kotrobbol, il expropria à cette intention plusieurs domaines et champs de rapport qui se trouvaient dans ces parages, sans en rembourser la valeur aux propriétaires, d'où un concert de récriminations contre lui ; mais il mourut avant d'avoir achevé son palais. Cet acte de spoliation rappelle celui de son père Moutaded, lorsqu'il construisit ses cachots.

القاسم بن عبيد الله عظيم الهيبة شديد الاقدام سقّاكًا للدماء وكان اللبير والصغير على رعب وخون منة لا يعرن احد منهم لنفسه نعمةً معه (1) وكانت وفاته عشية الاربعاء لعشر خلون من شهر ربيع الآخر سنة احدى وتسعين ومائتين وله نيف وثلاثون سنة فغي ذلك يقول بعض اهل الادب واراة عبد الله آبن للسن بن سعد

شربنا عشية مات الوزير ونشرب يا قوم في الثه فلا قدّس الله الله العظام ولا بارك الله في واراسة

وكان عن قتل القاسم بن عبيد الله عبد الواحد بن الموقق وكان معتقلاً عند مؤنس النحلي فبعث اليه حتى اخذ رأسه وذلك في ايام المكتفى وقد كان المعتضد يعرّة ويميل اليه ميلاً

El-Kaçem, fils d'Obeïd Allah, ministre de Mouktafi, se signala par son extrême sévérité, son audace et son humeur sanguinaire; petits et grands, tous tremblaient devant lui et personne dans son entourage ne jouissait paisiblement de la vie. — Il mourut dans la soirée du mercredi 10 de rébî II. 291, âgé de trente et quelques années; sa mort inspira les vers suivants à un poëte que je crois être Abd Allah, fils de Haçan, fils de Saad:

Nous buyions joyeusement le soir de la mort du vizir, et nous boirons, mes amis, jusqu'au troisième jour.

Que Dieu refuse ses bénédictions à ses cendres, qu'il les refuse à l'héritier de ses biens!

Une des victimes de la cruauté de ce ministre est Abd el-Wahid, fils de Mouaffak. Ce prince était gardé aux arrêts chez Mounis Fihli; le ministre envoya messages sur messages jusqu'àr ce qu'il eût sa tête. Le meurtre d'Abd el-Wahid eut lieu sous le règne de Mouktafi; il avait toujours شديدًا ولم يكن لعبد الواحد فية في خلافية ولا سموًا الى رياسة بل كانت عته في اللعب مع الاحداث وقد كان المكتفى أُخبر عنه انه راسل عدّة من غلمان للخاصة فوكل به من يراعي خبرة وما يظهر من قولة اذا اخذ الشراب منه فسمع وقد طرب وهو ينشد شعر العتّابي حيث يقول(١)

طوى الدهر عنها من طريف وتالد مقلدة اجيادها بالقلائد ولم أتجسم هول تلك الموارد

تلوم على ترك الغنى باهلية راءت حولها النسوان يمشين خلسة أسرّك اني نملت ما نال جعف من الملك او ما نال يحيى بن خالد وانّ أمير المؤمنين اغتصنى مغصّها بالمرهفات البوارد دعيني تجنني ميتتي مطمئنة

été traité avec considération par Moutaded, qui lui témoignait une vive sympathie. D'ailleurs, Abd el-Wahid ne songea jamais au khalifat et ne désira point s'élever aux honneurs; il ne s'occupait que de ses plaisirs, au milieu d'une troupe de jeunes gens. Mouktafi, ayant été averti qu'il entretenait une correspondance avec certains pages de la cour, fit surveiller ses gestes et ses paroles, lorsqu'il s'énivrait. Un jour, pendant un festin, l'émissaire du Khalife entendit Abd el-Wahid réciter, dans l'excitation de l'ivresse, les vers suivants d'Attabi :

Elle maudit mon dédain pour la fortune, cette Bahilite à qui le sort a ravi tous ses biens,

Lorsqu'elle voit se pavaner autour d'elle des femmes au teint brun, dent les cous sont ornés de colliers.

Serais-tu heureuse si, après avoir obtenu des royaumes comme Djafar · et comme Yahya, fils de Khaled,

J'étais comme eux percé d'un glaive acéré, par ordre du Khalife? Laisse-moi mourir d'une mort paisible, sans affronter les épouvantements de ces disgrâces:

فانّ نغيسات الامور مشوبة بمستودعات في بطون الاساود وانّ الذي يسمو الى درّك العُلى ملقّ لاسباب الردى والمكايد

فقال له بعض ندمائه وقد اخذ منه الشراب يا سيدى اين انت عا تمثل به يريد بن المهلّب

تأخرت استبقى للياة فلم اجد حياةً لنغسى مثل ان اتقدما فقال له عبد الواحد مه لقد اخطأت الغرض واخطأ ابن المهلّب واخطأ تأثل هذا البيت واصاب ابو فرعون التهيمى حيث يقول ماذا تأل قولة

وما بي شيُّ في الوفي غير انسنى اخان على فخّارق ان تحطّما ولوكنت مبتاعًا من السوق مثلها لدى الروع ما باليت ان اتقدما

Les choses les plus douces sont mélées aux plus hideux résidus dans le ventre du grand serpent noir (c'est-à-dire de la fortune).

Celui qui gravit les degrés de la puissance rencontre les échelons et les piéges du malheur.

Un de ses convives lui dit pendant qu'il était excité par l'ivresse : « Seigneur, vous voici bien loin de cette sentence que citait Yézid, fils de Mohalleb :

Je suis resté au dernier rang pour sauver ma vie, mais pour moi la vie c'est le commandement.

a Tais-toi, s'écria Abd el-Wahid, tu fais fausse route et avec toi le fils de Mohalleb et l'auteur de ces vers. La vérité est dans ces paroles d'Abou Firoun, le Témimite.
Quelles sont-elles? demanda le convive.
Les voici, répondit le prince:

Je n'ai qu'une préoccupation dans la mêlée, celle de ne pas briser ma cruche d'eau.

Que n'ai-je été comme elle acheté au marché, je me soucierais peu, dans le combat, de figurer au premier rang.

فلما انتهى ذلك الى المكتفى فحك وقال قد قلت للقاسم ان ليس على عبد الواحد عن تسمو هته اليها هذا قول من ليس له هنة غير فرجه وجوفه وامرد يعانقه وكلاب يهارش بها وكباش يناطح بها وديوك يقاتل بها اطلقوا لعتى كذا وكذا فلم يبزل القاسم بعبد الواحد حتى قتله وقد كان المكتفى لما ان مات القاسم وتبين قتله لعبد الواحد اراد نبش القاسم من قبرة وضربه بالسوط وحرقه بالنار وقد قيل غير ذلك والله اعلم وعن اهله القاسم بن عبيد الله على ما قيل بالسم في خشكنا تجه وقي العباس بن جريج (الروى الشاعر وكان منشوه ببغداد ووناته بها وكان من مختلفى معانى الشعر والحجودين في القصير

Mouktafi, lorsque cet entretien lui fut rapporté, se mit à rire et ajouta: « Je le disais bien à Kaçem, mon oncle Abd el-Wahid n'est pas de ceux qui ambitionnent le pouvoir. Ce langage est celui d'un homme uniquement occupé de ses plaisirs et qui songe seulement à caresser un frais minois, à mettre aux prises des chiens, à faire lutter des béliers et combattre des coqs. Que l'on porte à mon oncle telle et telle somme! » Cependant le vizir Kaçem n'eut de cesse qu'il n'eût fait mourir Abd el-Wahid. Plus tard, après la mort de Kaçem, Mouktafi, ayant appris que ce ministre était l'auteur du meurtre d'Abd el-Wahid, voulut déterrer son cadavre, le battre de verges et le brûler. Mais il y a différentes versions sur ce fait: Dieu sait la vérité.

. Une autre victime de Kaçem, fils d'Obeïd Allah, et cellelà, dit-on, à l'aide d'un biscuit empoisonné, fut Ali, fils d'Abbas, fils de Georges le Grec (Ibn Roumi). Ce poëte naquit à Bagdad et y mourut. Il se distingua par la variété de ses inventions poétiques, par la beauté de ses compositions petites ou grandes, et aussi par le talent qu'il déploya والطويل متصرفًا في المذاهب تصرفًا حسنًا وكان اقلَ ادوات. الشعر ومن جيّد شعرة ومحكم قوله

رأيت الدهر يجرح ثم يأسو يعوض او يستى او ينسسى البت نفسى الهلوع لفقد شي كفي رُزاً لنفسى فقد نفسى ومن قولد المجيب الذي ذهب فيد الى معانى فلاسفة اليونانيين ومن مهر من المتقدمين قولد في القصيدة التي تالها في صاعد آبن مخلد(1)

لما تؤذن الدنيا به من زوالها يكون بكاء الطغل ساعة يوضع والله فا يبكيه منها وانها لافتح ثما كان فيه واوسع وها دق فيه فاحسن وذهب الى معنى لطيف من النظر على تربيب الدليين وطريقة حدّاق المتكلين قوله (2)

dans les questions religieuses, car la poésie n'était que son moindre mérite. Parmi ses vers d'une facture élégante et forte, on cite les suivants :

J'ai vu la fortune blesser, puis guérir les blessures qu'elle a faites; donner après avoir pris, accorder les consolations et l'oubli;

Il n'est pas de chose dont la perte puisse troubler mon âme : la perte de la vie est sa seule tristesse.

Une autre belle pensée du même poëte, qui se rapproche des sentences des philosophes grecs et des sages de l'antiquité, est celle-ci, extraite d'une Kaçideh dédiée à Saèd, fils de Makhled:

C'est parce que le monde lui annonce tout bas ses vanités que l'enfant pleure en voyant le jour.

Quel serait d'ailleurs le motif de ses larmes ? Le monde ne lui offre-t-il pas un séjour plus spacieux que celui où il était enfermé?

Au nombre des morceaux fins et élégants où, par la délicatesse de la pensée, il rappelle le style des dialecticiens غوض الشيء حين تذبّ عنه يقلل ناظر الخصم الحقق تضيق عقول مستمعيه عنه فيُقضَى للحبل على المدقق وما اجاد فيه ق وصف القناعة قولة<sup>(1)</sup>

اذا ما شئت ان تعلم يومًا كُذِب الشهوة فكُنْ ما شئت يصدرك عن المرق وللملوة وللملوة وطأً ما شئت بحصنك عن المسناء في الخلوة وكم انساك ما تهوا ق نيل الشيء لم تهوة

وقولد(2)

بأبي حسن وجهك اليوسفيّ . يا كفيّ الهوى وفوق الكفي فيه ورد ونرجس وعجيب اجتماع الشُتُّويّ والصيّفي

et la profondeur des scolastiques, citons les vers qui suivent:

L'obscurité d'une question, dans laquelle tu es le défenseur, affaiblit la pénétration de l'adversaire qui cherche à l'approfondir.

L'intelligence des auditeurs ne peut comprendre ce dernier; ils décident en faveur de celui qui reste dans les généralités contre celui qui raffine sur les détails.

Citons aussi ce fragment, tiré d'un éloge de la tempérance :

Veux-tu connaître un jour les vanités de la concupiscence ₽

Livre-toi aux plaisirs de la table, aucun mets n'aura plus pour toi de saveur;

Livre-toi à l'amour, la beauté n'aura plus de séductions pour toi dans le mystère de l'intimité.

Que de fois la conquête de ce que tu n'aimes pas te fait oublier ce que tu aimes récliement!

### Et celui-ci:

O toi qui as tout ce qu'il faut et plus qu'il ne faut pour être aimé, je sacrifierais mon père pour ton visage, beau comme celui de Joseph.

Les roses s'y mèlent aux naroisses : c'est chose rare que ce mélange des fleurs de l'hiver à celles de l'été.

وقولة في العنب الرازق(1)

والرازق مُخطَف للنصور كانمه مخازن المماسور الين في اللس من للسوير وربحه كمآء ورد جوري لو انه يبقى على الدهور لقرّطوة للحسان للسور

ولابن الروى اخبار حسان مع القاسم بن عبيد الله الوزير وابي الحسن على بن سليمان الاخفش الحوى وابي اتحق الرجّاج المحوى وكان ابن الروى الاغلب عليه من الاخلاط السودآء وكان شرهًا نهيمًا وله اخبار تدلّ على ما ذكرناه من هذه الجمل مع ابي سهل اسمعيل بن على النوبختى وغيرة من آل نوبخت وفي سنة تسعين ومائتين مات عبد الله بن اجد بن حنبل يوم السبت لعشر بقين من جهادى الآخرة وفي سنة احدى

Citons encore ces vers sur le raisin nommé raziki:

Le raziki au fin corsage ressemble à des fioles de cristal.

Plus doux au toucher que la soie, son parfum est suave comme l'eau de rose de Djour.

Si sa durée était moins éphémère, il ornerait l'oreille des charmantes houris.

C'est un récit intéressant que celui des rapports d'Ibn Roumi avec le vizir Kaçem (fils d'Obeïd Allah) et avec les grammairiens Abou 'l-Haçan Ali (fils de Suleïman) el-Akhfach et Abou Ishak Zaddjadj. Ce poëte était d'un tempérament atrabilaire, d'un caractère rapace et insatiable. Ces traits de son caractère se montrent avec évidence dans ses relations avec Abou Sehl Ismâïl, fils d'Ali, et d'autres personnages de la famille de Naubakht.

En 290, le samedi dixième jour avant la fin de djemadi II, mourut Abd Allah, fils d'Ahmed..... fils de Hanbal. — En 291, dans la nuit du samedi 18 avant la

وتسعين ومائتين كانت وفاة ابي العباس احد بن يحيى المعرون بثعلب ليلة السبت لثمان عشرة ليلة بقيت من جمادي الاولى ودفي في مقابر باب الشام في حجرة اشتريت له وخلّف احد وعشرين الف درهم والغي دينار وغلّة بشارع باب الشام قيمتها ثلاثة آلان دينار ولم يزل احد بن يحيى مقدمًا عند العلمآء منذ ايام حداثته الى ان كبر وصار امامًا في صنعته ولم يخلُّف وارثًا الله ابنة لابنه فرد ماله عليها وكان هو ومحمد المبرّد عالمين قد ختم بهما خاتم الادبآء وكاناكما قال بعض الشعرآء من الحدثين

ايل طالب العم لا تجهلن وعد بالمبرّد او تعلب تجدعند هذين علم الورى ولا تلك كالجلل الاجرب بهذين في الشرق والمغرب علوم لخلائق مقرونة

fin de djemadi I, mourut Abou 'l-Abbas Ahmed (fils de Yahya), surnommé Tâleb; il fut enterré au cimetière de Bab-Echcham, dans une chapelle qu'il avait fait acheter. Il laissa vingt et un mille dirhems, deux mille dinars et un jardin situé dans le quartier de Bab-Echcham, qui valait trois mille dinars. Tâleb, depuis sa jeunesse jusqu'à son dernier jour, occupa le premier rang parmi les savants et fut maître en son art (la grammaire). Il ne laissa pas d'héritier mâle et ses biens allèrent à une fille de son fils. Ce savant et Mohammed Moberred mirent le sceau à l'enseignement littéraire et, comme l'a dit un poëte moderne,

O toi qui recherches la science, ne t'égare pas, demande un appui à Moberred ou à Tâleb.

C'est chez eux que tu trouveras le savoir universel ; prends garde de ressembler au chameau galeux (c'est-à-dire à l'homme vil et méprisable). Toutes les connaissances de l'humanité, à l'orient et à l'occident, tu

les trouveras répnies chez ces deux hommes.

وكان محمد بن يريد المبرّد يحبّ ان يجمّع في المناظرة مع اجد آبن يحيى ويستكثر منه وكان اجد بن يحيى يمتنع من ذلك واخبرنا ابو القاسم جعفر بن حمدان الموصلي الغقيمة وكان صديقهما قال قلت لابي عبد الله الدينوري ختى تعلب لم يأب اجد بن يحيى الاجتماع مع المبرّد فقال لي ابو العباس محمد آبن يزيد حسن العبارة حلو الاشارة فصيح اللسان ظاهر البيان واحد بن يحيى مذهبه مذهب المعلمين فاذا اجتمعا في تحفل واحد بن يحيى مذهبه مذهب المعلمين فاذا اجتمعا في تحفل لحكم لهذا على الظاهر الى ان يعرف الباطن واخبرفي ابو بكر القاسم بن بشار الانباري النحوى ان ابا عبد الله الدينوري هذا كان يختلف الى ابي العباس المبرّد يقرأ عليه كتاب سيبويه عرو بن عثمان بن قنبر فكان تعلب يعذاد على ذلك فلم يكن

Mohammed ben Yézid Moberred aimait à discuter avec Ahmed ben Yahya (Tâleb) et profitait beaucoup de cette discussion; mais ce dernier ne s'y prêtait pas volontiers. Voici ce que m'a raconté un de leurs amis, le jurisconsulte Abou 'I-Kaçem Djåfar (fils de Hamdan), originaire de Moçoul : «Je demandais un jour à Abou Abd Allah Dineweri, gendre de Tâleb, pourquoi son beau-père n'aimait pas à se trouver avec Moberred. Il m'en donna l'explication, suivante : « Mo-· berred est un parleur disert et insinuant, doué d'une élo-« cution facile et claire, tandis que Tâleb a les allures et le « langage d'un professeur. Aussi, lorsqu'ils se trouvent en-« semble dans la même réunion, c'est Moberred qui l'em-« porte, tant qu'on ne juge que par les dehors et avant · d'aller au fond de la question. » D'après ce que m'a appris Abou Bekr Kaçem (fils de Bechchar), grammairien, originaire d'Anbar, le même Abou Abd Allah Dineweri fréquentait le cours d'Abou 'l-Abbas Moberred et étudiait sous sa direction le livre de Sibaweih (Amr, fils d'Otman, fils de ذلك يردعه وقيل أن وفاة أحمد بن يحيى ثعلب كانت في سنة أحمدى اثنتين وتسعين وماثنين وفي هذه السنة وفي سنة أحمدى وتسعين وماثنين مات محمد بن محمد للذوى وله أخبار عجيبة فيما كان به من المذهب قد أتينا على وصغه ونوادرة فيها وما كان له من التعزز في الكتاب الاوسط وفي سنة اثنتين وتسعين وماثنين كانت وفاة أبي حازم عبد العزيز بن عبد للمسيد القاضى يوم للحميس لسبع ليال خلون من جهادى الآخرة من هذه السنة ببغداد وله نيف وتسعون سنة وفي هذه السنة تغلب أبن للخليجي (أ) على مصر وفيها وقع للحريق العظم فاحرق بباب الطاق نحوًا من ثلاثمائة دكان وأكثر وظغربابن للهليجي في سنة ثلاث وتسعين ومائتين بمصر وأدخل الى بغداد وقد شهر وقد أمه اربعة وعشرون انسانًا من اصحابه منهم صندل

Kanbar); les reproches de Tâleb, son beau-père, ne l'empêchèrent pas d'être assidu à ces leçons. — Ahmed (fils de Yahya) Tâleb mourut, diton, en 292.

En l'année 291 mourut Mohammed (fils de Mohammed) Djoudouyi, dont les opinions religieuses sont intéressantes à connaître. Nous avons cité dans l'Histoire moyenne plusieurs traits de sa vie et parlé de la considération qu'il s'était acquise. — En 292, le jeudi 7 de djemadi II, le kadi Abou Hazim Abd el-Aziz, fils d'Abd el-Hamid, mourut à Bagdad agé de plus de quatre-vingt-dix ans. — Même année, Ibn el-Khalidji usurpe le pouvoir en Égypte. — Même année, un grand incendie éclate (à Bagdad) et consume dans le quartier de Bab-Ettak plus de trois cents boutiques. — En 293, Ibn el-Khalidji est vaincu en Égypte. Conduit à Bagdad, il est promené dans les rues, précédé de vingt-quatre de ses partisans, parmi lesquels on remarque l'eunuque

المزاحي (1) للحادم الاسود وذلك للنصف من شهر رمضان من هذه السنة وفي سنة اربع وتسعين ومائتين مات موسى بن هارون بن عبد الله بن مروان البرّاز الحدّث المعرون بالجّال في اليوم الخميس الحدى عشرة ليلة بقيت من شعبان ببغداد ويكنى ابا عران وهو ابن نيف وثمانين سنة ودفن في مقابر باب حرب الى جانب احد بن حنبل وقد قدّمنا العذر فيما سلف من هذا الكتاب لذكرنا وفاة هوًالآء الشيوخ اذكان الناس في اغراضهم مختلفين وفي طلبهم الفوايد متباينين وربها يرد على هذا الكتاب من الا غرض الد فيما ذكرناة فيم ويكون غرضه على هذا الكتاب من الا غرض الد فيما ذكرناة فيم ويكون غرضه عبن عبد الله الكبّى البصرى الحدث في الحرم سنة اثنتين وتسعين معرفة ومائتين وهو أبن اثفتين وتسعين سنة وكان مولدة في شهر ومائتين وهو أبن اثفتين وتسعين سنة وكان مولدة في شهر

noir Sandal Mozahimi (15 du mois de ramadan).—En 294, le jeudi 11 avant la fin de châban, le traditionniste Mouça (fils de Haroun, fils d'Abd Allah, fils de Merwan Bezzaz), connu sous le sobriquet de Hammal (portefaix) et le surnom d'Abou Ymran, meurt à Bagdad à l'âge de plus de quatre-vingts ans; il est enterré au cimetière de Bab-Harb, à côté d'Ahmed, fils de Hanbal. — Nous nous sommes déjà excusé de citer la date de la mort de ces cheīkhs. Comme nous l'avons dit, le public poursuit différents buts et se propose des avantages divers; il se trouvera donc plus d'un lecteur qui, parmi tous les sujets traités dans ce livre, n'en recherche qu'un seul, à savoir la date exacte de la mort de ces savants.

Abou Moslim Ibrahim (fils d'Abd Allah) el-Keddji el-Basri, le traditionniste, mourut au mois de mouharrem 292; il avait quatre-vingt-douze ans, puisqu'il était né رمضان من سنة مائنين وقبض ابو العباس اجد بن يحيى ثعلب وهو في سن ابي مسلم في هذة السنة على ما ذكرنا من تنازع الناس في تاريخ وناته وكان ابو العباس اجد بن يحيى قد ناله صمم وزاد علية قبل موتة حتى كان المخاطب له يكتب ما يريدة في رقاع واخبرنا محد بن يحيى الصولى الشطرنجى قال كنا يومًا ناكل بين يدى المكتفى فوضعت بين ايدينا قطائف رفعت من بين يديه في نهاية اللطافة ورقة الخبر واحكام العمل فقال هيل وصغت الشعرآء هذا فقال له يحيى بن على لعتى اجد بن يحيى فيها

# قطائف قد حُشّيت باللوز والسكّر الماذيّ حشو الموز

pendant le mois de ramadan de l'année 200. — Abou 'l-Abbas Ahmed (fils de Yahya) Tâleb mourut cette année-là, à l'âge d'Abou Moslim; mais nous avons dit déjà (cf. cidessus, p. 236) qu'on ne s'accorde pas sur la date de sa mort. Tâleb était atteint de surdité, infirmité qui alla en empirant jusqu'à son dernier jour, à ce point qu'il fallait mettre par écrit ce qu'on voulait lui faire comprendre.

Je tiens le récit suivant de Mohammed (fils de Yahya) Souli, surnommé Chatrendji (le joueur d'échecs). « Nous prenions un jour, ditil, notre repas en présence de Mouktafi. On nous servit des kataïf (espèce de beignets) qui avaient d'abord figuré à sa table; elles étaient exquises, d'une pâte fine et parfaitement préparées; le Khalife nous demanda si les poètes avaient décrit cette friandise. Yahya, fils d'Alí, répondit; « Mon oncle paternel Ahmed, fils de Yahya, en « a parlé dans le passage suivant:

Des kataif farcies, à l'instar de la banane, avec des amandes et du sucre raffiné;

# تسم في آذي دهن الجوز سررتُ لمّا وقعت في حوزي المورد العوز سرور عباس بقرب العوز

قال وانشدته لابن رومى قولة

واتت قطائف بعد ذاك لطائف

فقال هذا يقتضى ابتداء فانشدن الشعرمي اوّله فانشدت. لابي الروي(1)

وسميطة صفرآء دينارية ثمناً ولونًا زقها لك حرور عظمت فكادت أن تكون أوزّة وثوت فكاد إهابها يتغطر طغتَتْ تجود بوبلها جوذابة فاذا لُباب اللوز فيها السكّر نعم السآء هناك ظلّ صبيبها يهمى ونعم الارض ظلّت تمطر

Elles nagent dans des flots d'huile de noix, et ma joie, quand elles deviennent mon bien,

Est comparable à la joie d'Abbas lorsqu'il touchait au succès.

Souli ajoute: • Je rappelai alors au Khalife ces paroles d'Ibn Roumi:

Puis viennent des kataif délicieuses.

— « Voilà qui demande un commencement, \*s'écria Mouktafi, récite-moi la pièce depuis le premier vers. » Je continuai ainsi (pour l'explication des plats énumérés dans cette pièce, voir les notes à la fin du volume):

Une samitah jaune comme un dinar, dont elle a la valeur et l'éclat, vous est servie par un jeune page;

Le feu l'a gonflée et rendue semblable à une oie rôtie; il semble, quand on l'apporte, que sa peau va éclater.

La djoudabeh répand sa pluie odorante. Puis voici venir les crèmes d'amandes farcies au sucre;

Quel ciel bienfaisant répand cette pluie, quelle terre fortunée en est arrosée !

بصيرها قدامها يتغرغر وكان تبرًا عن لجين يقشر وتقدمتها قبل ذاك شرائد مثل الرياض عمثلهي يصدر ومرققات كلهي مرخرن بالبيض منها ملبس ومدثر ترضى اللهاة بها ويرضى للمنجر دمع العيون مع الدهان يقطر

يا حسنها فوق الخوان ودُهنها ظلنا نقشر جلدها عن لجها واتت قطائف بعد ذاك لطائف فحك الوجوة من الطبرزذ فوقها

فاستحسن المكتفى الابعات واوماً الى أن أكتبها له فكتبتها له قال محد بن يحيى الصولى واللنا يومًا بين يديد بعد هذا يمقدار شهر نجاءت لوزينجة فقال هل وصف ابن الرومي اللوزينج فقلت نعم قال فانشدنيه فانشدته<sup>(1)</sup>

Qu'elles sont belles sur la table, dans le beurre et la saumure qui grésillent sur les bords!

Nous épluchons la peau qui recouvre la chair de ces amandes : c'est de l'argent que nous dégageons d'une feuille d'or.

On avait d'abord servi des terté fleuries comme un jardin et bien dignes d'occuper la première place,

Et des hachis tout dorés de jaunes d'œuf qui leur font comme un vétement, une parure.

Puis viennent des kataif délicieuses qui charment le palais et flattent le gosier :

Le sourire épanouit les visages à la vue de ce beau sucre candi qui les recouvre et forme avec le beurre une rosée de larmes.

«Mouktafi trouva ces vers à son goût et me fit signe de les écrire, ce que je fis. »

Le même Mohammed (fils de Yahya) Souli rapporte aussi ce qui suit: · Un mois environ après cette séance, nous dinions encore chez le Khalife, lorsqu'on servit une louzindjeh (nougat d'amandes). Le prince demanda si Ibn Roumi avait mentionné cette douceur dans ses vers. « Oui, Sire, répondis je. — Quels sont-ils ? — Les voici :

اذا بدأ الجب او الجبا الا ابت زلغاة ان تجبا السهّل الطيب له مذهبا دورًا ترى الدهن له لولبا مستحسن ساعك مستعذبا(١) ارق قشرا من نسم الصبا من اعين القطر الذي قبّبا شارك في الاجتحة الخندبا تغرّا لكان الواضح الاشنبا ان يجعل الكفّ لها مركبا شهباء تحكى الازرق الاشهبا

لا بخطئنى منك لوزينج لم تغلق الشهوة ابوابها لوشاء أن يذهب في مخرة يدور بالنفحة في جامة عاون فيه منظر مخبرًا مستكثف الحشو ولكنه كانما تُدت جالابيبه بخال من رقة اجرائه (2) لو انه صور من خبرة من كل بيضاء يود الغتى مدهونة زرقاء مدفونة

No manque pas de m'apporter ce nougat dont la vue excite l'admiration, ou j'en serais surpris:

C'est en vain que l'appétit ferme ses portes, l'approche de ce mets le

force à les rouvrir.

S'il voulait pénétrer dans un rocher, son parfom lui en faciliterait l'accès.

Son arome délicieux se répand autour du plat dont le beurre entoure les bords.

Son aspect vient en aide à sa bonté intérieure, et sa beauté rend sa saveur plus exquise.

Sa farce est épaisse, mais son enveloppe plus légère que le souffle de

On dirait que sa robe déchirée laisse passer des gouttes de sirop cristallisées.

Et que son tissu délicat emprunte aux ailes de la sauterelle leur transparence.

Les dents qu'on fabriquerait de sa pâte seraient blanches et brillantes Comme des pièces d'argent dont la main de l'homme aime à se charger.

Bien enduit de beurre, d'une couleur bleuâtre, gris à l'intérieur, il ressemble à la pierre arrak, aux pâles reflets.

ديس له اللسور فسا مسرّة مرّت على السفائس ألا ابا وانتقد السكر تُقَادة وشارفوا في نقدة المنفها فلا اذا العين رأتها نبت ولا اذا الضرس علاها نبا

قال نحفظها المكتفى وكان ينشدها وهما استُحسن من شعر المكتفى لنفسه

انى كلفت فلا تحكو جارية كانها الشمس بل زادت على الشمس لها من الحسن اعلام فرويتها سعدى وغيبتها عن ناظري نحسى ولاكتفى بالله ايضًا(1)

بلّغ النفسَ ما اشتهت فاذا في قده اشتقَتْ انما العيش ساعة انت فيها وقد مضتّ

On goûte les amandes et pas une amère n'échappe au dégustateur sans qu'il la refuse;

Les connaisseurs habiles qui en ont choisi le sucre ont rivalisé de sévérité dans leur choix.

Les yeux ne se lassent pas de le voir et les dents qui le croquent ne s'émoussent pas.

« Mouktafi apprit ces vers par cœur, et il se plaisait à les redire. »

Au nombre des vers remarquables composés par ce Khalife, on cite ceux-ci:

Le suis épris, mais ne le racontez pas, épris d'une jeune esclave belle comme le soleil, que dis-je! plus belle encore!

Sa heauté est la perfection même : mon bonheur est de la voir, mon chagrin d'être privé de sa vue.

Ainsi que ces vers du même Khalife :

Satisfais les désirs de ton âme, et aussitôt elle forme de nouveaux désirs.

La vie, c'est une heure où tu apparais et qui s'écoule.

كلّ من يعدل المحسبّ اذا ما هدأ سكتّ وله أيضًا

من لى بأن يعلم ما التى فيعرن الصبوة والعشفا ما زال لى عبدًا وحبّى له صبّرن عبدًا له حقّا أُعبّق من رقّ وكلفنى من حبّه لا املك العِتقا

اخبرنا ابو عبد الله ابرهم بن محد بن عرفة النحوى المعرون بنغطويه قال اخبرنا ابو محد عبد الله بن حدون قال تذاكرنا يومًا بحضرة المكتفى اصنان الاشربة فانتهيغا الى ذكر نبيذ الدوشاب اذا أُستُجيد له الذاذى والديس وكان قدّامنا جام او مذاب فذكرت قول ابن الروى فلما همت بانشادة بدأ

Un amant impose silence par sa mort aux reproches de ceux qui le censuraient.

#### Et ceux-ci:

Qui veut savoir ce que j'éprouve? Ce sera connaître les tourments de l'amour.

Elle était mon esclave de naissance, mais en réalité c'est moi que d'amour a fait son esclave.

Je lui ai rendu la liberté, mais l'amour ne me rendra jamais la mienne.

Je tiens du grammairien Abou Abd Allah Ibrahim (fils de Mohammed, fils d'Orfah), surnommé Niftaweih, le récit suivant que lui avait transmis Abou Mohammed Abd Allah, fils de Hamdoun. «Nous causions un jour, raconte ce dernier, en présence de Mouktafi, des différentes sortes de boissons, et nous en étions arrivés au genre particulier de nébûd que l'on nomme douchab lorsqu'il est amélioré par l'addition du dadi et du dibs (jus de raisin réduit en sirop); nous avions devant nous une grande coupe ou vase à boire. Les vers d'Ibn Roumi sur cette boisson me revinrent à

المكتفى فقال فيكم من محفظ في نبيذ الدوشاب شيًّا فانشدته الابن الرومي

اذا اجدت حبّه ودبسه ثم اجدت صربه ومرسه ثم اطلت في الاناء حبسه شربت منه الباباتي نفسه

فقال المكتفى قبحه الله ما اشرهه لقد شوقتى فى هذا اليوم الى شرب الدوشابي وتُدّم الطعام فوضع بين ايدينا طيغورية عظيمة فيها هريسة وقد جُعل فى وسطها مثل السكرجة النحمة هلوّة من دسم الدجاج فنحكت وخطر ببالى خبر الرشيد مع ابّان القارى فلحظنى المكتفى وقال يا ابا عبد الله ما هذا النحك فقلت خبر ذكرته فى الهريسة يا امير الموّمنين ودهن الدجاج مع

l'esprit, et j'allais les réciter lorsque le Khalife, me prévenant, demanda si quelqu'un de nous savait des vers ayant trait au douchab. Je m'empressai de lui citer ceux d'Ibn Roumi:

Prends les meilleurs grains et le meilleur sirop, presse-les et les macère avec soin;

Laisse-les séjourner longtemps au fond d'un vase et tu boiras alors le vrai vin de Babel.

« Maudit poëte, s'écria Mouktafi, qu'il était gourmet! Il « m'excite vraiment à boire aujourd'hui du douchabi. » Quand on servit le repas, on posa devant nous un grand plat de heriçeh (pâté de viande), au centre duquel se trouvait une sorte de large saucière remplie de jus de volaille. La vue de ce mets me fit sourire, parce qu'elle me rappelait l'historiette du Khalife Réchid avec Abban « le lecteur, » Mouktafi, surprenant mon sourire, me dit: « Père d'Abd Allah, pour quoi cette gaieté? — Prince des Croyants, répondis-je, je « songeais à une histoire de pâté et de jus de volaille, où

جدّك الرشيد فقال وما هو قلت نعم يا امير المؤمنين ذكر العتبى والمدائني ان ابان القاري تغذي مع الرشيد نجأوا بهريسة عجيبة في وسطها مثل السكرجة المختمة على هذا المنشال من دهن الدجاج قال ابان فاشتهيت من ذلك المدسم واجالت الرشيد من ان امد يدى فاغس فيه قال ففتحت باصبى فيه فتحاً يسيرًا فانقلب الدسم تحوى فقال الرشيد يا آبان أَخَرَقْتُهَا لِتُعْرِقَ أَهْلُهَا فقال آبان الله لا يا امير المؤمنين ولكن سُقّناة لبَلَد مَبِّتٍ فعد الرشيد حتى امسك صدرة وفي سنة خس وتسعين ومائنين وردت الى مدينة السلام هدية زيادة الله وتسعين ومائنين وردت الى مدينة السلام هدية زيادة الله وتسعين عدد الله ويكني ابا مضر وكانت الهدية مائني خادم اسود

« figure votre aïeul Réchid. — Voyons cette histoire. — La « voilà, Sire. Au rapport d'Otbi et de Medaïni, Abban, le « lecteur, mangeant un jour avec Réchid, on servit une magni« fique hericeh, au milieu de laquelle se trouvait, comme dans « celle-ci, une sorte de large saucière remplie de jus de « volaille. Je laisse parler Abban: « J'étais fort alléché par ce « jus, mais, par respect pour Réchid, je n'osais allonger le « bras et y tremper mon pain. Cependant j'y pratiquai avec « mes doigts une petite ouverture par laquelle le jus coula « de mon côté. — « Abban, me dit le Khalife, l'as-tu brisé » pour noyer ceux qui sont autour? (Koran, XVIII, 70.) — « Non pas, Prince des Croyants, répondis-je, seulement nous « le poussons (le jus) vers un pays mort de sécheresse. » « (Allusion à Koran, VII, 55.) Réchid rit de cette saillie à « s'en tenir les côtes. »

En l'année 295 arrivèrent à Bagdad les présents offerts par Zyadet Allah, fils (lisez petit-fils) d'Abd Allah, surnommé Abou Modar: ils se composaient de deux cents eunuques, tant noirs que blancs, de cent cinquante filles esclaves, de وابيض ومائة وخسين جارية ومائة من لليمل العربية وغيرذلك من اللطائف وقد كان الرشيد في سنة اربعة وثمانين ومائة وذلك بالرقة تلد ابرهم بن الاغلب امر افريقية من ارض المغرب فلم يزل آل الاغلب امرآء افريقية حتى اخرج عنها زيادة الله بن عبد الله هذا في سنة ست وتسعين ومائتين وقيل في سنة خس وتسعين ومائتين اخرجه من المغرب ابو عبد الله المحتسب الداعية الذي ظهر في كذانة من احياء البرير فدعا الى عبيد الله صاحب المغرب وقد ذكرنا فيما سلف من هذا الكتاب تولية المنصور الاغلب بن سالم السعدى المغرب قال واشتدت علة المكتفى بالله بالدرب فاحضر محد آبن يوسف القاضى وعبد الله بن على بن ابي الشوارب فاشهدها على وصيته بالعهد الى اخيم جعفر وقد قدمنا ذكر وفاته فيما على وصيته بالعهد الى اخيم جعفر وقد قدمنا ذكر وفاته فيما

cent chevaux arabes et d'autres objets précieux. C'est en 184 de l'hégire que Réchid, étant à Rakkah, investit Ibrahim, fils d'El-Aglab, du gouvernement de l'Afrique du Nord, dans le Magreb, où la dynastie des Aglabites régna jusqu'en 296, date de l'expulsion de ce même Zyadet Allah; d'autres disent jusqu'en 295. Il fut détrôné par Abou Abd Allah Mouhtesib, surnommé « le missionnaire, » qui, à la tête de la tribu berbère des Kenanah, soutint les droits d'Oheïd Allah, maître du Magreb. Nous avons dit déjà que cette contrée fut donnée en fief par Mansour à Aglab, fils de Salem, le Saadite (cf. t. I, p. 370, et Ibn el-Athir, sub anno 148).

Mouktafi-Billah, étant à Derb (faubourg de Bagdad), sentit son mal empirer; il fit appeler Mohammed ben Youçouf le Kadi et Abd Allah, fils d'Ali, fils d'Abou 'l-Chewarib, et les prit à témoin du testament qu'il faisait en faveur de son frère Djafar, héritier présomptif. Ayant déjà fait mention سلف من هذا ألكتاب فاغنى ذلك عن اعادته في هذا الموضع قال المسعودى وللكتفي بالله اخبار حسان وما كان في عصرة من الكوائن في قصة ابن البلخى بمصر وامر القرمطى بالشام وامر ذكروية وخروجة على الحاج وغير ذلك عما كان في خلافته قد اتينا على جميع ذلك في كتابينا اخبار الزمان والاوسط فاغنى ذلك عن اعادة ذكرة،

# الباب الخامس والعشرون بعد المائة ذكر خلافة المقتدر بالله

وبويع المعتدر بالله جعفر بن احده في اليوم الذي توفي فيه الخوة المكتفى بالله وكان يوم الاحده لثلاث غشرة ليلة خلت من ذي العدة سنة خس وتسعين ومائتين ويكنى ابا الفضل de sa mort (ci-dessus, p. 214), il est inutile que nous y revenions ici. — L'histoire de Mouktafi-Billah, celle des événements de son temps, tels que les exploits d'Ibn el-Balkhi en Égypte, la révolte des Karmates en Syrie, celle de Zikriweih et son expédition contre la caravane de la Mecque, tous ces faits et d'autres encore contemporains du règne de Mouktafi sont rapportés au complet dans nos Annales historiques et dans le Livre moyen; nous sommes donc dispensé d'y revenir dans cet ouvrage.

## CHAPITRE CXXV.

## KHALIPAT DE MOUKTADIR-BILLAH.

Mouktadir-Billah (Djåfar, fils d'Ahmed) fut proclamé le jour même où mourut son frère Mouktafi-Billah, le dimanche 13 de dou'l-kâdeh 295. Son surnom est Abou'l-Fadl; il eut واقد امّ ولد يقال لها شغب وكذلك امّ المكتفى امّ ولد يقال لها ظلوم وقبل غير ذلك وكان له يوم بويع ثلاث عشرة سنة وقتل ببغداد بعد صلاة العصريوم الاربعاء لثلاث لبال بقين من شوال سنة عشرين وثلاث مائة فكانت خلافت اربعا وعشرين سنة واحد عشر شهرًا وستة عشريومًا وبلغ من السنّ غانيًا وثلاثين سنة وخسة عشريومًا وقد قبل في مقدار عرة غير ما ذكرنا والله اعلم،

ذكر جهل من اخباره وسيرة ولمع مما كان في ايامة

وبويع المقتدر وعلى وزارته العباس بن الحسن الى أن وثب الحسين آبن جدان ووصيف بن صوارتكين (١) وغيرها من الاوليآء على العباس بن الحسن فقتلوه وفاتكًا معم وذلك في يوم السبت

pour mère une esclave nommée Chigb (la turbulente); de même la mère de son prédécesseur était esclave et se nommait Daloum (la méchante); mais on n'est pas d'accord à cet égard. Agé de treize ans à son avénement, Mouktadir fut tué à Bagdad, après la prière de l'asr, le mercredi 27 chawwal 320; il avait régné vingt-quatre ans, onze mois et seize jours, et était alors âgé de trente-huit ans et quinze jours, mais il y a d'autres évaluations relativement à son âge; Dieu sait la vérité.

ABRÉGÉ DE SON HISTOIRE ET DE SA VIE; PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS DE SON RÈGNE.

A l'avenement de Mouktadir, le poste de vizir était occupé par Abbas, fils d'El-Haçan, qui exerça ces fonctions jusqu'au jour où, assailli par Huçein, fils de Hamdan, par Waçif, fils لاحدى عشرة ليلة بقيت من ربيع الاول سنة ست وتسعين وسائتين وكان من امر عبد الله بن المعتزّ وهد بن داود وغيرها ما قد اتنج في الناس واشتهر واتينا على ذكرة في الكتاب الاوسط وغيرة في اخبار المقتدر بالله وقد صنّف جماعة من الناس اخبار المقتدر بجمّعة مع اخبار غيرة من الخلفاء ومغردة وعل ذلك في اخبار الدولة من اخبار بغداد وقد صنّف ابو عبد الله بن عبدوس الجهشياري إخبار المقتدر بالله في الون من الاوراق ووقع الى منها اجزاء يسيرة واخبرني غير واحد من العل الدراية ان ابن عبدوس صنّف اخبار المقتدر في الف ورقة وانما نذكر من اخبار كل واحد منهم لمعًا وانما الغرض جوامع من اخبارهم تبعث على درسة وحفظ ما فية ونسخة

de Sawarteguin, et d'autres chefs, il fut assassiné avec Fatik (samedi, onze jours avant la fin de rébi I 296).

Les faits relatifs à Abd Allah Ibn el-Moutazz, à Mohammed ben Daoud, etc. sont de notoriété publique ; on les trouvera dans notre Histoire moyenne et d'autres ouvrages, au chapitre du règne de Mouktadir-Billah. On a plusieurs histoires de ce règne, les unes faisant partie de l'histoire générale des Khalifes, les autres formant une monographie; parmi les premières, il faut citer la portion de la Chronique de Bagdad intitulée « Histoire de la dynastie. » En outre, on doit à Abd Allah (fils d'Abdous) Djihchiari une histoire de Mouktadir qui n'a pas moins de mille folios ; j'en ai eu entre les mains une faible partie. Ce fait d'une histoire de Mouktadir par Ibn Abdous ayant une étendue de mille folios nous a été affirmé par plusieurs personnes instruites; quant à nous, nous ne donnons ici qu'un résumé historique de chaque Khalife, notre but, en présentant ce résumé, étant de stimuler l'étude et de multiplier la connaissance et les

وكان عبد الله بن المعترِّ اديبًا بليغًا شاعرًا مطبوعًا مجبوِّدًا معتدرًا على الشعر قريب المأخذ سهل اللغظ جيَّد العريحة حسن الاختراع للعاني فين ذلك قوله

تقول العادلات تعرّ عنها واطف لهيب قلبك بالسلوّ وكيف وقبلة منها اختلاسًا الدّ من الشماتة بالعدوّ وقوله

ضعيفة اجفائه والقلب منه حجر كاتما للساظة من فعله تعتذر

وقولة

تولّى الجهل وأنقطع العتاب ولاح الشيب وافتض الخضاب لقد ابغضت نفسى في مشيبي فكيف تحبّني الحود اللعاب

copies de l'histoire du khalifat. — Abd Allah, fils de Moutazz, fut un homme cultivé, éloquent, un poëte de race, excellent et maître en son art; il se distingua par la clarté et la simplicité de son style, par sa verve heureuse et son talent d'invention. Voici quelques-uns de ses vers:

Elles me disent en blâmant mon amour: Oublie celle que tu aimes, éteins dans les consolations les ardeurs de ton cœur.

Le pourrais-je, hélas! Un baiser pris à la dérobée sur ses lèvres me réjouit plus encore que le malheur d'un ennemi.

#### Et ceux-ci:

Regards languissants d'amour, cœur de pierre :

On dirait que ses œillades demandent merci pour ses cruautés.

# Et les suivants :

L'age des erreurs, le temps des reproches sont passés : mes cheveux ont blanchi et leur noir emprunté se divulgue à tous les yeux.

Je me fais horreur à moi-même dans ma décrépitude; comment seraisje encore nimé des balles jennes filles à la gorge rebondie?

وقولد

عجبًا للرمان في حالتيه وبلاء دفعت منه اليه ربّ يوم بكيت فيه فلما صرت في غيرة بكيت عليه وقولة في ابي الحسن على بن محد بن الغرات الوزير

ابا حسن ثبت في الامروطأتي وادركتني في المعضلات الهواهر والبستني درعاً على حصينة فناديت صرف الدهرهل مي مبارز وقولد ايضًا(1)

ومن شرّ ايام الغنى بذل وجهه الى غير من خفّت عليه الصنائع متى يدرك الاشياء من لم تكن له الى طلب الاحسان نغس تنازع وقوله

فان شبَّت عادتني السقاة بكأسها وقد فتع الاصباح في ليلة فيا

#### Et ces autres vers;

Étrange contradiction de la fortune! Mal singulier qui porte en luimême son remède!

Ce même jour, qui me faisait pleurer de douleur, lorsqu'il est suivi d'un lendemain, me fait pleurer de regret.

Citons encore ses vers sur le vizir Abou 'l-Haçan Ali (fils de Mohammed, fils de Forat):

Abou 'l-Haçan, tu as aplani la route sous mes pas; tu as, contre l'adversité, armé mon bras d'un glaive éprouvé.

Tu as revêtu ma poitrine d'une cuirasse solide, et dans la mêlée de la vie je crie (à mes ennemis): Qui osera me combattre?

#### Et ceux-ci:

Une des pires disgrâces de l'homme de cœur est de se déshonorer pour celui qui n'a pas la générosité facile;

Mais comment arriver au but si l'on ne s'épuise à solliciter les faveurs?

#### Et ceux-ci:

Si je le désire, les échansons reviennent me présenter la coupe, lorsque le matin fait une trouée à travers la nuit; نخلتُ الدى والنجرقد مدّ خيطه ردآء موشّى باللوآكب معلما وقوله

وابكى اذا ما نحاب نجم كانسنى فقدت صديقًا او رُزِئت چيما فلو شقّ من طرن الليالى كواكب شققت لد من ناظريّ نجوما

وثما احسن فيه قوله في عبيد الله بن سليمان (1)

لآل سليمان بن وهب صنائع التي ومعرون لدى تقدما

هو علم وا الايام كيف تبترني وهم غسلوا من ثوب والدي الدما
وقوله عند وفاة المعتضد بالله رجه الله(2)

قضوا ما قضوا من حقّه ثم قدّموا امامًا يـوُمّ السلق بـين يـديــه

Et la voûte céleste, afors que l'aurore jette ses premières lucurs, ressemble à une étoffe de diverses couleurs, eurichie d'une bordure d'étoiles.

#### Et les suivants:

Je pleure si une étoile disparaît; il me semble que j'ai perdu un ami , ou que la mort m'a ravi un proche parent.

Si un astre glisse sur les bords de la voûte obscure, des larmes, étoiles fugitives, glissent le long de mes paupières.

On admire aussi les vers du même poëte à Obeïd Allah, fils de Suleïman:

La famille de Sulciman, fils de Wehb, m'a prodigué ses faveurs, et les bienfaits dont je lui suis redevable datent de loin:

C'est elle qui apprit à la fortune à me traiter généreusement, c'est elle qui lava le sang qui sonillait les vêtements de mon père.

Et ceux ci sur la mort du Khalife Montaded-Billah (que Dieu lui fasse miséricorde!):

Ils ont accompli ce qui lui était dû; puis, plaçant à leur tête un imam dont la voix réunit le peuple. وصلوا عليه خاشعين كانهم صغون قيام السلام عليه

يا دمًا سال من ذراع الامام انت اذكى من عنبر ومدام قد ظنناك اذ جريت الى الطشيت دموعًا من مقلتى مستهام الما غرّق الطبيب شبا المبضع في نفس معجة الاسلام وقوله

اصبرعلى حسد الحسو د فان صبرك تاتمكة فالنار تأكل نغسها أن لم تجد ما تأكلتُ

وقولد

# يطون بالراح بيننا رشأ عكم في القلوب والمقل

Ils ont prié sur lui (sur Moutaded), aussi respectueux et humbles que le jour où ils venaient lui rendre hommage.

Citons également ces vers adressés à Moutaded, qui s'était fait saigner : .

O sang qui jaillis du bras de l'imam, tu es plus pur que l'ambre et le vin.

En te voyant couler dans le bassin, je croyais qu'un flot de larmes s'échappait de mes yeux;

Car c'est dans le cœur même de l'islam que le médecin a plongé la nointe de sa lancette.

#### Et ceux-ci:

Supporte la jalousie de ton ennemi : ta patience lui sera mortelle; C'est ainsi que le feu, lorsqu'il ne trouve plus d'aliments, finit par se dévorer lui-même.

## Et les vers suivants:

La coupe circule parmi nous aux mains d'un jeune faon qui règne en tyran sur les cœurs et sur les yeux; يكاد لحيظ العيون حين بدا يسغك من خدّة دم <sup>اليج</sup>يل قولة

رشأً يتيه محسن صورته عبث الفتور بلحظ مقلته وكان عقرب صدغه وقفت لما دنت من نار وجنته

وقوله

اذا أجتنى وردةً من خدها أيم تكوّنت تحتها اخرى من النجل قال وكانت وفاة ابى بكر محد بن داود بن على بن خلف الاصبهاني الفقيد سنة ست وتسعين ومائتين وكان محن قد . علا في تُنّة الادب وتصرف في بحار اللغة وتفتى في موارد المذاهب واشغى على اغراض المطالب وكان عالمًا بالفقد منفردًا وواحدًا

Les regards amoureux que sa présence provoque semblent répandre sur sa jone le sang (le coloris) de la pudeur.

Et ceux qui suivent:

Un jeune faon tout fier de sa beauté et dont les œillades feignent une langoureuse ivresse:

Ses boucles de cheveux ressemblent à un scorpion qui, en s'approchant du foyer de ses joues, hésite et s'arrête.

## Et ceux-ci:

Lorsque je cueille une rose sur ses joues, ne dites rien, la pudeur y fait éclore une autre rose.

Abou Bekr Mohammed (fils de Daoud, fils d'Ali, fils de Khalef), jurisconsulte, originaire d'Ispahân, mourut en 296. Il plana dans les hautes régions de la littérature, parcourut les vastes mers de la lexicographie, les routes divergentes des sciences religieuses et toucha au but des recherches scientifiques. Il se distingua surtout comme légiste et se fit un renom unique et à l'abri de toute contestation. Dès sa

فيه فريدًا والله في عنفوان صباة وقبل كمالة وانتهائه الكتاب المعروى بالزهرة ثم تناهت فكرته ونسقت قوته فيصنف الفقيهات ككتابه في الوصول الى معرفة الاصول وكتاب الانذار وكتاب الاعذار (أ) والايجاز وكتابه المعروف بالانتصار على مجد آبن جرير وعبد الله بن شرشير وعيسى بن ابرهم الضرير وعبا قال فيه فاحسن في عنفوان شبابه واثبته في كتابه المترج بالزهرة وعزاة الى بعض اهل عصرة وان كان محسناً في سائر كلامة من منظومة ومنثورة قولة

على كبدى من خيفة البين لوعة يكاد لها قلبى أَسى يتصدّع يخان وقوع البين والشمل جامع فيبكى بعين دمعها متسرع فلو كان مسرورًا بما هو واقع كما هو تحرون بما يتوقع

première jeunesse, bien avant d'atteindre à l'âge viril, il composa l'ouvrage connu sous le titre de Zohrah; plus tard, son esprit ayant gagné en élévation et en vigueur, il écrivit différents traités de jurisprudence, tels que «l'Introduction à la connaissance des principes (du droit), » le Kitab elindar (l'admonition), le Kitab elidar wal-idjaz (livre de l'excuse et de l'abréviation), et aussi l'ouvrage nommé Réfatation, dirigé contre Mohammed ben Djerir (Tabari), Abd Allah ben Charchir et Yça ben Ibrahim, surnommé l'aveugle.

Voici des vers, fruits de sa première jeunesse, et qu'il inséra dans son Kitab-Ezzohrah; quoiqu'il fût habile écrivain en vers comme en prose, il les attribua cependant à un auteur contemporain:

L'anxiété d'une séparation prochaine déchire mes entrailles; il me semble que mon cœur se brise de désespoir.

Au sein même de l'intimité, le cœur redoute le conp de la séparation et répand des larmes qui coulent rapides.

S'il savait, ce cœur, jouir du présent, comme il sait s'attrister de l'avenir.

ولكن وشك البين ادهى واوجع لكان سواء ببرؤة وسقامه وقولة

الى وقت السرور باجتماع ومن حال آرتفاء واتضاء امرّ من الغراق بلا وداء وان طالت تؤول الى انقطاء

تختّع من خليلك بالوداء فكم جرّبت من وصل وهجر وكم كأس امرّ من المنايا شربتُ فلم يضق عنها ذراعي فلم ار في الذي لاقيت شيئًا تعالى الله كل مسواصلات

وقولة

بالقول والشوق في زفراته بادي حتى على العيس والركبان والحادي

لا خير في عاشق يخفي صبابته أيخفي هواة وما يُخفي على احد

Il serait partagé entre le bonheur et la souffrance; mais la crainte d'une désunion prochaine le domine et l'accable.

#### Et les suivants:

Jouis de la présence de ton ami au moment des adieux, jusqu'au jour où tu goûteras les joies du retour.

Que j'en ai éprouvé de ces alternatives d'union et de séparation, de grandeur et d'abaissement!

Que de coupes plus amères que la mort j'ai vidées sans que mon bras ait perdu sa vigueur!

Mais de toutes ces épreuves je ne sais rien de plus amer qu'un départ non précédé d'adieux.

Grand Dieu! faut-il donc que les liens de l'amitié, même la plus fidèle, finissent par se briser!

## Et ces autres vers :

Malbeur à l'amant qui, dissimulant sa flamme dans ses discours, la trahit dans ses soupirs.

Cette passion qu'il veut cacher, personne ne l'ignore, pas même les chameaux, les voyageurs et le hadi (chanteur) de la caravane.

En 303, sous le règne de Mouktadir-Billah, mourut Ali

وق سنة ثلاث وثلاثمائة في خلافة المقتدر بالله كانت وفاة على آبن محد بن نصربن منصور بن بسام وكان شاعرًا لسنًا مطبوعًا في العجآء ولم يسلم منه وزير ولا امير ولا صغير ولا كبير وله هجآء في ابيه واخوته وسائر اهل بيته في ذلك قوله في ابيه عد بن نصر(1)

ومشاه لخيار الدور بَـنَـآء وق جوانبها بـؤس وضـرآء وليس داخلها خبر ولا مآء

بنى ابو جعفر دارًا فسيدها فالجوع داخلها والذلّ خارجها ما ينغع الدار من تشييد حائطها

ولد فيد <sup>(2)</sup>

هبك عرت عرعشرين نسرًا أنسرى اننى امسوت وتسبقى فلكن عشت بعد يومك يومًا لأشقنّ جيب مالك شقّا

(fils de Mohammed, fils de Nasr, fils de Mansour), Ibn Bessam, poëte mordant et naturellement enclin à la satire; vizirs et émirs, grands et petits, personne n'échappa à ses traits; son père lui-même, ses frères et d'autres membres de sa famille ne furent pas épargnés. Voici, par exemple, des vers contre son père Mohammed ben Nasr:

Abou Djåfar s'est construit une solide demeure : ses pareils, en effet, bâtissent les plus beaux hôtels.

Mais la faim y entre par une porte, la honte en sort par une autre ; le malheur, l'adversité en gardent les abords.

Pourquoi ce mur fortifié qui entoure cet hôtel, lorsque l'eau et le pain, tout manque à l'intérieur?

# Et ceux-ci, dirigés aussi contre son père :

Tu vivras, je le veux hien, la vie de vingt vautours, mais crois-tu donc que je mourrai et que tu me survivras?

Dussé-je ne vivre qu'un seul jour après toi, je jure de faire une large trouée à ton sac d'écus.

ولد فيد

رأى للجوع طبًا فهو يجى ويحتى فلست ترى فى دارة غير جائع ويرعم ان الغقر فى للجود والسخا وان ليس حقَّا فى اكتساب الصنائع لقد امن الدنيا ولم يخش صرفها ولم يدر ان المراء رهن الخائع

وانشدن ابو للسن محد بن على الفقية الورّاق الانطاك بانطاكية لعلى بن محد بن بسّام يجبو الامير الموقق والوزير ابا الصقر اسمعيل بن بلبل والطائي امير بغداد وعبدون النصراني اخا صاعد وابا العباس بن بسطام وحامد بن العباس وزير المقتدر بالله بعد ذلك واشحق بن عوان امير الكوفة يومند (1)

أيرجو الموقق نصر الاله وامر العباد الى دانية

Ainsi que les suivants :

Pour lui, la faim est hygiénique : il prescrit la diète et se l'impose à lui-même; on ne voit chez lui que gens affamés.

Il prétend que la misère est fille de la générosité et des bienfaits et

qu'il n'y a aucun plaisir à faire le bien.

Il a confiance dans la fortune, n'en redoute pas les caprices et ne sait pas que l'homme est le gage de l'adversité.

Abou 'l-Haçan Mohammed (fils d'Ali le jurisconsulte), surnommé le libraire, originaire d'Antioche, m'a récité dans cette ville les vers suivants d'Ibn Bessam, où ce poëte critique en même temps l'émir Mouaffak, le vizir Abou 's-Sakr Ismaïl, fils de Bulbul, le Tayite, qui était gouverneur de Bagdad; Abdoun le chrétien, frère de Saèd (ben Makhled); Abou 'l-Abbas, fils de Bestam; Hamid (fils d'El-Abbas), qui devint plus tard vizir de Mouktadir-Billah, et enfin Ishak ben Ymran, alors gouverneur de Koufah:

Mouaffak compterait sur la protection de Dieu, lui qui abandonne le gouvernement à une humble femme, لعمر ابيك ألى زانيك ومن قبلها كان امر العباد كدالية فوقها داليه فان رضيت رهيت أنه وظل ابي بلبل يُدي الوزير ولم يك في الاعصو للاليد وطعمان طي تسولي الجسسور وستى الغرات وزرفاميد ومن مثله تـودن الجاليـــ ويحكم عبدون في المسلمين واحول بسطام ظلَّ المشير وكان يحوك بسبسرزاطيد الى لالرمسته السراويسة وحامد يا قوم لو امرة نعم ولارجعته صاغسوا الى بيع رتبان حضراويت لداهية اتها داهيه واسحق عران يُدي الامير وظلَّت على عرشمها خاويـــــــ فهذى للافئة قد ودعت الى لعنة الله والساوية فخسآل الرمان لاوغسادة

Après l'avoir abandonné d'abord, je l'atteste, aux mains d'une prosaituée!

Mais il lui sussit qu'elle soit satisfaite, et il tourne autour d'elle comme sine roue hydraulique qu'une autre roue sait mouvoir.

Ce fils de Bulbul, qui prend le titre de vizir, il ne comptait pas dans les âges anciens (il n'a pas d'ancêtres).

C'est un mounier de Tay qui gouverne et Bagdad et le Sika-el-Frat (territoire arrosé par l'Euphrate) et Zorfamyah.

Un Abdoun commande aux Musulmans, tandis que ses pareils payent la capitation.

L'homme louche de Bestam est devenu muchir, lui un ancien tissorand à Burzatyah (village voisin de Bagdad)!

Et ce Hamid, ò mes amis, s'il ne dépendait que de moi, je lui attacherais au dos une outre de porteur d'eau.

Oui, j'en ferais ce qu'il était jadis : un petit marchand de grenades de Hadrawyah.

Et ce Ishak hen Ymran qu'on appelle l'émir, un fléau et quel fléau!

Le Khalisat lui-même est abandonné, le trône qu'il occupe est délaissé. Laissons le monde à ses valets et qu'ils courent au-devant de la malédiction de Dieu et de l'enser! فيا ربّ قد ركب الاردلون ورجلي من رجلهم عالية فان كنت حاملنا مشلهم والا فأرحل بنى الرانية جع في شعرة هذا جميع رؤساء اهل الدولة في ذلك العصر وانشد ابو اتحق الرجاج النحوى صاحب المبرّد لابن بسّام في المعتضد وقد خبى ابنه جعفر المقتدر

انصرن الناس من ختان يدعون من جوعهم حزاما . فقلت لا تنجيبوا لهذا فهكذا تختى اليتائي ولد ايضًا في المعتصد

الى كم لا تسرى ما نسرتجسه ولا ننفك من امسل كندوب لئن ستوك معسمدا فاني اظنك سون تُعضد عن قريب

Mon Dieu, de vils intrigants vont à cheval, et cependant je vaux mieux qu'eux;

Ou donne-moi un équipage comme le leur, on délivre-moi de ces bâtards.

Le poëte a su réunir dans les vers qui précèdent tous les grands fonctionnaires de son temps. — Le grammairien Abou Ishak Zaddjadj, élève de Moberred, cite les vers suivants d'Ibn Bessam contre le Khalife Moutaded, qui venait de faire circoncire son fils Djâfar Mouktadir:

Le peuple, en revenant de la fête de Circoncision, réclame des sangles (pour se serrer le ventre) contre la faim.

Pour moi, je trouve la chose naturelle : c'est ainsi qu'on célèbre la circoncision des orphelins.

#### Contre Moutaded:

Jusques à quand serons-nous frustrés dans nos espérances et ne pourrons-nous nous arracher à un espoir mensonger?

Mais si tu as été nommé Moutaded, c'est, je pense, que tu seras bientôt porté sur les épaules (c'est-à-dire dans ton cercueil; le poète joue sur le double sens de aded).

ولد في الوزير العباس بن السن وابن عرويه الخراساني وكان أمير بغداد يومدند (1)

لعن الله الذي قدله عباس الوزارة والذي ولى آبن عرويه ببغداد الامارة فوزير شنج الوجه بطين كالغرارة وقعا فيه سناما ن ورأس كالخيارة لم يزل يُعرف بالزو رقديمًا والعيارة وامير الجسى كيار ابس جارة رحل الاسلام عنا بتوليه الادارة

وانشدن في الى الحسن جحظة البرمك المغنى

لحظة الحسن عندى يد اشكرها منه الى الحسر

Contre le vizir Abbas, fils d'El-Haçan, et contre Ibn Omarweih Khoraçâni, qui était à cette époque gouverneur de Bagdad:

Dieu maudisse celui qui a investi Abbas du vizirat,

Celui qui a donné au fils d'Omarweih le gouvernement de Bagdad!

Un vizir à la face ridée, ventru comme un sac à fourrage,

Au dos orné de deux bosses, à la tête en forme de concombre,

Célèbre en tout temps par sa perfidie et son astuce;

Et un Émir de race étrangère, comme Himar ben Himarah (âne, fils d'ânesse);

L'islam s'est éloigné de nous, depuis que l'administration est en de telles mains.

Le même Abou 'l-Haçan, natif d'Antioche, m'a récité l'épigramme suivante d'Ibn Bessam contre le chanteur Abou 'l-Haçan Djahdah Barmeki :

Le généreux Djahdah m'a accordé une faveur dont je lui serai reconnaissant jusqu'au jour du jugement dernier: لما راءني فِسرق بسرذونــة وصانني عن وجهة المنكر

ولد في ابيد محد بن نصر بن منصور بن بسام

خبيصة تعقد من سكرة و بُرمة تُطبح من تُنبرة عند فتى اسم من حاتم يطم قدرين على محرد وليس ذا في كل ايام م لكنه في الدعوة المنكرة ئ يوم لهو فظع هائل وبجع اللذات والقرقرة يـقـول الآكل من خـبرد تعسًا لهذا البطن ما آكبره

ولد ايضًا في ابيد

خبر الى جعفر طباشير فيه الافاوية والعنقاقير

فيه دواء كلل معضلة للبطي والصدر والبواسير

Il m'a montré la croupe de sa rosse et m'a dispensé de voir son disgracieux visage.

Vers du même poëte contre son père Mohammed, fils de Nasr, fils de Mansour, fils de Bessam :

Une khabissah (voir ci-dessus, p. 54) glacée avec un petit morceau de sucre, une pauvre alouette cuisant au fond d'un pot :

Voilà ce qu'on trouve chez un hôte plus magnifique que Hatem, qui fait cuire deux plats sur une cassolette (pour économiser le feu).

Et encore n'est-ce pas tous les jours, mais seulement dans ses invitations maudites.

Chagrin, renfrogné pendant ces jours de fête consacrés au plaisir et au rire joyeux,

Il dit à celui qui partage son repas : Peste soit d'un pareil estomac , c'est un gouffre!

## Autres vers contre son père :

Le pain d'Abou Djafar est un électuaire plein d'aromates et de simples : C'est un remède à tous les maux, douleurs du ventre, de la poitrine et flux de sang.

وقصعة مثل مدهن صغرًا ترعق من حولها الفواظير ونيل ما تعرجيه من يعدة ما ليس تجرى به المقادير

لاعم أن العير صار لنا صهرا فيركبه بطناً واركبه ظهرا بعثت لاستهدیه عیرًا ولمراکن فوجه لی کی نستوی فی رکوبه وله فی جاعة من الرؤسآء

ومن يومّل فيه الرفد والعمل شغلاً والّا فغي اعراضكم شغلً قل للرؤوس ومن تُريَّ نوافلهم ان تشغلوني باعال اصيرها ولد الضًا

ما لى رأيتك ذائبا متحظاً ابداً لرزقك

Son plat, petit comme une burette d'huile, épouvante les regards des convives rangés autour de la table.

Obtenir quelque chose d'une telle main, voilà ce que les destins n'ont jamuis permis.

## Même sujet :

Sollicitant ses bienfaits, je lui avais envoyé un âne; mais j'ignorais que cette bête serait de la famille.

Or mon père m'a fait dire que nous le monterions en commun, lui par le ventre, moi sur le dos.

# Contre plusieurs grands personnages :

Dis de ma part aux chefs, à ceux dont on attend les grâces, dont on espère faveurs et emplois:

Si vous me donnez une place, je m'y emploierai; sinon mon scul emploi sera de déchirer vos réputations.

#### Autres vers:

Pourquoi murmurer, pourquoi te plaindre sans cesse du lot que le sort l'a dévolu? ارجع الى ما تستحسق فان قوتك فوق حقِّك وله في عبيد الله بن سلمان الوزير

عبيد الله ليس له معاد ولا عقال وليس له سدادُ رُددت الى ألياة فعدت عنها لقول الله لَوْ رُدُّوا لَعَادُوا وله في القاسم بن عبيد الله بن سليمان

قبل اللبوتي دولة السلطان عند الكال توقع النقصان كم من وزير قد رأيت معلّيًا المحسى بدار مذلّة وهوان وله في عبيد الله بن سلمان

لا بُدَّ يا نغسُ من سجود في زمن السعود المستورود هبّ المركبود المرتج يا ابن وهب فحد لها أُهبَة السركود

Reviens à des sentiments plus justes, tu reconnaîtras que tes ressources sont encore au-dessus de ton mérite.

Contre le vizir Obeïd Allah, fils de Suleïman :

Obeid Allah ne réfléchit pas, il est dépourvu de jugement et de rectitude d'esprit:

Il me rend la vie après m'avoir condamné; c'est la confirmation de cette parole de Dieu : «S'ils revenaient à la vie, ils recommenceraient.» (Koran, VI, 28; c'est-à-dire je l'attaquerai de plus belle).

Contre Kaçem, fils du précédent :

Dis à celui qui gouverne l'État: C'est quand la lune est dans son plein qu'on s'attend à la voir décroître.

Que j'en ai vu de ces ministres tomber du faîte des grandeurs dans le séjour de l'abjection et du mépris!

# Contre Obeid Allah, fils de Suleiman :

Il le faut, è mon âme: sous le règne d'un singe, il faut se prosterner devant les singes:

Le vent te favorise, ò petit-fils de Wehb, manœuvre pour entrer bientôt dans le port. وله في اسمعيل بن بلبل الوزير لابئ الـصـقــر دولة مثله في الـتخــلّـف مُزنة حين اطمعت آذنت بالـتـكـشـف

ولد في العباس بن الحسن الوزير العباس بن الحسن الوزير بظم العالمين بجاهر المرتر المبرية للمها وزير بظم العالمين بجاهر المرتر اسباب الذين تقدّموا وكيف اتتهم بالبلاء الدوائر ولد في الوزير صاعد بن مخلد

سجدنا للقرود رجاء دنيا حوتها دوننا ايدى القرود فا نالت اناملنا بشيء علناة سوى ذُلِّ السجود

ولد في العباس بن الحسن الوزير بنيت على دجلة تجالسًا تباهى بد فعل من قد مضى

Contre le vizir Ismâil, fils de Bulbul:

La fortune d'Abou Sakr sera inconstante comme il l'est lui-même : Tel un nuage d'été qui, au moment où il promet la pluie, passe et s'évanouit.

Contre le vizir Abbas, fils d'El-Haçan :

Toutes les charges d'ici-bas pèsent sur les épaules d'un vizir conqu pour être le tyran du monde.

Ne sais-tu pas (6 vizir) l'histoire de ceux qui t'ont précédé et comment le tourbillon du malheur les a entraînés?

Contre le vizir Saèd, fils de Makhled:

Nous nous prosternons devant les singes pour avoir part à ces biens que les singes détiennent à notre détriment;

Et de tous nos efforts nos mains ne recucillent aucun fruit, sauf la honte de nous être prosternés.

Contre le vizir Abbas, fils d'El-Haçan :

Tu construis sur les bords du Tigre un palais où tu luttes de splendeur avec ceux qui t'ont précédé:

فلا تغرحين فكم مشل ذا رأيناه ما تمّ حتى انقضى ولد في الوزير على بن مجد بن الغرات

وقفتُ شهورًا الموزير اعدها فلم تثنه نحوى للحقوق السوالف فلا هو يمرى لى رعاية مشله ولا انا استحيى الوقون وآنف

ولد في ابي جعفر محد بن جعفر الغربلي

سألتُ ابا جعفر فقال يدى تقصر فقلت له عاجلاً يكون كما تذكر

ولد فيد

لحية كشّة اضرّ بها النتف ووجه مشوّة ملعون قلت لما بدا يججم في القو لو ويهذى كانّه بجنون صدّق الله انت من ذكر اللّه مُهيئٌ وَلا يَكَادُ يُهِيئ

Mais ne te réjouis pas! Nous avons vu plus d'une demeure splendide comme la tienne tomber avant d'être achevée.

# Contre le vizir Ali, fils de Mohammed, fils de Forat:

J'ai attendu chez le vizir, supputant de longs mois, et le souvenir de mes anciens services ne l'ont pas ramené de mon côté.

Lui, il ne me sait pas gré de respecter un homme de sa sorte, et moi je ne rougis ni ne me lasse d'attendre.

# Contre Abou Djâfar Mohammed (fils de Djâfar) Garbali:

A mes sollicitations Abou Djâfar répond qu'il n'a pas le bras assez long :

Bientôt, lui ai-je répondu, il en sera comme tu le dis.

## Contre le même :

Sa barbe épaisse est appauvrie par l'épilation; son visage est odieux et maudit...

Un jour qu'il bégayait et radotait comme un fou, je lui répondis: Dieu a dit vrai lorqu'il t'a désigné par ces mots: « Un homme méprisable et qui pe sait se faire comprendre. « (Koran, XLIII, 5, et 52.) ولد في ابن المرزبان وقد كان سألد دابةً فنعد

ولد ها احسن فيه

تضّمَىٰ لى في حاجت ما احبّه فها اقتضيت الوعد قطّب واعتلا وصيّر عـذرًا شغله واتـصاله ولو لا اتصال الشغل ما كان لى شغلا

ولعلى بن محد بن بسام في هذه المعاني اشعار كثيرة اكتفيفا بذكر البعض عن ايراد ما هو أكثر منه في هذا الآساب لما قدمنا ذكره فيما سلف قبله من الكتب وقد كان ابوه محد آبن نصر بن منصور في نهاية السرو والمروق وكان رجلاً مترفها

Contre Ibn el-Merzuban, auquel il avait demandé un cheval que celui-ci lui avait refusé:

Tu m'as refusé une haridelle efflanquée, de ma vie je ne te la demanderais une seconde fois!

Tu la gardais, diras-tu, pour ton propre usage; mais rien de ce que tu montes n'est gardé (contre tes brutales passions).

# Autres vers estimés du même poëte :

Quand je le sollicite, il me promet monts et merveilles, mais, l'heure venue de tenir sa promesse, il fronce le sourcil et cherche des prétextes; Il s'excuse sur ses occupations nombreuses, mais sans la multiplicité de ses affaires je ne m'occuperais guère de lui.

Ali (fils de Mohammed) Ibn Bessam a composé ainsi un grand nombre de pièces satiriques; les quelques vers que nous venons de citer nous dispensent d'en donner davantage, et nous renvoyons le lecteur à nos ouvrages précédents.

— Son père Mohammed, fils de Nasr, fils de Mansour, était un homme d'une générosité et d'une bienveillance extrêmes;

حسن الرق ظاهر المروة مشغوقًا بالبنآء ذكر ابو عبد الله القتى (1) قال دخلت عليه يومًا شاتيًا شديد البرد ببغداد فاذا هو في قبّة واسعة قده طليت بالطين الاجر الارمني وهو يلاع بريقًا فقدّرتُ ان تكون القبّة عشرين ذراعًا في مثلها وفي وسطها كانون بزرافين (2) اذا اجتمع ونصب كان مقدارة عشرة اذرع في مثلها وقد ملئ جر الغضى وهو جالس في صدر القبّة عليه غلالة تسترية وما فضل عن الكانون مغروش بالديباج الاجر فاجلسني بالقرب منه فكدتُ اتلظى فدفع الله جام مآء الورد قد منه بالكافور فسحت به وجهى ثم رأيته قد استسقى مآء فاتوة بماء رأيت فيه ثلهًا فلم يكن لى وكد الله قطع ما بيني

il se distinguait par son luxe, la richesse de sa mise, par son affabilité et son goût pour la bâtisse. - Voici ce que raconte de lui Abou Abd Allah Koummi. « Étant allé visiter Mohammed à Bagdad, un jour d'hiver et par un froid excessif, je le trouvai dans une grande pièce voûtée enduite d'un revêtement de mastic rouge (bol) d'Arménie, dont l'éclat était resplendissant. Au milieu de cette chambre, qui pouvait bien avoir vingt coudées en long et en large, il y avait un kanoun (brasier) avec ses deux zeraf, qui, ajusté et mis en place, n'avait pas moins de dix coudées de longueur et de largeur; le brasier était bourré de charbons de gada (bois de tamarix). Le maître du logis se tenait au milieu de la chambre, vêtu d'une longue robe d'hiver fabriquée à Touster. Toute la partie du sol que le brasier n'occupait pas était tapissée de brocart rouge. Mon hôte me fit asseoir à ses côtés et, comme le feu me rôtissait, il me présenta un vase renfermant un mélange d'eau de rose et de camphre pour me rafraîchir le visage. Il demanda à boire : on lui apporta un sorbet, où je trouvai de la glace; enlin, je n'eus . وبينة ثم خرجت من عندة الى برد مائع وقد قال لى لا يصلح هذا البيت إن يريد الخروج عنه (أ) قال ودخلت عليه في بعض الايام وهو جالس على موضع في آخر دارة وقد رفعه على بركة وفي صدرة صغة وهو يشرن منها على البستان وعلى حير الغزلان وحظيرة القبارى واشباهها فقلت له يا ابا جعفر انت والله جالس في الجنة قال فليس ينبغي لك ان تخرج من الجنة حتى تصطبح فيها فا جلست واستقر بي المجلس حتى اتونا عمائدة جزع لم ار احسن منها وفي وسطها جام جزع مائدة قد لوى على جنباتها الذهب الاجر وهي مملؤة من ماء ورد وقد جعل ساناً فوق سان كهيئة الصومعة من صدور الدجاج وعلى المائدة سكرجات جزع فيها الاصباغ وانواع الدجاج وعلى المائدة سكرجات جزع فيها الاصباغ وانواع

d'autre souci que de me séparer de lui. Quand je le quittai pour m'exposer de nouveau au froid pénétrant du dehors, il me fit remarquer que son appartement était dangereux pour ceux qui étaient obligés d'en sortir. - Un autre jour, raconte le même narrateur, je me présentai de nouveau chez lui. Cette fois, il était au fond de sa maison, dans un salon qui donnait sur une pièce d'eau ; assis sur le sofa placé au milieu de la chambre, il pouvait jouir de la vue de son jardin, de son enclos de gazelles, de sa volière remplie de tourterelles et d'autres oiseaux. « Abou Djafar, lui · dis-je, en vérité vous êtes assis dans le paradis. - Eh bien, « reprit-il, il ne faut pas que vous sortiez du paradis avant d'y « avoir déjeuné. » — Je m'assis ; à peine avais-je pris place qu'on nous apporta une table d'onyx, dont je n'avais jamais vu la pareille; au milieu de la table se trouvait une coupe d'onyx à couleurs variées et ornée sur les bords de filets en or fin ; elle était remplie d'eau de rose. Il y avait en outre un plat de poitrines de poulets disposées en étages comme un الملح ثم أتينا بسنبوسق يغور وبعدة جامات لوزينج ورفعت المائدة وقنا من فورنا الى موضع الستارة فقدم بين ايدينا إجانة صينى بيضآء قد كوّمت بالبنغسج والخيرى واخرى مثلها قد عبى فيها التفاح الشامى قدّرنا مقدار ما حضر فيها الف تفاحة فا رأيت طعامًا انظف منه ولا رجيانًا اظرف منه ثم قال لى هذا حق الصبوح فا انسى الى الساعة طيب ذلك اليوم قال المسعودى واتما ذكرنا هذا الخبر عن محمد بن نصر ليعم ان على بن محمد ابنه اخبر عنه بضد ما كان وانه لم يسلم من لسانة انسان وله اخبار وهجو كثير في الناس قد اتينا على مبسوطها فيها سلف من كتبنا وما كان من قوله في القاسم على مبسوطها فيها سلف من كتبنا وما كان من قوله في القاسم

clocher, et plusieurs écuelles d'onyx renfermant les sauces et différentes sortes de condiments. On nous servit après cela une pâtisserie feuilletée toute chaude et plusieurs plats de louzinedj (nougat). La table enlevée, nous nous dirigeâmes aussitôt du côté du rideau (qui sépare le salon du harem). Là on nous apporta un grand vase de porcelaine blanche où, sur un tapis de violettes, de giroflées et d'autres fleurs, on avait disposé symétriquement des pommes de Syrie : il pouvait y en avoir un millier dans le vase. Je n'avais jamais vu un repas aussi élégant ni d'aussi jolies fleurs; mon hôte me dit que c'était tout simplement la collation du matin. Quant à moi, je n'ai pas encore oublié le charme de cette matinée. . - Si nous citons cette anecdote sur Mohammed ben Nasr, c'est pour prouver que son fils Ali (Ibn Bessam) l'a dépeint tout différent de ce qu'il était et que personne n'échappa aux traits de ce poête.

Nous avons rapporté plusieurs faits de son histoire et un grand nombre de ses satires dans nos différents ouvrages; entre autres, ses vers contre Kaçem, fils d'Obeïd Allah. آبن عبيد الله ودخوله الى المعتضد وهو يلعب بالشطرنج ويتمثل بقول على بن بسام (1)

حياة هذا كروت هذا فليس تخلو من المصائب فلما شال رأسه نظر الى القاسم فاستحيا وقال يا قاسم اقطع لسان ابن بسّام عنك فخرج القاسم مبادرًا ليقطع لسانه حتى قال له المعتضد بالبرّ والشغل ولا تعرض له بسوء فولّاة القاسم البريد والجسر بجند قنسرين والعواصم من ارض الشام وما كان من قوله في اسد بن جهور(1) الكاتب وخبرة معه وما عمّ بهائم اسداً وغيرة من الكتّاب وهو

تعس النومان لقد أتى بمجائب ويحما رسوم النظرن والآداب

Comme nous l'avons raconté, ce vizir entra un jour chez Moutaded pendant que le prince, tout en jouant aux échecs, fredonnait ce vers d'Ibn Bessam:

La vie de l'un a été aussi funeste que la mort de l'autre : en aucun cas tu n'as échappé au malheur.

En levant la tête, le Khalise aperçut Kaçem; il sut un peu embarrassé et lui dit: « Mets la langue d'Ibn Bessam dans l'impossibilité de te nuire. » Le vizir se levant allait donner l'ordre qu'on coupât la langue du poëte, lorsque le prince ajouta: « Par tes biensaits et en lui donnant un emploi lucratis; car je te désends de lui saire aucun mal. » En conséquence, le vizir conséra à Ibn Bessam la direction des postes et de la police de Djound Kinnisrîn et d'El-Awaçim, dans la province de Syrie. — Nous avons rapporté aussi les vers de ce poëte contre Açed (sils de Djehwer) le secrétaire, ses démélés avec ce personnage et les épigrammes dont il l'accabla, lui et les autres secrétaires. Tels sont les vers suivants:

Maudit soit ce siècle fécond en surprises et prompt à effacer les vestiges de l'élégance et du mérite! اوما ترى اسد بن جهور قد غدا متشبها باجلة الكتاب واق باقوام لو انبسطت يدى فيهم رددتهم الى الكتاب ولما قتل العباس بن لحسن استوزر المقتدر على بن محد بن موسى بن الغرات فكانت وزارته الى ان شخط عليه ثلاث سنين وتسعة اشهر وايامًا واستوزر محد بن عبيد الله بن يحيى بن خاتان في اليوم الذي شخط فيه على بن محد بن موسى بن الغرات وهو يوم الاربعاء لاربع خلون من ذى الحجة سنة تسع وتسعين ومائتين وخلع عليه ولم يخلع على احد غيرة وقبض عليه يوم الاثنين لعشر خلون من المحرم سنة احدى وثلاثمائة وخلع على الوزير على بن عيسى بن داود بن الجرّاح يوم الثلاثاء وخلع على عشرة ليلة خلت من المحرّم سنة احدى وثلاثمائة للحدى عشرة ليلة خلت من المحرّم سنة احدى وثلاثمائة وقبض عليه يوم الاثنين لثمان خلون من ذى الحجّة سنة اربع

Ne vois-tu pas Açed, fils de Djehwer, se donner les airs d'un illustre Katib,

Et traîner derrière lui une troupe de gens que, si j'étais le maître, je renverrais à l'école primaire?

Lorsqu'il fit mourir Abbas, fils d'El-Haçan, le Khalife Mouktadir promut au vizirat Ali (fils de Mohammed, fils de Mouça) Ibn el-Forat, qui tomba en disgrâce, après avoir exercé ses fonctions pendant trois ans, neuf mois et quelques jours. Le jour même de sa disgrâce, il fut remplacé par Mohammed, fils d'Obeid Allah, fils de Yahya, fils de Khakan, le mercredi 4 dou'l-hiddjeh 299. Ce ministre reçut une robe d'honneur, distinction qui n'avait été accordée à aucun autre; mais il fut arrêté le lundi 10 moharrem 301. Le Khalife envoya alors une robe d'honneur au vizir Ali, fils d'Yça, fils de Daoud, fils de Djerrah, le mardi 11 de moharrem 301. Arrêté le lundi 8 de dou'l-hiddjeh 304, Ali,

وثلاثمائة واستوزر على بن محمد بن الغرات ثانية وخلع عليه يوم الاثنين لثمان خلون من ذى الحجة سنة اربع وثلاثمائة وقبض عليه يوم للخميس لاربع بقين من جهادى الاولى سنة ست وثلاثمائة وخلع على الوزير حامد بن العباس يوم الثلاثا لليلتين خلتا من جهادى الآخرة سنة ست وثلاثمائة وأُطلق على بن عيسى في اليوم الثانى من وزارته وهو يوم الاربعاء وفوضت الامور اليه وقبض على حامد بن العباس واستوزر على بن محمد بن الغرات وهي الثالثة من وزارته وقد كان محسن بن على ولده هو الغالب على الامور في هذه الوزارة فاق على جهاعة من الكتّاب شم قبض عليه وعلى ولده على حسب ما قدمنا من خبرها في صدر هذا الباب واستوزر المقتدر عبد الله بن محمد بن عبيد الله الخصيبي ثم

fils d'Yça, eut pour successeur Ali Ibn el-Forat, promu au vizirat pour la seconde fois. Celui-ci fut nommé le même jour et destitué deux ans après, le jeudi quatrième jour avant la fin de djemadi I 306. Son successeur Hamid, fils d'Abbas, fut promu le mardi 2 de djemadi II 306, mais dès le lendemain de son entrée en fonctions, c'est-à-dire le mercredi, Ali, fils d'Yça, fut remis en liberté et reprit la direction des affaires. Hamid, fils d'Abbas, ayant été arrêté, Ibn el-Forat devint vizir pour la troisième fois : c'est pendant ce troisième vizirat qu'il se laissa entièrement dominer par son fils Mouhsin et qu'il fit périr plusieurs Katibs. Quand ils eurent été arrêtés, lui et son fils, comme nous l'avons dit au début de ce chapitre, le Khalife lui donna pour successeur Abd Allah (fils de Mohammed, fils d'Obeïd Allah) Khakani. Les vizirs qui se succédèrent après celui-ci furent : Ahmed (fils d'Obeïd Allah) Khacibi; - Ali, fils d'Yca, pour la استوزر على بن عيسى ثانية ثم استوزر ابو على بن محد بن على آبن مقلة ثم استوزر بعدة سليمان بن للحسن بن مخلد شم استوزر بعدة عبيد الله بن محد اللواذاني ثم استوزر بعدة للحسين بن القاسم بن عبيد الله بن سليمان بن وهب وهو المقتول برقة ثم استوزر بعدة الفضل بن جعفر بن موسى بن الغرات وقد قدمنا أن المقتدر بالله قتل ببغداد وقت صلاة العصر يوم الاربعاء لثلاث ليال بقين من شوال سنة عشريس العصر يوم الاربعاء لثلاث ليال بقين من شوال سنة عشريس وثلاثمائة وكان قتله في الوقعة التي كانت بينه وبين مؤتس العامة وكان وزيرة في ذلك اليوم أبا الفتح الغضل بن جعفر أبن موسى بن الغرات على حسب ما ذكرنا وذكر أن الغضل الخضال الخذ الطالع في وقت ركوب المقتدر بالله الى الوقعة التي قتل

seconde fois; — Abou Ali, fils de Mohammed, fils d'Ali, fils de Moklah; — Suleïman, fils d'El-Haçan, fils de Makhled; — Obeïd Allah (fils de Mohammed) Kalwadani; — Huçeïn (fils de Kaçem, fils d'Obeïd Allah, fils de Suleïman, fils de Wehb), lequel fut tué à Rakkah; et en dernier lieu Fadl, fils de Djâfar, fils de Mouça, fils de Forat.

Comme nous l'avons dit en commençant, Mouktadir-Billah fut tué à Bagdad, au moment de la prière de l'asr, le mercredi troisième jour avant la fin de chawwal 320; il périt dans le combat qui s'engagea entre lui et l'ennuque Mounis près de Bab-Chemmasyah, dans le quartier oriental de la ville. Ce furent des gens du peuple qui prirent soin d'inhumer son corps.

Son vizir était alors Abou 'l-Fath Fadl, fils de Djâfar, fils de Mouça, fils de Forat, comme nous venons de le dire. On raconte que ce ministre consulta les astres quand Mouktadir فيها فقال له المقتدر الى وقت هو فقال وقت الزوال فقطب له المقتدر واراد الا يخرج حتى اشرفت عليه خيل مؤنس فكان آخر العهد به من ذلك الوقت وكلّ سادس من خلفآء بنى العباس مخلوع مقتول فكان السادس منهم محد بن هارون المخلوع والسادس الآخر المستعين والسادس الآخر المقتدر بالله وللقتدر اخبار حسان وما كان في ايامه من الحروب والوقائع واخبار ابن أبي الساج واخبار مؤنس واخبار سليمان بن الحسن واخبار أبن أبي الساج واخبار مؤنس واخبار سليمان بن الحسن الحسن ألم الشرق والغرب قد اتبنا على جميع ذلك في كتابنا وما كان في الشرق والغرب قد اتبنا على جميع ذلك في كتابنا اخبار الزمان مفصلاً وفي ألكتاب الاوسط مجلاً وذكرنا منه في هذا

allaît monter à cheval pour marcher au combat qui lui coûta la vie. Le Khalife lui demanda quelle heure il était; apprenant que le soleil commençait à décliner, il fronça le sourcil, et déjà il prenait la résolution de ne pas marcher en avant, lorsqu'il fut assailli par la cavalerie de Mounis. Ce fut alors qu'on le vit pour la dernière fois. — Il est à remarquer que chaque sixième Khalife de la maison d'Abbas a été détrôné et mis à mort; le premier fut Mohammed, fils de Haroun, (Emin) surnommé Makhloû « le roi déchu; » le sixième Khalife suivant fut Moustain, et le dernier, selon cet ordre, Mouktadir-Billah.

L'histoire intéressante de ce souverain, des guerres et événéments qui signalèrent son règne, l'histoire d'Ibn Abi 's-Sadj, de Mounis, de Suleïman, fils d'El-Haçan Himmani, à la Mecque, en 317, etc.; l'histoire de l'empire musulman dans les régions orientales et occidentales, tous ces événements, dis-je, sont rapportés en détail dans les Annales historiques et sommairement dans l'Histoire moyenne; je

الكتاب لمعًا وارجو ان يغتج الله لنا في البعّاء ويمدّ لنا في العمر ويسعدنا بطول الايام فنعقب تأليف هذا الكتاب بكتاب آخر نضمنه فنون الاخبار وانواعًا من ظرائف الآثار على غير نظم من تأليف ولا ترتيب من تصنيف على حسب ما يسنح من فوائد الاخبار ويوجد من نوادر الآثار ونترجه بكتاب وصل المجالس بجوامع الاخبار ومخلط الآداب تاليًا لما سلف من كتبنا ولاحتًا بما تقدم من تصنيفنا وكانت وفاة موسى بن اسحاق الانصارى القاضى في خلافة المقتدر وذلك في سنة سبع وتسعين ومائتين الشرق وكانا هذان من علماء الهل الحديث وكبار اهل النقل وورد الخبر الى مدينة السلام بأن اركان البيت الحرام الاربعة وورد الخبر الى مدينة السلام بأن اركان البيت الحرام الاربعة

n'en donne ici qu'un simple aperçu. Mais si Dieu veut bien m'en accorder le temps, s'il me fait la grâce de me laisser vivre, s'il ajoute encore quelques jours à mon existence, je me propose de faire suivre le présent ouvrage d'un autre livre qui renfermera toutes sortes de récits et de souvenirs dignes d'intérêt. Sans m'astreindre à un plan méthodique, ni à un ordre régulier de composition, j'y consignerai tous les faits importants, tous les récits curieux qui s'offriront à ma mémoire; je l'intitulerai Wasl el-medjalis, etc.: « Don aux Assemblées de récits résumés et de mélanges littéraires, pour faire suite et servir de complément à nos autres écrits. »

Le kadi Mouça, fils d'Ishak el-Ansari, mourut sous le règne de Mouktadir, en 297 de l'hégire. Le jurisconsulte originaire de Koufah, Mohammed, fils d'Otman, fils d'Abou Cheïbah, mourut à la même époque et fut enterré dans le quartier oriental de Bagdad. Ces deux savants ont laissé un nom comme traditionnistes. — Pendant la même année, غرقب حتى جرى الغرق في الطوّان وفاضت بثر زمزم وان ذلك لم يعهدوة فيما سلف من الرمان وفيها كانت وفاة يوسف آبن يعقوب بن اسمعيل بن چّاد القاضى وذلك في شهر رمضان بمدينة السلام وهو ابن خس وتسعين سنة وقيل ان في هذه السنة كانت وفاة مجد بن داود بن على بن خلف الاصبهائي الغقيم وقد قدّمنا ذكرة وان وفاته كانت في سنة ست وتسعين ومائتين وانما حكينا الخلان في ذلك وفي هذة السنة وفي سنة سبع وتسعين ومائتين كانت وفاة ابن ابي عون البزوري(١) المعدل ببغداد وذلك في شوال وهو ابن نيف وثمانين سنة ودفن في الخانب الغربي وانما نذكر هولاء لنقلهم السني واشتهارهم في الخانب الغربي وانما العم واصحاب الآثار الى معرفة اوتات وفاتهم بذلك وحاجة اهل العم واصحاب الآثار الى معرفة اوتات وفاتهم المناس ال

la nouvelle arriva à Bagdad que les quatre piliers de la Kaabah avaient été submergés et plusieurs pèlerins noyés par l'inondation, et aussi que le puits de Zemzem avait

débordé, ce qui ne s'était jamais vu jusqu'alors.

Même année, mort à Bagdad du kadi Youçouf, fils de Yâkoub, fils d'Ismâil, fils de Hammad, au mois de ramadan, à l'âge de quatre-vingt-quinze ans. On place aussi à la même année la mort du jurisconsulte Mohammed, fils de Daoud, fils d'Ali, fils de Khalef Ispahâni; nous avons déjà parlé dece savant et enregistré sa mort sous l'année 296; nous devions toutefois signaler cette différence de dates. — En la même année 297, mourut à Bagdad Ibn Abi Awf Buzouri, de la secte des Moutazélites, au mois de chawwal; il était âgé de plus de quatre-vingts ans et fut enterré dans le quartier occidental. Si nous faisons mention de ces personnages, c'est qu'ils sont connus comme rapporteurs de traditions et que les savants, les traditionnistes ont besoin de connaître la date de leur mort. — Abou 'l-Abbas Ahmed (fils de

وفيها مات ابو العباس اجد بن مسروق المحدّث وهو ابن اربع وثمانين سنة ودفن بباب حرب من الجانب الغرق وقد قدمنا في هذا الكتاب اخبار من ظهر من آل ابن طالب في ايام بنى اميّة وبنى العباس وفي غيرة مما سلف من كتبنا وما كان من امرهم من قتل او حبس او هرب وقد كان ظهر بصعيد مصر اجد بن مجد بن عبد الله بن ابرهم بن اسمعيل بن ابرهم آبن الحسن بن الحسن بن على بن ابي طالب فقتله احد بين طولون بعد اقاصيص قد اتينا عليها فجا ذكرنا من كتبنا واتما نذكر من ظهر من آل ابن طالب واللع من اخبارهم في هذا نذكر من ظهر من آل ابن طالب واللع من اخبارهم في هذا نذكر من ظهر من مقتل امير المؤمنين الى الوقت الذي

Masrouk), le traditionniste, mourut en cette année 297, . âgé de quatre-vingt-quatre ans, et fut enterré à Bab-Harb, dans le quartier occidental.

Nous avons déjà mentionné dans ce livre et dans nos autres ouvrages les prétendants de la famille d'Abou Talib qui se révoltèrent sous le règne des Omeyyades et des Abbassides, et nous avons dit dans quelles circonstances ils furent tués, mis en prison ou obligés de fuir. — C'est ainsi que l'un d'eux, Ahmed, fils de Mohammed (fils d'Abd Allah, fils d'Ibrahim, fils d'Ismâil, fils d'Ibrahim, fils d'El-Haçan, fils d'El-Haçan, fils d'Ali, fils d'Abou Talib), se révolta dans la haute Égypte et fut tué par Ahmed, fils de Touloun, après une suite d'aventures que nous avons racontées dans lesdits ouvrages. Nous citons dans ce livre les insurrections des Alides avec un aperçu de leur histoire, parce que nous avons pris avec nous-même l'engagement de consacrer une mention à leur mort et aux faits qui les concernent, depuis le meurtre du Prince des Croyants Ali

ينتهى اليه تصنيفنالهذا اللتاب وكانت وفاة يحيى بن للسين للسنى الرسى بعد ان وطن عمدينة صعدة من ارض البيس في سنة ثمان وسبعين وسائتين وقام بعدة ولدة للسن بن يحيى وكان ظهور ابن الرضاوهو بحسن بن جعفر بن على بن موسى بن جعفر بن محمد في اعال دمشق في سنة ثلاثمائة وكانت له مع ابي العباس احمد بن كيغلغ وتعة فقتل صبرًا وقيل قتل في المعركة وحمل رأسة الى مدينة السلام فنصب على للجسر للجديد بالجانب الغربي وظهر ببلاد طبرستان والديم الاطروش وهو للسن بن على واخرج عنها المسودة وذلك في سنة احمدي وثلاثمائة وكان ذا فهم وعم ومعرفة بالارآء والنحل وقد كان اقام في الديم سنين وهم اكافر على دين بالارآء والنحل وقد كان اقام في الديم سنين وهم اكافر على دين

jusqu'au jour où se termine la rédaction du présent ouvrage. — Yahya, fils d'El-Huçein el-Haçani er-rassi, s'étant fixé à Saadah, ville du Yémen, y mourut en 278; ses droits furent revendiqués après lui par son fils El-Haçan. — L'insurrection d'Ibn Rida (Mouhsin, fils de Djâfar, fils d'Ali, fils de Mohammed, fils d'Ali, fils de Mouça, fils de Djâfar, fils de Mohammed) éclata dans la province de Damas en l'année 300. Vaincu dans une bataille que lui livra Abou 'l-Abbas Ahmed, fils de Keïgolog, Ibn Rida mourut de la main du bourreau; d'autres disent qu'il fut tué dans le combat. Sa tête fut portée à Bagdad et exposée sur le pont Neuf, dans le quartier occidental.

Haçan, fils d'Ali, surnommé Otrouch (le Sourd), se révolta dans le Tabaristàn et le Deïlem et chassa les noirs (l'armée du Khalife) de ces contrées en 301. C'était un homme intelligent, instruit et connaissant à fond les sectes et les opinions religieuses. Il séjourna plusieurs années dans le Deïlem, pays habité, ainsi que le Guilân, par une population infidèle,

الجوسية ومنهم جاهلية وكذلك لجيل فدعاهم الى الله تعالى فاستجابوا واسلموا وقد كان للسلمين بازائهم ثغور مثل قنرويس ' وغيرها وبني في الديم مساجد والديم زعم كثير من الناس من ذوى المعرفة بالنسب انهم من ولد باسل بن صُبّة بن ادد وان (1) لجيل من تحم وقد قيل ان دخول الاطروش الى طبرستان كان في اوّل يوم من المحرّم سنة احدى وتلاثمائة وان في هذا اليوم دخل صاحب البحرين الى البصوة وقتل اميرها طمسك(2) المغلعي وقده اتينا على خبر الاطروش العلوى وخبر ولدة وخبر ابي مجد للسن بن القاسم للسنى الداعي واستيلائه على طبرستان ومقتله وما كان من الجيل والديم في امرة في كتابنا اخبار الزمان وكانت وفاة ابي العباس اجد بن عربن سريج soit guèbre, soit païenne; il l'appela à la connaissance du vrai Dieu et parvint à la convertir à l'islam. Les Musulmans possédaient en face de ces peuplades ennemies quelques places fortes, comme Kazwîn et d'autres villes; Otrouch construisit des mosquées dans le Deïlem. Plusieurs génèalogistes rattachent les habitants du Deïlem à la famille de Bacil, fils de Doubbah, fils de Oudad, et les Guilaniens à la tribu de Témim. D'après quelques historiens, l'invasion du Tabaristân par Otrouch eut lieu le premier jour de moharrem 301, le jour même où le chef du Bahreïn entrait à Basrah et en tuait le gouverneur militaire Tamsak Mouflihi. - L'histoire d'Otrouch l'Alevide et de son fils, celle du missionnaire Abou Mohammed Haçan, fils de Kaçem el-Haçani, qui s'empara du Tabaristân et y fut tué, les troubles qui agitèrent alors le Guilan et le Deïlem, tous ces faits se

En 306, mort du kadi Abou 'l-Abbas Ahmed, fils d'Omar,

trouvent dans nos Annales historiques.

القاضى في سنة ست وثلاثمائة وكانت وفاة ابي جعفر محد آبن جرير الطبرى الغقية ببغداد في سنة عشر وثلاثمائة وكانت وفاة ابي اسخاق ابرهم بن جابر القاضى بحلب وأُدخل الليث آبن على بن الليث بن افي الصفّار الى مدينة السلام على الغيل في سنة سبع وتسعين ومائتين وقدامه الجيش وحولة وقد شهر وقيل ان الليث ادخل الى مدينة السلام في سنة ثمان وتسعين ومائتين وفي هنة سبع وتسعين ومائتين مات ببغداد ابو بكر محد بن سليمان المروذي المحدّث صاحب مات ببغداد ابو بكر محد بن سليمان المروذي المحدّث صاحب الحاحظ وقيل ايضاً ان وفاته كانت في سنة ثمان وتسعين وفي هذه السنة كان دخول فارس صاحب مراكب الروم وحربها الى ساحل الشام فافتتح حصن القبة (أ) بعد حرب طويلة وعدم مغيث يغيثهم من المسلين وافتتح مدينة اللاذقية

fils de Soreidj. — En 310, mort à Bagdad du jurisconsulte Abou Djâfar Mohammed (fils de Djerir) Tabari. — Même année, mort à Alep du kadi Abou Ishak Ibrahim, fils de Djabir. — Leït, fils d'Ali, fils de Leït, neveu de Saffar, fut conduit à Bagdad en 297 et promené sur un éléphant dans cette ville, précédé et entouré de troupes. D'autres placent cet événement en 298. — En 297, mourut à Bagdad le traditionniste Abou Bekr Mohammed, fils de Suleïman, originaire de Merwaroud, disciple de Djahiz; d'autres le font mourir en l'année 298. — Même année (297), Farès, qui commandait la flotte des Grecs, arrive sur les côtes de Syrie. Il prend la forteresse d'El-Koubbeh après une résistance énergique, les Musulmans n'ayant pu obtenir de renforts; il s'empare ensuite de Laodicée et fait un grand nombre de prisonniers. — Une grêle énorme, composée de grêlons

فسبى منها خلقًا كثيرًا ووقع بالكوفة برد عظيم في الواحدة رطل بالبغدادى وربح مظلمة وذلك في شهر رمضان وانهدم كثير من المنازل والبنيان وكان فيها رجغة عظيمة هلك فيها خلق كثير من الناس هذا كان بالكوفة في سنة تسع وتسعين وماتين وكان بمصرفي هذه السنة زلزلة عظيمة وفيها طلع كوكب الذنب وفيها غزا دمنانة (الماه عظيمة وفيها المحر الروى في مراكب المسلمين جزيرة قبرس وقد كانوا نقضوا العهد الذي كان في صدر الاسلام أن لا يعينوا الروم على المسلمين ولا المسلمين ونصفة ولا المسلمين ونصفة للروم واتام دمنانة في هذه الجزيرة اربعة اشهر يسبى وبحرق ويغتم مواضع قد تحصن فيها وقد اتينا على خبر هذه الجزيرة ويغتم مواضع قد تحصن فيها وقد اتينا على خبر هذه الجزيرة

pesant un ritl, poids de Bagdad, tombe sur Koufah en même temps qu'une bourrasque de sirocco, au mois de ramadan; plusieurs maisons et édifices sont renversés. Ce sinistre est suivi d'un tremblement de terre qui coûte la vie à un grand nombre d'habitants. Ces désastres eurent lieu à Koufah en 299. — La même année est signalée par un tremblement de terre en Égypte et par l'apparition d'une comète.

A la même époque, Dimnanah, chef de la croisière musulmane qui opérait dans la Méditerranée, s'empare de l'île de Chypre, dont les habitants avaient violé le traité conclu à l'origine de l'islam, traité en vertu duquel ils devaient rester neutres entre les Grecs et les Musulmans belligérants, et payer le kharadj mi-partie aux Musulmans, mi-partie aux Grecs. Pendant quatre mois, Dimnanah livra cette île à l'incendie et au pillage, fit beaucoup de prisonniers et s'empara de plusieurs localités où il se fortifia. Comme nous avons parlé de Chypre dans le chapitre intitulé « Généralités

فيها سلف من هذا ألكتاب عند اخبارنا عن جمل البحار ومبادى الانهار ومطارحها فنع ذلك عن اعادة وصفها وق سنة احدى وثلاثمائة مات عبد الله بن ناجية المحدّث عدينة السلام وكان مولدة في سنة اثنتي عشرة ومائتين وكان القبض على ابن للصّاص للوهري بمدينة السلام في سنة اثنتين وثلاثمائة والذي مح مم عا قبض من ماله من العين والورق وللوهر والغرش والثياب والمستغلات خسة آلان الف وخس مائة الف دينار وفيها مات القاسم بن للسن بن الاشيب ويكنى ابا محد يوم الاثنين لليلتين بقيتا من جهادي الاولى وكان من كبار العلم والمحدّثين ودفن في للجانب الغربي في الشارع المعرون بشارع العلم والمحدّثين ودفن في للجانب الغربي في الشارع المعرون بشارع العمالين وحضر جنازته محمد بن يوسف القاضي وابو جعفر

sur les mers, sources et embouchures des fleuves, » nous n'avons pas à lui consacrer ici une mention nouvelle.

En 301, le traditionniste Abd Allah, fils (lisez petit-fils) de Nadjyah, meurt à Bagdad; il était né en 212. L'année suivante, 302 de l'hégire, a lieu à Bagdad l'arrestation d'Ibn-Djassas Djewheri (le joaillier, fils du plâtrier, nom et surnom du personnage qui donna asile à Ibn Moutazz). Le chiffre exact de ses biens confisqués, tant en espèces d'or et d'argent qu'en bijoux, tapis, étoffes, fruits de la terre, etc. s'élevait à cinq millions, cinq cent mille dinars. — Même année, Kaçem (fils d'El-Haçan, fils d'El-Achiab), dont le surnom patronymique est Abou Mohammed, meurt le lundi avant-dernier jour de djemadi I; il se distingua comme savant et comme traditionniste. Il fut enterré dans la ville occidentale de Bagdad, dans la grande rue dite « des Portefaix » (Châri elhammalín). On remarqua à ses funérailles le kadi Mohammed, fils de Youçouf, le kadi Abou Djâfar Ahmed, fils

احد بن اسحاق بن البهلول القاضى وغيرها من الفقهة والعدول والكتّاب واهل الدولة وهو ابو ابي عران موسى بن القاسم بن الحسن المعرون بابن الاشيب وهو كبير من فقهة الشافعية في هذا الوقت وفي هذه السنة وهي سنة اثنتين وثلاثمائة ورد الجيش من الغرب وكان الاهل مصر من المحاب السلطان معهم بمصر حروب عظيمة وقتل فيها خلق كثير واستأمن رجل من وجوة البرابرة يعرن بابي جرّة الى السلطان وصار الى مدينة السلام فخلع عليه وفي سنة سبع (۱) وثلاثمائة ادخل يوسف بن ابي الساج الى مدينة السلام وقد شهر على الجمل الغالج وعليه درّاعة الديباج التي لبسها عرو بن الليث ووصيف الخادم وعلى رأسه برنس طويل بشقائيق وجلاجل ووصيف الخادم وعلى رأسه برنس طويل بشقائيق وجلاجل

d'Ishak, fils de Behloul, et un grand nombre de légistes, notaires, secrétaires et fonctionnaires du gouvernement. Ce même Kaçem est le père d'Abou Ymran Mouça, connu sous le surnom d'Ibn el-Achiab; c'est un des principaux jurisconsultes chafeyites de notre temps.

En la même année 302 de l'hégire, l'armée du khalifat revient de l'Occident, après avoir livré en Égypte plusieurs batailles très-meurtrières aux troupes du Sultan de ce pays. Un chef berbère nommé Abou Djerrah, ayant obtenu l'aman,

arrive à Bagdad et reçoit une robe d'honneur.

En 307, Youçouf Ibn Abi 's-Sadj fut amené à Bagdad. On le promena en public sur un chameau à deux bosses; il portait la même dourraâh de brocart qui avait servi en pareille circonstance à Amr, fils de Leït, et à l'eunuque Waçif; sa tête était coiffée d'un bournous haut de forme orné de bandes et de grelots. Il marchait entouré des troupes; derrière lui s'avançaient Mounis l'eunuque et les principaux

وحوله الجيوش ومؤنس الخادم وراءة مع سائر ارباب الدولة من المحاب السيون وقد اتينا على خبر هذة الوقعة التى اسر فيها مؤنس الخادم ابن ابى الساج بناحية اردبيل ومن حضرها من الامرآء مثل ابى الهيجاء عبد الله بن جدان وعلى بن حسان وابى الغضل المروى واجد بن على ائ صعلوك وغيرهم من الامرآء والقوّاد وذكرنا تخلية المقتدر لابن ابى الساج وخروجه من ديار ربيعة ومضر ومسيرة الى اعاله من بلاد اذربيجان وارمينية وما كان من غلامة سبك (1) واستيلائه على عمل مولاة ومغارقته الغارق وما كان من سائر اخبار ابن ابى الساج ومسيرة الى واسط تم مسيرة الى الكوفة وما كان من حبرة فى حربه لابى طاهر سليمان بن الحسن الجنّابي واسرة اياة وقتله لة نحو الانبار وهيت

chess militaires de l'État. Nous avons raconté ailleurs la bataille livrée dans le canton d'Ardebîl, où Mounis fit prisonnier Ibn Abi 's-Sadj; nous avons cité les principaux Emirs qui y prirent part, tels que Abou 'l-Heidja Abd Allah, fils de Hamdan; Ali, fils de Houssan; Abou 'l-Fadl de Merwe, Ahmed, fils d'Ali, frère de Soulouk, et plusieurs autres Émirs et généraux. Nous avons dit que, remis ensuite en liberté par le Khalife Mouktadir, Ibn Abi 's-Sadj se rendit, en traversant le Diar-Rebyah et le Diar-Modar, dans ses propres Etats, situés en Aderbaïdjan et en Arménie; nous avons fait mention de son écuyer Subuk, qui s'empara de ces provinces et en chassa Fariki (général du Khalife). Poursuivant l'histoire d'Ibn Abi 's-Sadj, nous avons raconté son expédition contre Wacit d'abord et ensuite contre Koufab ; nous avons dit comment, ayant porté la guerre contre Abou Taher Suleiman, fils d'El-Haçan Djennabi, il fut pris et mis à mort par ce chef karmate, aux environs d'Anbar et de حين اشرف على سوادة بليق ونظيف غلام ابن إلى الساج وما كان في هذة الوقعة وهزمة لبليق ونظيف ومسير القرمطي ونزولة على هيت وغير ذلك وذلك في سنة خس عشرة وثلاثمائة فيما سلف من كتبنا(1) وكذلك ذكرنا ما كان من مؤنس الخادم ومن كان معة من اولياء السلطان من القِتال لجيش صاحب المغرب بمصر وذلك في سنة تسع وثلاثمائة،

# الباب السادس والعشرون بعد المائة فكرخلافة القاهر

وبويع القاهر محمد بن اجمد المعتضد بالله يوم للحميس لليلتين

Hît, Iorsque Bolaîk et Nadif, écuyer d'Ibn Abi 's-Sadj, s'approchaient de l'armée karmate. Nous avons ajouté qu'à la suite d'une bataille où Bolaîk et Nadif furent défaits, le chef des Karmates poursuivit sa marche et s'empara de Hit et d'autres localités, en 305 de l'hégire. Le récit de ces événements se trouve dans nos ouvrages précédents. Nous y avons raconté aussi la guerre qui éclata en Égypte entre l'armée commandée par l'eunuque Mounis et par d'autres généraux du khalifat et l'armée du souverain du Magreb (Obeīd Allah Mehdi, premier Khalife fatimite d'Afrique). Cette guerre eut lieu en 309 de l'hégire.

## CHAPITRE CXXVI.

#### KHALIFAT DE KAHER.

Kaher (Mohammed, fils d'Ahmed Moutaded-Billah) fut

بقیتا من شوّال سنة عشرین وثلاثمائة ثم خلع یوم الاربعاء خس خلون من جادی الاولی سنة اثنتین وعشرین وثلاثمائة وسُملت عیناه فکانت خلافته سنة وستة اشهر وستة ایام ویکنی بایی منصور وامّه امّ ولد،

## ذكر جمل من اخبارة وسيرة ولمع عما كان في ايامة

واستوزر القاهر ابا على محد بن على بن مقلة في سنة احدى وعشرين وثلاثمائة ثم عزله واستوزر ابا جعفر محد بن القاسم آبن عبيد الله بن سلمان ثم عزله واستوزر ابا العباس احد آبن عبيد الله الخصيبي وكانت اخلاقه لا تكاد تحصل لتقلبه وتلونه وكان شهمًا شديد البطش باعدائه واباد جماعة من

proclamé Khalife le jeudi 28 chawwal 320, et déposé, après avoir eu les yeux arrachés, le mercredi 5 djemadi I de l'année 322. La durée de son règne fut donc d'une année, six mois et six jours. Il portait le surnom d'Abou Mansour, et avait pour mère une esclave.

## BÉSUMÉ DE SON HISTOIRE ET DE SA VIE; PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS DE SON RÈGNE.

Kaher eut d'abord pour vizir Abou Ali Mohammed, fils d'Ali, fils de Moklah, en 321 de l'hégire. Après avoir destitué ce ministre, il le remplaça par Abou Djâfar Mohammed, fils de Kaçem, fils d'Obeïd Allah, fils de Suleïman; plus tard, il révoqua Abou Djâfar et lui désigna pour successeur Abou 'l-Abbas Ahmed, fils d'Obeïd Allah Khassibi. Il est difficile de donner une idée exacte du caractère de ce Khalife, tant il était mobile et changeant. Dur et d'une rigueur extrême contre ses ennemis, il fit périr plusieurs grands

اهل الدولة متهم مؤنس للخادم وبُليق وعلى بنّ بُليق فهابه الناس وخشوا صولته واتخذ حربة عظيمة يحملها في يده اذا سعى في دارة ويطرحها بين يديه في حال جلوسه يباشر الضرب بتلك للحربة لمن يريد قتله فسكن من كان يستعمل على من قبله من للخام الشغب والتوثب عليهم وكان قليل التثبت في امرة محوّن السطوة فادّاه ما وصغنا من فعله الى ان احتيل عليه في دارة فقبض عليه وسملتا كلتا عينيه وهو ي في هذا الوقت في للجانب الغربي في دار ابن طاهر على ما نعى الينا من خبرة واتصل بنا من امرة وذلك أن الراضى بالله غيّب خبرة وقطع ذكرة فلما بويع ابرهم المتنى لله اصيب القاهر معتقلاً

fonctionnaires, entre autres Mounis l'eunuque, Bolaïk et Ali, fils de Bolaïk. Ses violences le rendirent la terreur et l'effroi de ses sujets. Toujours armé d'une longue pique qu'il tenait à la main quand il circulait dans son palais et qu'il plantait devant lui quand il s'asseyait, il frappait lui-même avec cette arme ceux dont il voulait se défaire; il sut ainsi tenir en respect ceux qui avaient manifesté tant d'insubordination et d'insolence à l'égard des Khalifes ses prédécesseurs. Mais l'inconstance de sa conduite et l'épouvante que ses emportements inspiraient donnèrent naissance à un complot qui se forma contre lui dans son propre palais; il fut fait prisonnier et on lui arracha les deux yeux. Kaher est encore vivant aujourd'hui; il habite l'hôtel d'Ibn Taher, dans le quartier occidental de Bagdad, s'il faut en croire la rumeur publique et les informations qui me sont parvenues à cet égard. Son successeur, le Khalife Radi-Billah, le tenait au secret et ne laissait rien s'ébruiter sur son compte. Lorsque Ibrahim, surnommé Mouttaki-Lillah, parvint au trône, on trouva Kaher enchaîné au fond d'un appartement retiré.

في بعض المقاصير فامر به الى دار ابن طاهر فاعتقل بها الى هذه الغاية على ما وصغنا وذكر محده بن على العبدى (أ) الخراساني الاخبارى وكان القاهر به آنسًا قال خلابي القاهر فقال لتصدقنى او هذه واشار الى بالحربة فرأيت والله الموت عيانًا بيني وبينه فقلت اصدق يا امير المؤمنين فقال لى انظر يقولها ثلاثًا قلت نعم يا امير المؤمنين قال عا اسألك عنه ولا تغييب عنى شيئًا ولا تحسن القصة ولا تحجع فيها ولا تسقط منها شيئًا قلت نعم يا امير المؤمنين قال انت علامة باخبار خلفاء بنى العباس في امير المؤمنين قال انت علامة باخبار خلفاء بنى العباس في اخلاقهم وشجهم من ابى العباس السقاح في دونه فقلت على ان الامان في يا امير المؤمنين قال ذلك لك قلت اما ابو العباس على ان الامان في يا امير المؤمنين قال ذلك لك قلت اما ابو العباس

Par ordre du nouveau Khalife, il fut conduit dans l'hôtel d'Ibn Taher, où, d'après ce qui m'est dit, il est retenu actuellement dans une étroite captivité.

Le récit suivant a pour auteur l'historien Mohammed, fils d'Ali Abdi, originaire du Khoraçân, qui fut un des familiers de Kaher. « Un jour, le Khalife Kaher me prit en particulier et me dit : « Jure de dire la vérité, ou prends garde à ceci, » et il me montra sa pique. Je vis la mort se dresser entre le prince et moi. . Je le jure, Sire, m'écriai-je. - Attention, « reprit-il, et il répéta trois fois ce mot. — Oui, Sire. — At-« tention à ce que je vais te demander, ne me cache rien ; pas « d'embellissements, pas d'assonances dans ton récit, mais « aussi pas d'omissions. — Oui, Sire. » Il reprit : « Tu connais « à fond l'histoire des Abbassides, leurs mœurs, leur caractère, « aussi bien ce qui concerne Abou 'l-Abbas Saffah que ses suc-« cesseurs? - Prince des Croyants, répondis-je, j'y mets une « condition, c'est que j'aurai la vie sauve. — Je te le pro-« mets, » fit Kaher. Je commençai alors en ces termes: « Abou 'l-Abbas Saffah était prompt à verser le sang. Ses السقاح فكان سريعًا الى سغك الدمآء واتبعه عاله فى السرق والغرب فى فعله واستنوا بسيرته مثل محد بن الاشعث بالمغرب وصالح بن على بمصر وخازم بن خزيمة وحيد بن تحطبة وكان مع ذلك نجدًا سعمًا وصولًا جوادًا بالمال وسلك من ذكرنا من عالمه وغيرهم عن كان فى عصرة سبيله وذهبوا مذهبه مؤتمين به قال واخبرنى عن المنصور قلت الصدق يا امير المؤمنين قال الصدق قلت كان وائله اوّل من اوقع الغرقة بين ولد العباس أبن عبد المطلب وبين آل ابى طالب وقد كان قبل ذلك امرهم واحدًا وكان اول خليفة قرب المنجمين وهل باحكام النجوم واحدًا وكان معه نوبخت المخوس المنجم واسلم على يديد وهو ابو هؤلاء النوبختية وابرهم الغزارى المنجم صاحب القصيدة فى

« agents, dans toute l'étendue de l'empire, suivirent son • exemple et prirent modèle sur lui. Tels furent Mohammed, • fils d'El-Achât, dans le Magreb; Salih, fils d'Ali, en Égypte; « Khazim, fils de Khozaïmah; Hamid, fils de Kahtabah. « Saffah rachetait ce défaut par beaucoup de noblesse d'âme « et de générosité; il donnait sans cesse et répandait l'or à « pleines mains. Aussi les gouverneurs que nous venons de « citer et, en général, tous ses contemporains, suivirent ses « traces et le prirent pour modèle. »

« Parlemoi de Mansour, me dit le Khalife. — La vé« rité, Sire? — La vérité. » Je continuai ainsi : « Eh bien, il
« sema le premier la division parmi les enfants d'Abbas, fils
« d'Abd Mottalib, et la famille d'Abou Talib, qui, jusqu'alors,
« avaient fait cause commune. Le premier parmi les Kha« lifes, il réunit à sa cour des astrologues et obéit aux ju« gements de l'astrologie judiciaire; un astrologue mage,
« Nawbakht, vécut auprès de lui, abjura entre ses mains et
« fut le chef de cette fameuse famille des Nawbakhti. Je

النجوم وغير ذلك من علوم النجوم وهيأات الغلمك وعلى بس عيسى الاسطولابي المنجم وكان اوّل خليفة ترجحت له الكتب س اللغة المجمية الى العربية منهاكتاب كليله ودمنه وكتاب السندهند وترجمت له كتب ارسطاطاليس من المنطقيات وغيرها وترجج لدكتاب المجسطى لبطليوس وكتاب اقليدس وكتاب الارتماطيقي وسائر الكتب القديمة من اليونانية والرومية والغهلوية والغارسية والسريانية واخرجت الى الناس فنظروا فيها وتعلقوا الى علمها وفي ايامه وضع محد بين اسحاق كتب المغازى والسير واخبار المبتدأ ولم تكن قبل ذلك بحوعة ولا معروفة ولا مصنَّفة وكان اوّل خليفة استعمل مواليد وغلمانه في المالد وصرّفهم في مهمّاته وقدّمهم على العرب فامتثلت ذلك « citerai aussi l'astrologue Ibrahim Fizari, auteur du célèbre « poëme sur les astres, l'astrologie et l'étude du ciel, et un « autre astrologue, Ali (fils d'Yça), surnommé Astarlabi. « C'est aussi par ordre de Mansour qu'on traduisit pour la « première fois en arabe des ouvrages de littérature étran-« gère, comme le livre de Kalilah et Dimnah; le Sindhind « (Siddhanta); différents traités d'Aristote sur la logique, etc.; « l'Almageste de Ptolémée, le livre d'Euclide, le Traité d'a-« rithmétique et plusieurs autres ouvrages anciens, grecs, · byzantins, pehlevis, parsis et syriaques. Une fois en posses-« sion de ces livres, le public les lut et les étudia avec « ardeur. Ce fut également sous le règne de Mansour que « Mohammed ben Ishak publia son livre des Conquêtes et « expéditions et ses Recherches sur les origines, sujet qui n'avait « pas été encore étudié, ni coordonné ni rédigé en corps · d'ouvrage. Mansour fut le premier souverain qui distribua « des fonctions publiques à ses affranchis et à ses pages; il « les employa dans les affaires importantes et leur donna le اللغآء من بعدة من ولدة فسقطت قيادات العرب وزالت رياساتها وذهبت مراتبها وافضت الخلافة اليه فنظر في العمل وتقرأ المداهب وارتاض في الآراء ووقف على الحل وكتب الحديث فكثرت في ايامة روايات الناس واتسعت عليهم علومهم فقال القاهر قد قلت فاحسنت وعبّرت فبيّنت فاخبرفي عن المهدى كيف كانت اخلاقه قلت كان سمعًا سخيًا كرعًا جوادًا فسلك الناس في عصرة سبيله وذهبوا في امورهم مذهبة فاتسعوا في مساعيهم وكان من فعله في ركوبة أن يحسل بدر الدناسير والدراهم امامة فلا يسأله احد الد اعطاة وأن سكت ابتدأة المغرق بين يدية وقد تقدم بذلك الية وامعن في قتل الملحدين

« pas sur les Arabes. Cette coutume fut observée après lui » par les Khalises ses héritiers, et c'est ainsi que les Arabes « perdirent les grands commandements, la suprématie et les « dignités qu'ils avaient possédés jusqu'alors. Dès son avé-« nement au trône, Mansour s'adonna à la science ; il étudia « avec persévérance les opinions religieuses et philosophiques et acquit une connaissance approfondie des sectes, ainsi que de la tradition musulmane. Aussi les écoles tradition-« nistes se multiplièrent sous son règne et élargirent le cercle « de leurs études. — C'est bien, me dit Kaher, tout cela est · précis et clair. Arrive maintenant à Mehdi, et dis-moi quel «fut son caractère. » Je repris en ces termes : « Mehdi fut « hon et généreux, d'un caractère noble et libéral. Ses sujets, « marchant sur ses traces et s'inspirant de son exemple, se « signalèrent, eux aussi, par leur libéralité. Ce Khalife avait « coutume, lorsqu'il se montrait en public, de faire porter « devant lui des bourses pleines de pièces d'or et d'argent ; « personne ne sollicitait en vain sa bienfaisance, et le distri-· buteur qui précédait le prince avait reçu l'ordre de prévenir

والذاهبين عن الدين لظهورهم في ايامة واعلانهم باعتقاداتهم في خلافته لما انتشر من كنتب مافي وابن ديصان ومرقيون ما نقله عبد الله بن المقفع وغيرة وترجهت من الغارسية والفهلوية الى العربية وما صنّفه في ذلك الوقت ابن ابي العرجاء وجاّد عجرد ويحيى بن زياد ومطبع بن اياس تأييد المذاهب المانية والمديصانية والمرتبونية فكثر بذلك الزنادقة وظهرت آراءهم في الناس وكان المهدى اوّل من امر الجدليين من اهل الجحث من المتكلمين بتصنيف ألكتب على المحديين عمن اهل الجحث من المتكلمين بتصنيف ألكتب على المعاندين وازالوا شبع المحدين وغيرهم ناقاموا المراهبين على المعاندين وازالوا شبع المحدين فاوضحوا الحق المشاكين وشرع في بناء المحدد الحرام المحدين فاوضحوا الحق المشاكين وشرع في بناء المحدد الحرام

« par ses aumônes ceux qui n'osaient les implorer. Mehdi « extermina sans pitié les hérétiques et tous ceux qui s'écar-« taient de l'islamisme; car c'est sous son règne que les « hérésies religieuses parurent et s'affirmèrent, après la pu-« blication des ouvrages de Manès, d'Ibn Daïsan et de Mar-« cion, traduits du parsi et du pehlevi en arabe, par Abd « Allah, fils de Mokaffå, et par d'autres savants. A la même « époque, parurent les livres d'Ibn Abi 'l-Ardjâ, de Hammad « Adjred, de Yahya ben Ziad et de Mouti ben Yias, conti-· nuateurs des sectes manichéennes, deïsanites et marcionites. « L'athéisme sit son apparition et se propagea rapidement. « Alors, à l'instigation de Mehdi, les savants controversistes « de l'école théologique commencèrent à réfuter dans leurs « ouvrages les sectes hétérodoxes mentionnées ci-dessus et « d'autres sectes ; ils opposèrent une argumentation rigou-« reuse au système de leurs adversaires, renversèrent les « vaines hypothèses des impies et firent briller la vérité aux « yeux de ceux qui doutaient. Ce fut Mehdi qui reconstruisit « la mosquée de la Mecque et celle du Prophète (à Médine) telles.

ومسجد النبى صلَّعم على ما ها عليه الى هذه الغاية وبنى بيت المقدس وقد كان هدمته الزلازل قال فاخبرني عي الهادي على قصر ايامه كيف كانت اخلاقة وشيمة قلت كان جبّارًا عظمًا وأوّل من مشت الرجال بين يديم بالسيون المرهفة والاعدة المشهرة والقسى الموتورة فسللت عالم طريقته ويمموا مناهجه وكثر السلاح في عصره قال لقد اجدت في وصفك وبالغت فيما ذكرت من قولك فاخبرني عن الرشيد كيف كانت طريقته قلت كان مواظبًا على للج متابعًا الغزو واتخذ المصانع والآبار والبرك والقصور في طريق مكة واظهر ذلك ببها وعمنى وعرفات ومدينة النبى صلَّعم فعمَّ الناس احسانه مع ما قرن به من عدله ثم بني الثغور ومدّن المدن وحصّن فيها للصون « qu'elles existent aujourd'hui, et il rebâtit Jérusalem, que « les tremblements de terre avaient renversée. » - Kaher voulut connaître ensuite le caractère et les mœurs d'El-Hadi, dont le règne fut de si courte durée; je continuai ainsi: « El-Hadi fut un souverain fier et hautain. C'est le premier «Khalife qui se fit précéder de gardes portant l'épée nue, « la massue sur l'épaule et l'arc tout bandé; ses agents, se « conformant à cette règle et suivant son exemple, l'usage « des armes prit un grand développement sous son règne. » Kaher m'interrompit pour me féliciter de la netteté de mes explications et me demanda ensuite des renseignements sur la manière d'agir de Réchid. « Ce Khalife, répondis-je, ac-« complit avec une fidélité scrupuleuse les devoirs du pèle-«rinage et de la guerre sainte. Il entreprit des travaux

« route de la Mecque, ainsi que dans cette ville, à Mina, « Arafat et Médine. Il répandit ses largesses et les trésors de « sa justice sur tous ses sujets. Il organisa les frontières mi-

« d'utilité publique, puits, citernes, châteaux forts, sur la

مثل طرسوس واذنة وهر المصيصة ومرعش واحكم بنآء للحرب وغير ذلك من دور السبيل والمواضع المرابطين واتبعت عاله وسلكوا طريقته وتغته رعيته مقتدية بعماء مستنة بامامت فقع (١) الباطل واظهر للحق وانار الاسلام وبرزعلى سائر الامم وكان احسن الناس في ايامه فعلاً امّ جعغر زبيدة بنت جعغر آبن المنصور لما احدثته من بنآء دور السبيل يمكّة واتخاذ البرك والمصانع والآبار يمكّة وطريقها المعروفة الى هذة الغاية وما احدثته من الدور للتسبيل بالثغر الشامي وطرسوس وما اوتغت على ذلك من الوقون وما ظهر في ايامه من فعل البرامكة وجودهم وافضالهم وما اشتهر عنهم من افعالهم وكان الرشيد اوّل

« litaires, fortifia plusieurs villes, telles que Tarsous et « Adanah, rendit la prospérité à Massissah et à Marâch et « multiplia les travaux de défense militaire, les caravansé-« rails et maisons hospitalières. Son exemple fut suivi par « ses agents ; le peuple s'inspira de sa conduite et marcha sur « ses traces en suivant la direction qu'il lui donnait ; l'erreur « fut subjuguée, la vérité reparut, et l'islam, brillant d'un « éclat nouveau, éclipsa les autres religions. Le type de la « générosité et de la bienfaisance fut réalisé sous ce règne « par Oumm-Djåfar Zobeïdah, fille de Djåfar et petite-fille « de Mansour. Cette princesse fit élever de nombreux cara-« vansérails à la Mecque, et couvrit cette ville et la route « des pèlerins de citernes, constructions et puits qui existent « encore aujourd'hui; elle bâtit plusieurs khans pour les « voyageurs sur la frontière de Syrie et à Tarsous, et les dota « de biens de mainmorte. Il faut aussi, en parlant de cette à époque, mentionner les Barmécides, leur générosité, leur « bienfaisance et les grandes actions qui ont rendu leur nom « immortel. Réchid fut le premier Khalife qui établit le jeu

خليفة لعب بالصولنجان في الميدان ورمي بالنُسّاب في البرجاس ولعب بالكرة والطبطاب وقرّب للحدّاق في ذلك فعمّ الناس ذلك الفعل وكان اوّل من لعب بالشطرنج من خلفاء بنى العباس وبالنرد وقدّم اللعّاب واجرى عليهم الارزاق فسمّى الناس ايامه لنضارتها وكثرة خيرها وخصبها ايام العروس وكثير مما يجاوز النعت ويتفاوت فيه الوصف قال القاهر فاراك قد اقصرت في افعال أمّ جعفر فلم ذلك قلت يا امير المؤمنين ميلاً الى الاختصار وطلبًا الايجاز قال فتفاول للربة وهرّها فرأيت الموت الاجر في طرفها ثم برق عينية مع ذلك فاستسلمت وقلت هذا ملك الموت ولم اشك انه يقبض روى فاهوى بها نحوى فزغت ملك الموت ولم اشك انه يقبض روى فاهوى بها نحوى فزغت

« du mail dans le manége, le tir à l'arc dans l'exercice du « djérid, la paume et les raquettes; il récompensa ceux qui « se distinguaient dans ces différents exercices, et le peuple s'y « adonna à son exemple. Le premier aussi parmi les Khalifes « abbassides, il joua aux échecs et au nerd, favorisant les « joueurs distingués et leur accordant des pensions. Telles « furent la splendeur, la richesse et la prospérité de son « règne, qu'on appela cette époque « les jours de noce. » Ces « mérites et d'autres encore dépassent toute description et « sont au-dessus de tout éloge. »

« Là-dessus Kaher m'interrompant : « Je crois, dit-il, que « tu as raccourci l'histoire de Oumm-Djâfar. Pourquoi cela? « — Sire, répliquai-je, je veux être court et je recherche « la concision. » A ces mots, le Khalife saisit sa pique et la brandit vers moi : je vis la mort rouge m'apparaître à la pointe de cette arme. Les yeux du prince lançaient des éclairs. Je me résignai à mon sort : c'était l'ange de la mort, je n'en doutai plus, qui venait m'arracher l'âme. En effet, le Khalife lança son arme contre moi, mais je me baissai à

منها فاسترجع وقد اخطأتنى فقال ويلك ابغضت ما فيه عيناك ومللت للياة قلت ماهو يا امير المؤمنين قال اخبار أمّ جعفر زدق منها قلت نعم يا امير المؤمنين كان من فعلها وحسن سيرتها في للجدّ والهزل ما برزت فيه على غيرها فاما للجدّ والآثار للحميلة التي لم يكن في الاسلام مثلها مثل حفرها للعين المعروفة بعين المشاش بالحجاز فانها حفرتها ومهدت الطريق لم تكل خفض ورفع وسهل وجبل ووعر حتى اخرجتها من مسافة اثنى عشر ميلاً الى مكّة فكانت جملة ما انفقت عليها عا ذكر واحصى الف الف وسبع مائة الف دينار وما قدمت ذكره من المصانع والدور والبرك والآبار بالحجاز والثغور وانغاقها

propos et le coup ne porta pas. « Malheureux, ajouta Kaher « en se reculant, as-tu donc joué ta tête, es-tu dégoûté de « la vie? - Pourquoi, Sire? - Allons, continua le prince, « cette histoire d'Oumm-Djafar, j'en veux savoir davantage. « - Prince des Croyants, j'obéis. La noblesse et la magni-« ficence de cette princesse, aussi bien dans les choses graves « que dans les plaisirs, l'ont fait placer au premier rang. « En ce qui concerne ses œuvres sérieuses, ses fondations « sans précédents dans l'islam, il faut citer le percement de « la source nommée Ain el-Mouchach, dans le Hédjaz. Ce « fut cette princesse qui fit jaillir cette source et, par un « aqueduc traversant les terrains déprimés et saillants, les « plaines, les montagnes et le sol rocailleux sur un parcours « de douze milles, en fit arriver l'eau jusqu'à la Mecque; on « estime que ce travail ne coûta pas moins d'un million sept « cent mille dinars. J'ai déjà parlé des travaux publics, « hôtels, citernes et puits dont elle dota le Hédjaz et les « frontières de l'empire : elle y consacra des milliers de

الالون على ذلك دون ما كان في وقتبها من البخل وعمّ اهل الغاقة من المعرون والحصب واما الوجه الثاني مما تستباع به الملوك في اعالهم وينعمون به في ايامهم ويصونون به دوليهم ويدوّن في اعالهم وسيرهم فهو انها أوّل من اتخذ الآلة من الذهب والغصّة المكلة بالجوهر وأصطنع لها الرفيع من الوشي حتى بلغ ثوب وشي أُخذ لها خسين الف دينار وهي اوّل من اتخذ الشاكرية والخدم والجواري يختلفون على الدواب في جهاتها ويذهبون في حوائجها برسائلها وكتبها واوّل من اتخذ القباب من الغصّة والابنوس والصندل وكلاليبها من الذهب والغصّة مليسة بالوشي والسمّور والديباج والوان الخرير من الاحسر مليسة بالوشي والسمّور والديباج والوان الخرير من الاحسر مليسة بالوشي والمتور والديباء والوان الخرير من الاحسر مليسة بالوشي والمتور والديباج والوان الخرير من الاحسر والاحترير والاحتراء والاصغر والاحتراء والعراء والاحتراء والاحتراء والاحتراء والاحتراء والاحتراء والاحتراء والوحتراء والاحتراء والوحتراء والاحتراء والاحتراء والوحتراء والاحتراء والاحتراء والوحتراء والاحتراء والوحتراء والاحتراء والوحتراء وا

« dinars, tout cela sans préjudice de ses autres libéralités, « des secours et du bien-être qu'elle répandit sur les classes nécessiteuses. Dans la seconde catégorie de ses dépenses, « celles dont les rois tirent vanité, sur lesquelles ils fondent « leur prospérité et le salut de leur empire, celles enfin que « l'histoire enregistre dans le récit de leurs faits et gestes, « Oumm-Djåfar se signala également. C'est elle qui se servit « la première de vaisselle d'or et d'argent, enrichie de pier-« reries ; on fabriqua pour elle les plus beaux tissus de « wachi, dont une seule pièce destinée à son usage coûta « cinquante mille dinars. La première elle organisa une « troupe de gardes du corps, d'eunuques et de filles esclaves « qui chevauchaient à ses côtés, exécutaient ses ordres, por-· taient ses lettres et messages. La première elle se servit de « palanquins d'argent, d'ébène et de santal, ornés d'agrafes « d'or et d'argent, et tapissés de wachi, de martre-zibeline, « de brocart, de soie rouge, jaune, verte et bleue. La pre-« mière elle introduisit la mode des brodequins ornés de

وشعع العنبر وتشبه الناس في افعالهم بام جعفر ولما افضى الامر الى ولدها يا امير المؤمنين قدّم الخدم وآثرهم ورفع منازلهم ككوثر وغيرة من خدمه فلما رأت ام جعفر شدّة شغفه بالخدم واشتغاله بهم اتخذت الجوارى المقدودات الحسان الوجوة وعمّت رؤوسهن وجعلت لهن الطرز والاصداغ والاقفية والبستهن الاقبية والقراطق والمناطق فاست قدودهن وبرزت اردافهن وبعثت بهن اليه فاختلفن بين يديد فاستحسنهن واجتذبن قلبه اليهن وابرزهن المناس من الخاصة والعامّة الحوارى المطموسات والبسهن الاقبية والمناطق وسمّوهن الغلاميات فلما سمع القاهر والبسهن الاقبية والمناطق وسمّوهن الغلاميات فلما سمع القاهر

« perles et celle des bougies d'ambre; modes qui se propa-« gèrent dans le public. - Ensuite, Prince des Croyants, « lorsque son fils (Emin) monta sur le trône, il donna la « préséance aux pages, tels que Kawtar et autres, et leur « témoigna sa prédilection en leur accordant les plus hautes « dignités. Oumm-Djåfar, remarquant le goût prononcé de « son fils pour ces pages et l'empire qu'ils prenaient sur lui, « fit choix de jeunes filles remarquables par l'élégance de « leur taille et le charme de leur visage. Elle les coiffa de · turbans, leur donna des vêtements au chiffre royal, une « coiffure bouclée et enfermée dans un réseau par derrière « (comme celle des jeunes gens), les habilla de haba, de « justaucorps et de ceintures qui donnaient du relief à leur « taille et faisaient ressortir leurs formes arrondies. Elle les « envoya chez son fils. Le prince, en les voyant défiler en sa « présence, les trouva charmantes ; il fut captivé par leurs « attraits et les produisit en public. C'est alors que dans « toutes les classes de la société s'établit la mode des jeunes « filles esclaves aux cheveux courts, vêtues de kaba et de ذلك الوصف ذهب به الطرب والسرور والفرح ونادى باعلى صوته يا غلام قدح على وصف الغلاميات فبادر اليه جواركثيرة قدهن واحد توهتهن غلاناً بالقراطق والاقبية والطرز والاقفية ومناطق الذهب والفضة فاخذ الكأس بيدة فاقبلت اتأمل صغاء جوهر الكأس ونورية الشراب وشعاعه وحسن اولئك الجوارى والحربة بين يديه فاسرع في شربه وقال هيه فقلت نعم يا امير المؤمنين ثم افضى الامر الى المأمون فكان في بدء امرة لما غلب عليه الغضل بن سهل وغيرة يستعمل النظر في احكام النجوم وقضائها وينقاد الى موجباتها ويذهب مذاهب من سلف من ملوك ساسان كاردشير بن بابك وغيرة واجتهد في سلف من ملوك ساسان كاردشير بن بابك وغيرة واجتهد في

« ceintures ; on les nomma goulamiat « pages féminins. » ---Cette description émut Kaher; il manifesta une vive satisfaction et, d'une voix retentissante, il s'écria : « Echanson, « une coupe de vin en l'honneur des pages féminins! » Aussitôt parut un essaim de jeunes filles, toutes de même taille et ressemblant à de jeunes hommes ; elles étaient vêtues de justaucorps, de kaba et de brocart; elles portaient leurs cheveux en réseau et des ceintures d'or et d'argent. Pendant que le Khalife prenait la coupe, j'admirai la pureté du métal dont elle était faite, l'éclat du vin qui la dorait de ses rayons, et je m'extasiai sur la beauté de ces jeunes filles. Mais le prince tenait toujours sa formidable pique; il but d'un trait et me dit : « Allons! continue. » « Sire, j'obéis, ré-« pondis-je. Le pouvoir appartint ensuite à Mamoun. Au « début de son règne, ce prince, subissant l'influence de Fadl « ben Sehl et d'autres courtisans, s'adonna à l'étude de « l'astrologie et se soumit à ses décisions. Il conforma sa « conduite à celle des rois sassanides, tels qu'Ardéchir, fils « de Babek, et autres souverains; épris de la lecture des

قراءة الكتب القديمة وامعن في درسها واطنب على قراءتها فافتن في فهمها وبلغ درايتها فطاكان من الغضل بن سهل ذى الرياستين ما اشتهر وقدم العراق انصرف عن ذلك كله واظهر القول بالتوحيد والوعد والوعيد وجالس المتكلّبين وقرّب البيد كثيرًا من الجدليين المبرزين والمناظرين كابي الهذيل وابي انخاق ابرهيم بن سيّار النظّام وغير هولاء هن وافقها وخالغها والزم يجلسه الغقهة واهل المعرفة من الادبآء واقدمهم من الامصار واجرى عليهم الارزاق فرغب الناس في صنعة النظر وتعطوا البحث والجدل ووضع كل فريق منهم كتبًا ينصر فيها مذهبه ويؤيد بها قوله وكان آكرم الناس عغوًا وآكثرهم احتمالاً واحسنهم ويؤيد بها قوله وكان آكرم الناس عغوًا وآكثرهم احتمالاً واحسنهم

« livres anciens, il s'appliqua à les étudier, persévéra dans « ses recherches et réussit à les comprendre et à les appro-« fondir. On sait ce qu'il advint de Dou 'l-Riasetein Fadl, fils de Sehl (cf. t. VII, p. 61). De retour en Irak, Mamoun, « renonçant à ses études favorites, professa la doctrine de « l'unité, des récompenses et châtiments (c'est-à-dire la « doctrine des Moutazélites); il présida aux conférences des « théologiens et attira à sa cour les dialecticiens les plus cé-« lèbres dans la controverse, Abou 'l-Hodeïl, Abou Ishak « Ibrahim, fils de Seyyar Naddam, et d'autres docteurs par-« tisans ou adversaires de ces deux maîtres. Il avait sans « cesse à ses côtés les jurisconsultes et les littérateurs les · plus instruits; il les faisait venir de tous pays et les pen-« sionnait. Le peuple prit goût aux spéculations philoso-« phiques; l'étude de la dialectique devint de mode; chaque « école écrivit des ouvrages à l'appui de sa thèse et en faveur « des doctrines qu'elle professait. Quant à Mamoun, ce fut « le plus clément et le plus patient des hommes ; personne مقدرةً واجودهم بالمال المرغيب وابذلهم المعطايا وابعدهم من النغاسة واتبعة وزراؤة واصحابه في فعله وسلكوا سبيله وذهبوا مذهبه ثم المعتصم فانه يا امير المؤمنين سلك في النحلة رأى اخيه المأمون وغلب علية حبّ الغروسية والتشبه بالملوك الاعاجم في الآلة ولبس القلانس والشاشيات فلبسها الناس اقتداء بغعله وائتمامًا به فسميت المعتصميات وعمم الناس افضالة وامنت السبل في ايامة وشهل الناس احسانة شم هارون بن مجد الواثق فانه اتبع ديانة ابية وجد وعاقب المخالف وامتحن الناس وكثر معروفة وامر القضاة في سائر الاهال الا يقبلوا شهادة من خالفه وكان كثير الاكل واسع العطاء (١)

« ne fit un meilleur usage du pouvoir; personne ne fut plus « libéral, plus prodigue dans ses dons et moins enclin à les « regretter. Ministres et courtisans, tous l'imitèrent à l'envi, « tous suivirent son exemple et marchèrent sur ses brisées.

« Moutaçem lui succéda, Sire. Ce Khalife adopta les « opinions religienses de Mamoun, son frère. Il se distingua « par son goût pour les chevaux, par son désir d'imiter les « rois étrangers dans. l'emploi de sa vaisselle et dans la mode « des calottes et turbans. Le peuple adopta ces coiffures à « l'imitation du souverain et leur donna pour cette raison le « nom de moutaçemi. Moutaçem fut bon pour son peuple; « il assura la sécurité de l'empire et répandit ses largesses « sur ses sujets. — Le Khalife suivant, El-Watik Haroun, fils « de Mohammed, se conforma à la doctrine religieuse de « son père et de son oncle paternel; il châtia les dissidents « et établit des examens de croyance. Il se distingua par sa » bienfaisance. Il défendit à tous les kadis de l'empire de « recevoir en justice le témoignage de ceux qui ne parta» geaient pas ses opinions religieuses. Il fut grand mangeur,

سلس القياد متحنناً على رعيته ثم المتوكّل يا امير المؤمنين فانه خالف ما كان عليه المأمون والمعتصم والواثق من الاعتقاد ونهى عن الجهد والمناظرة في الآراء وعاقب عليه وامر بالتقليد واظهر الرواية المحديث نحسنت ايامة وانتظمت دولتة ودام ملكه وغير ذلك يا امير المؤمنين مما اشتهر من اخلاقه قال القاهر قد سمعت كلامك وكاني مشاهد المقوم على ما وصفت معاين لهم فيها ذكرت ولقد سرّني ما سمعت منك ولقد فتحت ابواب السياسة واخبرت عن طرق الرياسة ثم امرلي بجائرة على عطاءها في وقتها ثم قال لى اذا شمّت فقمت وقام على اثرى بحربته فخيل والله اليّ انه يرميني بها من ورائي ثم عطف اثرى بحربته فخيل والله اليّ انه يرميني بها من ورائي ثم عطف

« prodigue dans ses dons, d'humeur facile et plein de solli-« citude pour ses sujets. — Motewekkil, son successeur, « rejeta les croyances professées par Mamoun, Moutaçem et « Watik; il proscrivit sous les peines les plus sévères la con-« troverse religieuse, rétablit la foi d'autorité et l'enseigne-« ment de la tradition. Son règne fut heureux, son gou-» vernement bien établi et stable. Ces faits, Prince des « Croyants, et d'autres détails sur le caractère de Motewekkil » sont parfaitement connus. »

« Kaher me dit alors: « En t'écoutant parler, je croyais « voir revivre ces souverains tels que tu les dépeignais; il me « semblait que tes portraits devenaient une réalité. Je suis « enchanté de ce que je viens d'entendre: tu as ouvert l'accès « du sage gouvernement et montré la route de la bonne « administration. » Et ce disant, il m'accorda une gratification en ordonnant qu'elle me fût payée comptant. Puis il me congédia. Je me levai; il se leva sur mes traces, sa pique à la main : je crus d'abord qu'il allait me frapper par derrière, mais heureusement il se détourna et se dirigea

تحو دار للحرم فا مضت الله ايام يسيرة حتى كان من امرة ما ظهر قال المسعودى وهذا الرجل الذى اخبرت عنه بهذا للبر فله اخبار حسان وهو ي يرزق الى هذه الغاية وهي سنة قلات وثلاثين وثلاثمائة مدّاحًا لللوك معاشرًا لاهل الرياسات حسن الغهم جيّد الرأى وى خلافة القاهر بالله وذلك سنة احدى وعشرين وثلاثمائة كانت وفاة الى بكر محد بن للسن احدى وعشرين وثلاثمائة كانت وفاة الى بكر محد بن للسن وانتهى في اللغة وقام مقام للخليل بن احده فيها واورد اشياء في اللغة لم توجد في كتب المتقدمين وكان يذهب في الشعر كل المغت مذهب فطورًا يجرل وطورًا يرق وشعرة اكثر من ان تحصيد او يأتي عليه كتابنا هذا في جيّد شعرة قصيدته المقصورة او يأتي عليه كتابنا هذا في جيّد شعرة قصيدته المقصورة

vers son harem. Peu de jours après cette entrevue, il était victime des événements que l'on sait.

Le personnage dont je viens de citer la narration est l'auteur de plusieurs récits intéressants; il vit encore aujourd'hui en la présente année 333, exerçant la profession de conteur à la cour, et mêlé aux grands fonctionnaires du gouvernement; c'est un homme d'une belle intelligence et

d'un esprit distingué.

Sous le khalifat de Kaher-Billah, en 321, Abou Bekr Mohammed (fils d'El-Haçan) Ibn Doreïd mourut à Bagdad. Ce fut un des meilleurs poëtes de notre siècle et un maître accompli en lexicographie, où il occupa la place laissée par Khalil, fils d'Ahmed. Il enrichit cette science d'un grand nombre de termes qu'on chercherait vainement dans les ouvrages anciens et, quant à la poésie, il en parcourut tout le domaine. Tantôt sublime, tantôt subtil et délicat, il a composé un si grand nombre de pièces qu'il serait impossible de les énumérer ni de les citer ici. Une des meilleures

التي يمدح بها الشاة بن ميكال ويقال انه احاط فيها باكثر المقصور واوّلها

اما ترى رأسى حاكى لونة طرّة صبح تحت اذيال الدي واشتعل المبيض في مسودة مثل اشتعال النار في جزل الغضى

ومنها

ان الحديدين اذا ما استوليا على جديد ادنياة البكي وفيها يقول(1)

لست اذا ما بهظتنى غيرة من يقول بلغ السيل الربَى وان ثوت بين ضلوى زفرة تملاء ما بين الرجا الى الرجا وقد عارضه في هذه القصيدة المقصورة جهاعة من الشعرآء

est sans contredit la kaçideh, dite maksourah, qu'il composa en l'honneur de Chah Ibn Mikal et qui renferme, dit-on, le plus grand nombre des mots maksour (c'est-à-dire les mots terminés par une voyelle longue sans medda). Elle commence ainsi:

Ne vois-tu pas que ma chevelure blanchissante ressemble à l'aurore qui se dégage, comme une frange blanche, du noir manteau de la nuit? Lorsque ses blanches lueurs s'allument au milieu des ténèbres comme la flamme qui consume le sombre bois du gada.

## Et plus loin :

Le jour et la nuit (les années), toujours jeunes, s'acharnent sur tout ce qui est jeune et hâtent sa décrépitude.

Et ce passage de la même pièce :

Lorsque la douleur m'accable, je ne suis pas de ceux qui crient: L'inondation gagne les coteaux (c'est-à-dire tout est perdu)!

Non, je ne suis pas de ceux-là, même si les sanglots brisent mes côtes et font tressaillir tout mon corps.

Le poëme maksourah d'Ibn Doreid a inspiré de nombreux

منهم ابو القاسم على بن محد بن داود بن فهم التنوى الانطاك وهو في وقتنا هذا وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة بالبصرة في جملة البريديين<sup>(1)</sup> واوّل قصيدته المقصورة التي يمدح فيها تنوخ وقومه من قضاعة

لولا آنتهائي لمراطع نهى النهى الله مدى يطلب من جاز المدى ال كنت اقصرت فا اقصر قلب داميًا تدميد الحاظ الدُمى ومقلة ان مقلت اهل الغضا اغضت وفي اجفانها جرالغضى

وفيها يقول<sup>(2</sup>

وكم ظبآء رعتها لخاطها اسرع فالانغس من حدّ الظبي اسرع من خون الى جون ومن حُبّ الى حبّة قلب وحشى

imitateurs, entre autres Abou 'l-Kaçem Ali, fils de Mohammed, fils de Daoud, fils de Fehm Tenoukhi, poëte originaire d'Antioche, et qui aujourd'hui, en 332 de l'hégire, habite Basrah avec les partisans des Beridi. Voici le début de sa maksourah, dans laquelle il chante la tribu de Tenoukh et sa famille issue de Kodaah:

Si je n'étais au déclin de mes jours, je ne me soumettrais pas à la voix de la sagesse; mais quel but peut poursuivre celui qui a dépassé les limites (de la vie)?

Je suis vieux, mais mon cœur est assez jeune encore pour saigner

quand ces idoles le percent de leurs œillades.

Et mes yeux, s'ils aperçoivent les gens qui habitent Gada (vallée du Nedjd), baissent leurs paupières, où brûle le charbon de gada (tamarisc).

## Autres vers du même poëte:

Que j'en ai aimé de ces faons (beaux pages) dont les regards arrivaient au cœur plus rapides que le faon dans sa course,

Plus rapides que la peur quand elle envahit le cœur, que l'amour quand il se glisse dans Pame d'une beauté farouche! قضاعة بن ملك بن حمير ما بعد ذا للرتقين مُرتقا وقد سبق الى المقصورة ابو المقاتل نصر بن نصير الدُلوان في محد بن زيد الداعي الحسني بطبرستان بقوله

قعا خليليًّ على تلك الرُبَى وسائلا ها ابن هاتيك الدُنَى ابن اللواق ربعت ربوعها عليك باستخبارها تشغى للوي ولابن ورتآء في المقصورة ايضاً (۱)

ماشئت قل في المهى هى الغنى جواهر بكين اعطان الدُى مَ ومن تأخر موتد بعد موت ابن دريد العماني ابو عبد الله المُجّع (2) وكان كاتبًا شاعرًا بصيرًا بالغريب وهو صاحب الباهلي

Kodaah est fils de Malek, fils de Himyar : il n'y a pas de degrés de noblesse plus élevés que ceux-ci.

Une poésie maksourah, encore plus ancienne, est due à Abou 'l-Moukatil Nasr, fils de Noçaïr, Houlwani. Voici un passage de cette pièce en l'honneur de Mohammed, fils de Zeïd, le missionnaire de la famille de Haçan dans le Tabaristân:

Amis, arrêtez-vous tous deux sur ces hauteurs et demandez où sont ces chères idoles.

Où sont-elles celles qui habitaient ce campement au printemps? Poete, parler d'elles, c'est calmer ta douleur.

Citons encore ce fragment d'une maksourah, dont l'auteur est Ibn el-Warkà:

Répète à ton gré : Voici les vallées de Meha et de Kana, et répands les perles (de tes larmes) sur le départ de ces belles idoles.

Parmi les littérateurs qui moururent après Ibn Doreid, il faut citer El-Omani Abou Abd Allah, surnommé Moufaddjå, katib et poëte qui possédait tous les secrets de la langue المصرى الذى كان يناقض ابن دريد فما جود فيه المجتع توله الاطرب الغواد الى رُدين ودون مرارها دو الجلهتين المرخيالها وُهنا برحلى فولّى رعية الشرطين عينى وقد اتينا على ما كان في ايام القاهر مع قصر مدّته من الكوائن في الكتاب الاوسط فنع ذلك من اعادة ذكرة في هذا الكتاب وبالله التوفيق،

# الباب السابع والعشرون بعد المائة ذكر خلاقة الراضي بالله

وبويع الراضى بالله محد بن جعفر المقتدر ويكنى ابا العباس

poétique. Il fut l'ami d'El-Bahili Misri, imitateur d'Ibn Doreïd. Voici deux beaux vers de ce Moufaddjâ:

Mon cœur bat pour Rodeïna, mais hélas! avant de la voir il faut passer à Dou-Djelheteïn,

Son image m'est apparue pendant la nuit au campement et mes yeux ont cessé d'observer la constellation du Bélier (qui annonce la pluie).

Nous avons raconté les principaux événements du règne, d'ailleurs si court, de Kaher dans notre Histoire moyenne; nous n'avons donc pas à y revenir ici. Notre secours est en Dieu!

### CHAPITRE CXXVII.

#### KHALIFAT DE RADI-BILLAH.

Radi-Billah (Mohammed, fils de Djâfar Mouktadir), dont le surnom était Abou'l-Abbas, fut proclamé le jeudi 6 de يوم الجيس لست خلون من جهادى الاولى سنة اثنتين وعشرين وشلاتمائة فاتام في الخلافة الى ان مضى من ربيع الاوّل عشرة ايام سنة تسع وعشرين وثلاثمائة ومات حتف انغم بمدينة السلام فكانت خلافته ست سنين واحدى عشر شهرًا وثمانية ايام وامّه امّ ولد اسمها ظلوم،

### ذكر جهل من اخبارة وسيرة ولمع عما كان في ايامه

واستوزر الراضى ابا على محد بن على بن مقلة ثم استوزر ابا على عبد الرحن بن عيسى بن داود بن الجرّاح ثم ابا جعفر محد آبن القاسم الكرى ثم ابا القاسم سليمان بن الحسن بن مخلد ثم ابا الفتح الغضل بن جعفر بن الغرات ثم ابا عبد الرحن آبن محد البريدى وكان الراضى اديبًا شاعرًا ظريفًا وله اشعار

djemadi I, 322 de l'hégire. Il resta sur le trône jusqu'au 10 de rébî I, 329, et mourut de sa mort naturelle à Bagdad, après avoir régné six ans, onze mois et huit jours. Sa mère était une esclave nommée Daloum.

### RÉSUMÉ DE SON HISTOIRE ET DE SA VIE; PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS DE SON RÈGNE.

Voici le nom des vizirs qui furent successivement nommés par ce Khalife: Abou Ali Mohammed, fils d'Ali, fils de Mouklah; — Abou Ali Abd errahman, fils d'Yça, fils de Daoud, fils de Djerrah; — Abou Djåfar Mohammed, fils de Kaçem Kerkhi; — Abou 'l-Kaçem Suleiman, fils d'El-Haçan, fils de Makhled; — Abou 'l-Fath Fadl, fils de Djåfar, fils de Forat, et, en dernier lieu, Abou Abd errahman, fils de Mohammed, Beridi. — Radi-Billah était lettré et poète

حسان في معان مختلفة أن لم يكن ضاعى بها أبن المعترف نقص عند فن ذلك قولد في وصف حالد وحال معشوق أذا التقيا(1)

يـصغـرّ وجـهـی اذا تأمـلّه طـری و يحــرّ خــدّه خجــلا حـتي کانّ الـذی بـوجـنـتـه من دم وجهی اليه قد نـقـلا ومن جيّد شعره قوله<sup>(2)</sup>

يا ربّ ليل قد دنا مزارة ستّرني ومؤنسي ازرارة ساق مليج القدّ لما حارة سراجة ووجهة منارة يشهد لي ببذله زبّارة تاة بحدّ ظهر آجرارة ماس مع الجنرة جلّنارة الى كثيب قد حوى ازارة والى غصن ضمنت ازرارة طوّع الكؤوس عِدةً عذارة

élégant; il a laissé de beaux vers sur différents sujets et, sans ressembler à Ibn Moutazz, il ne lui est pas inférieur, Voici, par exemple, un passage où il peint son émotion et celle de sa maîtresse quand ils se rencontrent:

En la voyant, mon visage pâlit et le sien se couvre d'une pudique rougeur :

Il semble que tout mon sang, abandonnant mon corps, alllue sur son visage.

Et cet autre fragment non moins remarquable:

Que de fois, aux approches du rendez-vous, la nuit nous a cachés, moi et mon ami, sous ses voiles!...

Cet échanson à la taille svelte, si sa lanterne lui manque, sa beauté lui sert de flambeau.

Sa ceinture flottante me prouve sa générosité, malgré la fierté de son visage rougissant.

Ses joues sont colorées comme la fleur de grenade : quelles rotondités charmantes recouvre sa tunique!

Quelle taille flexible se cache sous sa robe! Sa beauté invite à vider plusieurs fois les coupes, etc.

وقد كان ابو بكر الصولى يروى كثيرًا من اشعار الراضى ويذكر حسن اخلاقه وجيل اختيارة وارتياضة بالعم وفنون الادب واشرافة على علوم المتقدمين وخوضة في بحار الجدليين من اهل العم والمتغلسفين وذكر أن الراضى رأى في بعض متنزهاته بالثُريًّا بستانًا مونقًا وزهرًا رائعًا فقال لمن حضر من ندمائه هل رأيتم احسن من هذا فكل قال اشياء ذهب فيها الى مدحة ووصف تحاسنه وانها لا يبغى بها شيء من زهرات الدنيا فقال لعب الصولى بالشطريج والله احسن من هذا الرهر ومن كل ما تصفون وذكر أن الصولى في بدء دخولة الى المكتفى وقد كان ذكر له بجودة اللعب بالشطريج كان الماوردى اللاعب مقدمًا عندة متحكا من قلبة محجبًا بلعبة فلعبا بحضرة

Abou Bekr Souli, qui nous a conservé un grand nombre des poésies de Radi-Billah, loue la noblesse de caractère de ce Khalife, ses belles inclinations, son instruction solide, ses goûts littéraires, son érudition et la connaissance approfondie qu'il avait des discussions religieuses et philosophiques. — On rapporte que ce prince, se promenant dans son domaine de plaisance à Toureyya, remarqua un charmant jardin, brillant de verdure et de fleurs; il demanda à ses courtisans s'ils avaient jamais vu quelque chose de plus beau. Aussitôt chacun de s'extasier sur ce jardin, d'en exalter la beauté et de le mettre au-dessus de toutes les merveilles du monde. «Eh bien, s'écria le Khalife, le talent de Souli aux échecs me charme plus que ces fleurs et que tout ce que vous décrivez.»

On raconte aussi que Souli, lorsqu'il se présenta à la cour de Mouktafi, où son talent aux échecs l'avait fait appeler, y trouva un rival, Mawerdi, qui avait conquis les bonnes grâces et la sympathie du Khalife, lequel admirait son haالمكتفى نحمل المكتفى حسن رأيه فى الماوردى وتقدّم الحرمة والالفة على نصرته وتشجيعه حتى ادهش ذلك الصولى فى اوّل وهلة فلما اتصل اللعب بينها وجمع له الصولى غايته وقصد قصده غلبه غلبًا لا يكاد يرد عليه شيئًا وتبين حسن لعب الصولى المكتفى فعدل عن هواه ونصره الخاوردى وقال له صار ماء وردك بولًا قال المسعودى وقد تفاعى بنا الكلام وتغلغل بنا التصنيف الى جمل من اخبار الشطرنج وما قيل فيها مع ما قدّمنا فيها سلف من هذا الكتاب عند ذكرنا الخبار الهند ومبادى اللعب بالشطم نج والنرد واتصال ذلك بالاجسام المعلوية والاجرام السماوية فلنذكر جمادً مما ذكر فى ذلك عما لم يتقدم والاجرام السماوية فلنذكر جمادً مما ذكر فى ذلك عما لم يتقدم ذكرنا له فيها سلف من هذا الكتاب "وقد ذكر الناس ممن

bileté au jeu d'échecs. Les deux rivaux jouèrent ensemble devant Mouktafi. Ce prince, prévenu en faveur de Mawerdi, qu'il connaissait et favorisait depuis longtemps, lui prodigua ses vœux et ses encouragements. Cette circonstance ne laissa pas que de troubler Souli au premier abord; mais, la partie continuant, il réunit toutes ses forces, marcha droit au but et remporta sur son adversaire une victoire sans conteste. La supériorité de son jeu devint alors évidente pour Mouktafi, et ce prince, cessant de favoriser Mawerdi, dit à ce dernier: «Ton eau de rose (mawerd) n'est plus que de l'urine.»

Le cours du récit et la suite de la narration nous amènent à parler des échecs et à citer ce qui a été dit sur ce sujet. Déjà, dans une autre partie de cet ouvrage, dans le chapitre de l'Inde, nous avons parlé de l'origine des échecs et du nerd, et de l'affinité de ces jeux avec les corps planétaires et les astres. Nous allons ajouter ici quelques détails nouveaux. Les auteurs, anciens et modernes, disent que toutes les va-

سلف وخلف ان جميع آلات الشطرنج على اختلان هياتها ست صور لم يظهر في اللعب غيرها فاوّلها الآلة المربعة المشهورة وهي ثمانية ابيات في مثلها ونسبت الى قدمآء الهند ثم الآلة المستطيلة وابياتها اربعة في ستة عشر والامثلة تنصب فيها في اوّل وهلة في اربعة صغون من كل الوجهين حتى تكون الدواب منها صغين والبيادق في صغين امامها ايضًا ومسيرها كسير امثلة الآلة الاولى والآلة المربعة وهي عشرة في مشلها والزيادة في امثلتها قطعتان تسميان الدبّابتين (١) ومسيرها كسير الشاة الآلة المها يأخذان ويوخذان ثم الآلة المدوّرة المنسوبة الى الروم ثم الآلة المدوّرة المنبومية التى تسمى الغلية وابياتها اثنى عشر على عدد بروج الغلك مقسومة نصغين وابياتها اثنى عشر على عدد بروج الغلك مقسومة نصغين

riétés d'échiquier se réduisent à six, les seules qui soient employées dans ce jeu. 1º L'échiquier carré ordinaire, qui se compose de huit cases de long sur huit de large : on l'attribue aux anciens peuples de l'Inde. 2° L'échiquier oblong, de quatre cases de large sur seize de long. Au début du jeu, les pièces y sont disposées sur quatre rangs de chaque côté, les cavaliers sur deux rangs et, devant ceux-ci, les pions, également sur deux rangs. La marche est la même que celle du premier échiquier. 3° L'échiquier carré, de dix cases sur dix cases. Celui-ci possède en plus deux pièces nommées debbabah a engins de guerre, » lesquelles marchent comme le roi, si ce n'est qu'elles prennent et peuvent être prises. 4º L'échiquier rond, attribué aux Byzantins. 5° Un autre échiquier rond en rapport avec les astres et nommé zodiacal : ses cases, au nombre de douze, comme les signes du zodiaque, divisent l'échiquier en deux moitiés, sur lesquelles se meuvent sept pièces de couleur

وينقل فيها سبعة امثلة مختلفة الالوان على عدد الجسة الانجم والنيرين وعلى الوانها وقد بيّنا فيها سلف من اخبار الهند كيفية اتصالها بالاجسام السماوية وما قبل في عشقها للاشخاص العلوية وان تحرّك الغلك لعشقه لما فوقه وقولهم في النفس ونزولها عن عالم العقل الى عالم الحسّ حتى نسبت بعد الذكر وجهلت بعد العلم وغير ذلك من تخاليطهم مما يتصل علمه عندهم بمنصوبات الشطرنج ثم آلة اخرى تسمى الجوارحية استحدثت في زماننا هذا وهي سبعة ابيات في ثمانية وامثلتها اثنى عشر في كل جهة منها ستة كل واحدة من الستة تسمى باسم جارحة من جوارح الانسان التي بها يميز وينطق ويسمع ويبصر ويبطش ويسمى وهي سائر الحواس والحاس المشترك الذي من

différente. Ce nombre de sept se rapporte aux cinq planètes et aux deux grands luminaires, le soleil et la lune. Nous avons déjà mentionné dans le chapitre de l'Inde les théories de ses savants sur l'influence des corps célestes et sur l'amour des substances planétaires. Ils croient que la sphère se ment par l'attraction sympathique d'une sphère supérieure; que l'âme descend du monde de l'intelligence dans celui des sens; qu'elle y perd le souvenir de ses origines et devient ignorante, de savante qu'elle était. Nous avons rapporté ces théories confuses dont la connaissance se rattache, d'après eux, à celle des positions dans le jeu d'échecs. 6° Un autre échiquier nommé organique, qui a été inventé de nos jours. Il renferme sept cases sur huit, et douze pièces disposées, six contre six, sur chaque côté de la table. Chacune des six pièces porte le nom d'un des organes ou des membres qui permettent à l'homme de juger, de parler, d'entendre, de voir, de toucher, de marcher, c'est-à-dire les sens et le sens commun, dont le siége est dans le cœur.

القلب وقد ذكرت الهند وغيرها من اليونانيين والغرس والروم وغيرهم عن لعب بها كيفية صورها ونصبها ومباديها ووجوة عللها والغرائب فيها وتصنيف القوائم والمغردات وانواع طرائف المنصوبات وقد استعمل لعّاب الشطرنج عليها فنون الهزل والنوادر المدهشة وزعم كثير منهم أن ذلك عما يبعث على لعبها وانصباب المواد وصحيح الافكار اليها وأن ذلك بمنولة الارتجاز الذي يستعمله أهل القتال عند اللقاء ولحادي عند الاعياء والمائح المعرب عند الاستسقاء وأن ذلك عدة اللاعب كما أن الشعر والارتجاز من عدة الحارب وقد قبل فيا وصفنا اشعار كثيرة منها ما قاله بعض اللعّاب في ذلك

## نوادر الشطم نج ف وقتها احرّمن ملتهب الجر

Les Indiens, les Grecs, les Perses, les Byzantins et d'autres peuples qui connaissent les échecs ont décrit ce jeu, sa forme, ses lois, son origine, ses causes, ses particularités, la disposition des pions et des figures, leurs positions différentes, etc. En outre, les joueurs possèdent des recueils d'anecdotes et de morceaux divertissants qui, au dire de plusieurs d'entre eux, stimulent le joueur, donnent un libre cours à ses humeurs et rendent sa pensée plus nette. Ces recueils sont pour eux comme les poésies didactiques du mètre redjez pour le guerrier sur le champ de bataille, pour le hadi quand la caravane est épuisée de fatigue, pour le distributeur qui cherche au fond de la citerne l'eau destinée aux voyageurs. C'est pour le joueur d'échecs un stimulant aussi efficace que les poésies et les vers didactiques pour les combattants. Au nombre des pièces de ce genre, je citerai le passage suivant d'une poésie due à un joueur :

Les poésies en l'honneur des échecs, dites à propos, brûlent d'une flamme plus ardente que celle d'un brasier.

كم من ضعيف اللعب كانت له عوناً على مستحسن القمر وثما قيل فيها فاحسن قائلها وبالغ في وصيف اللعب بها

ارض مربّعة حرآء من ادم ما بين الغين موصوفين بالكرم تذاكرا للحرب فاحتالا لها شبها من غيران يسعيا فيها بسغك دم هذا يغير وعين للحرب لمرتنم فانظرالي للخيل قد جاشت بمعرفة في عسكرين بلا طبل ولا علم

ومما قيل فيها فبولغ في وصفها واستوعب النظر لاكثر معانيها ما قالد ابو للسن بن ابي البغل الكاتب وكان من جلّة الكتّاب وكبار العمّال وممن اشتهر بمعرفتها وللهذق بها وهو(١)

فتى نصب الشطرنج كيما يرى بها عواقب لا تسمو لها عين جاهل

Que de fois elles ont donné l'avantage au faible joueur sur son adversaire plus habile!

Voici encore un passage où ce jeu est décrit avec un rare bonheur d'expressions :

Un échiquier carré, revêtu d'un cuir rouge, est placé entre deux amis d'une loyauté reconnue.

Ils évoquent le souvenir de la guerre et en donnent le simulacre, mais sans chercher l'effusion du sang.

L'un attaque, l'autre riposte et la lutte ne languit pas entre cux.

Voyez avec quelle stratégie savante les cavaliers courent sur les deux armées, sans fansares ni drapeaux, etc.

Au nombre des poésies du même genre, remarquables par l'élégance et le fini des descriptions qu'elles renferment, on cite celle d'Abou 'l-Haçan, fils d'Abou 'l-Bagal, le Katib; ce personnage, qui se distingua comme secrétaire et comme agent du gouvernement, était renommé aussi pour son jeu savant et fin :

L'homme intelligent dispose les échecs de façon à y découvrir les conséquences qui échappent aux yeux de l'ignorant. فابصر اعقاب الاحاديث في غده بعيني بجدّ في مخيلة هازل فاجدى على السلطان في ذاك انه اراة بها كيف أتقاء الغوائل وتصريف ما فيها اذا ما اعتبرته شبية بتصريف القنا والقنابل

قال المسعودى فاما ما قيل في النرد واوصافها فقد قدمنا فيما سلف من هذا الكتاب كيفية نصبها والمحدث للعبها على ما حكى من التنازع في ذلك عند ذكرنا اخبار الهند وفيها عند ذوى المعرفة بها ضروب من اللعب وفنون من الترتيب ووجوة من النصب الا أن عدد البيوت واحد لا زيادة فيها ولا نقصان على ما تقدم في ذلك من علمها والمعهود من اصولها وأن الفقيين فيها عكان واللاعب بهها وأن لم يكن مختارًا ولا خارجًا عن حكم الفقين وقضائهها محتاج الى أن يكون محتج النقل وسابقه

Il prévoit les dénoûments de l'avenir avec le regard assuré du sage sous les dehors de la frivolité;

Et par là il sert les intérêts du Sultan, en lui montrant dans ce jen comment on prévient les désastres.

Pour l'homme expérimenté, la stratégie de l'échiquier égale celle du champ de bataille (littéral.: de la lance et des escadrons).

Pour ce qui concerne le jeu de nerd, nous avons dit déjà, dans le même chapitre sur l'Inde, en quoi consiste ce jeu et quel en fut l'inventeur, d'après la diversité des traditions. Au dire des connaisseurs, il y a différentes manières de jouer et des règles diverses dans l'arrangement et la disposition des pièces; mais le nombre des cases est toujours le même et ne peut être ni augmenté ni diminué, conformément aux prescriptions et statuts de ce jeu. Ainsi que nous l'avons dit (t. I, p. 157), ce sont les deux dés qui font loi dans ce jeu; quant au joueur, bien qu'il n'ait pas sa liberté d'action et qu'il ne puisse se soustraire aux arrêts capricieux des dés, il lui faut cependant du discernement

صحيح للساب حسن الترتيب جيده وقد قيل في لعبها ووصفها واحكام الفصين فيها وقضائهها على لعابها اشعار كثيرة بالغوا بالقول فيها واغرقوا في استيعاب معانيها في ذلك قول بعضهم لا خير في الفرد لا يغنى محارسها فضل الذكاء اذا ما كان محروما تريك افعال فصيها محكمها ضدين في للحال مجوناً ومشؤما فا تكاد ترى فيها اخا ادب يفوته القررالا كان مظلوما

وانشدن ابو الغتم محود (أ) بن الحسين السندى بن شاهك الكاتب المعرون بكشاجم وكان من اهل العم والدراية والمعرفة والادب انه كتب الى صديق له يذمّ النرد وكان بها مشتهرًا ابياتًا وهي

dans la marche des pièces, dans la manière de compter et celle de disposer ses pions. Le jeu de nerd, l'assujettissement des joueurs aux décisions des dés forment le sujet d'un grand nombre de poésies techniques aussi élégantes qu'exactes. Nous citerons le fragment suivant:

Triste jeu que le nerd, puisque le joueur exercé ne peut dans la déveine compter sur les ressources de son esprit!

Les dés y font la loi et montrent d'un coup le contraste de la bonne et de la mauvaise fortune;

Et l'adversaire le plus habile, si la chance l'abandonne, ne peut se soustraire à la défaite.

Le secrétaire Abou 'l-Fath Mahmoud (fils de Huçeïn Sindi, fils de Chahek), connu sous le surnom de Kochadjim, homme instruit, sagace et lettré, m'a récité les vers suivants qu'il adressa à un de ses amis. Le poēte y critique le jeu de nerd, dans lequel il était passé maître:

Homme vaniteux, toi qui cherches dans le nerd un titre à l'admiration de tes amis,

قد لعمرى حرصتُ جهدى على قسرك لو لم تواتك الغصانِ غير انّ الاريب يكذب الظسنُ ويبكى لشدّة للسرمانِ واذا ما القضاة جاءت بحكم لم بعد عن قضائها للصمانِ ولعمرى ما كنت اوّل انسا نِ تمنى فاخلفت الامانى

وانشدني ابو الغتم ايضًا لابي نواس

ومأمورة بالامر تأتى بغيرة ولم تتبع في ذاك غيًّا ولا رشدا اذا قلتُ لم تغعل وليست مطيعةً وافعل ما قالت فصرتُ لها عبدا

وقد قدّمنا في باب اخبار ملوك الهند فيها سلف من هذا اللتاب قول من قال في النرد والغصّين انها جعلت مثلاً للكاسب وانها لا تنال بألكيس ولا بالحيل وما ذكر عن اردشير بن بابك

Assurément tu trouverais en moi un adversaire acharné, si les dés ne s'étaient déclarés en ta faveur ;

Mais le joueur le plus habile est déçu dans ses espérances et déplore les rigueurs de la mauvaise fortune.

Lorsque les juges ont rendu un arrêt, les deux parties ne peuvent se soustraire à leur décision.

D'honneur, je ne suis pas le premier dont l'espoir a été déjoué par la destinée, etc.

Abou 'l-Fath me citait aussi ce passage d'Abou Nowas:

Elle fait le contraîre de ce qui lui est ordonné, sans s'inquiéter de ce qui est le juste ou l'injuste.

Puisqu'elle ne se soumet pas à ma volonté et que je me soumets à la sienne, c'est moi qui suis son esclave.

Au début de ce livre, dans le chapitre sur les rois de l'Inde, nous avons cité l'opinion de ceux qui considèrent le nerd et les dés comme une sorte d'emblème des biens de ce monde, qui ne sont dévolus ni à l'intelligence ni à l'habileté. C'est, disions-nous, à Ardéchir, fils de Babek, que l'in-

في ذلك انه اوّل من لعب بها ورأى تقلب الدنيا باهلها وجعل بيوتها اثنى عشر على ترتيب عدد الشهور وان كلابها ثلاثون كلبًا بعدد ايام الشهور وان الغصّين مثلاً للقدر وتلعبه باهل هذا العالم وغير ذلك ما وصغنا من احوالها وقدّمنا من ذكرها في هذا الكتاب وغيره ما سلف من كتبنا وذكر بعض اهل النظر من الاسلاميين ان واضع الشطم نج كان عدليا مستطيعًا فيما يغعل وان واضع النرد كان مجبرًا فتبين باللعب بها انه لا صنع له فيها بل تصرفه فيها على ما يوجبه القدر علم علمه بها وذكر العروضي وهو من كان اذب الراضي وغيرة من الخلفاء وابنائهم قال حدّثت الراضي ذات يوم خبرًا لقتيبة آبن مسلم الباهلي في الكبر وغيرة من الخصال التي توجد في اهل

vention dudit jeu est attribuée; ce roi, frappé du spectacle des vicissitudes de la fortune, aurait divisé la table du nerd en douze cases, comme le nombre des mois, et établi trente chiens (dames), selon le nombre des jours du mois. Les deux dés représenteraient la destinée et son action capricieuse sur les hommes. (Voyeż t. I, p. 158.) Pour tous ces renseignements et d'autres du même genre, nous renvoyons au chapitre indiqué et à nos différents ouvrages. Enfin, un philosophe musulman soutient que l'inventeur des échecs fut un moutazélite partisan de la liberté des actes, tandis que l'inventeur du nerd fut un fataliste qui voulait montrer par ce jeu qu'on ne peut rien contre la destinée et que la vraie science est de conformer sa conduite aux décisions du sort.

El-Aroudi, qui fut un des précepteurs de Radi et de quelques autres Khalifes et fils de Khalifes, raconte le fait que voici: Un jour, je rapportai à Radi les paroles de Kotaïbah, fils de Moslem Bahili, sur l'orgueil et, en général, الرياسات عما يجد فيهم وما يكرة منهم من الاخلاق فكتب ذلك منى بخطّه في حال صباة وعنفوان حداثته ولقد رأيته مواظبًا على درسه الى ان استكل اتفاقه في بجلسه فداخله عند ذلك طرب وفرح واريحية لم اعهدها منه ثم قال لى وقد اقبل على لعل الزمان يبلغ بى ان اتأدب بهذة للحصال فاكون في مرتبة من يرتاض بهذة الآداب وهو انه قيل لقتيمة بن في مرتبة من يرتاض بهذه الآداب وهو انه قيل لقتيمة بن مسلم وهو وال على خراسان للجاج ومحارب المترك لو وجهت فلانًا لرجل من المحابه الى حرب بعض الملوك على لليش فقال قتيمة انه رجل عظيم الكبر ومن عظم كبرة اشتد عجبه ومن الحب براثه لم يشاور كغياً ولم يؤامر نصبحًا ومن تنج بالاعجاب

sur les qualités dignes d'admiration ou de blâme qui se rencontrent chez les princes. Radi, qui était à peine adolescent, écrivit cette tradition sous ma dictée et s'appliqua à l'apprendre par cœur. Lorsqu'il la sut entièrement, dans le cours de la séance, il se livra à des transports de joie qui ne lui étaient pas habituels; s'approchant ensuite de moi, il me dit : « Un jour viendra peut-être où je mettrai à profit « l'étude de ces qualités et où je serai obligé, par mon rang, « de mettre en pratique ces leçons de morale. » Quant à la tradition dont il s'agit, la voici. Kotaïbah, fils de Moslem, avait reçu de Haddjadj, le gouvernement du Khoraçân et la direction de la guerre contre les Turcs. Comme on lui désignait un officier de son entourage pour commander l'armée dirigée contre un chef des Turcs, Kotaïbah répondit : « Non, cet homme a un orgueil immense; or la vanité s'accroît en proportion de l'orgueil. Quand on est plein de confiance en soi-même, on ne daigne ni recourir à une sage délibération, ni recevoir un bon conseil; exalté par ce sentiment de vaوفخر بالاستبداد كان من الصنع بعيدًا ومن الخدلان تربيبًا والخطأ مع الجاعة خير من الصواب مع الغرقة ومن تكبر على عدوّة حقرة واذا حقرة تهاون بامرة ومن تهاون بامر عدوّة ووثق بغضل قوّته وسكن الى جميع عدّته قد احتراسه ومن قدّ احتراسه كثر عثارة وما رأيت عظيمًا تكبر على صاحب حرب قط الا كان منكوبًا ومهزومًا ومخذولًا لا والله حتى يكون اسمع من فرس وابصر من عقاب واهدى من قطاة واحذر من عقعق واشد اقدامًا من اسد واوثب من فهد واحقد من جمل واروغ من ثعلب واسخى من ديك واشخ من ظبى واحرس من المحل فان واحفظ من كلب واصبر من ضبّ واجمع من المحل فان

nité, fier de sa propre supériorité, on s'éloigne du succès et on se prépare d'humiliants revers. Il est préférable de se tromper avec le plus grand nombre que d'avoir raison avec une minorité. Quiconque se croit supérieur à son ennemi le méprise et ne daigne plus surveiller ses menées. Plein de dédain pour celui-ci, convaincu de la supériorité de ses propres forces, confiant en ses propres ressources, l'homme orgueilleux néglige ses moyens de défense et, par suite de cette négligence, commet fautes sur fautes. L'expérience m'a montré qu'un chef qui dédaigne son ennemi finit par être hattu et défait honteusement, lors même, en vérité, que ce chef aurait l'ouïe plus fine que le cheval, la vue plus perçante que l'aigle, qu'il serait plus sûr de sa marche que le kata, plus prudent que la pie, plus intrépide que le lion, plus agressif que l'once, plus rancunier que le chameau, plus astucieux que le renard, plus généreux que le cog, plus avare que la gazelle, plus sur ses gardes que la grue, plus vigilant que le chien, plus patient que le lézard et plus économe que la fourmi; car l'esprit ne donne son attention

النفس اتما تسمح بالعناية على قدر الحاجة وتتحفظ على قدر النفس الخون وتطمع على قدر السبب وقد قيل على وجه الدهر ليس المحب رأى ولا لمتكبر صديق ومن احبّ ان يُحبّ تحبّب قال العروضي وتذاكرنا يومًا بحضرة الراضي بالله في حال صباه وقد حضر جماعة من ذوى العلم والمعرفة باخبار الناس عمن غبر فانتهى بنا الامر الى خبر معاوية بن ابي سغيان حين ورد عليه كتاب من ملك الروم ان يرسل اليه سراويل اجسم رجل عنده فقال معاوية ما اعلمه الله قيس بن سعد فقال لقيس اذا انصرفت فابعث الى بسراويلك نخلعها ورى بها فقال معاوية هلا بعثت بها من مغزلك فقال قيس (1)

que dans la mesure du nécessaire, ne se garde que dans la mesure du danger et ne désire qu'en raison de ses besoins. On a dit avec justesse que jamais l'homme suffisant n'a de sagesse, ni l'homme orgueilleux d'ami, et que qui veut se faire aimer doit commencer par aimer. »

"Un jour, raconte encore El-Aroudi, nous causions chez Radi-Billah, qui était à peine un adolescent; l'assistance se composait de savants bien instruits des choses du passé. La conversation tomba sur un trait de la vie de Moâwiah, fils d'Abou Sosian. Ce Khalise avait reçu une lettre du roi de Byzance, qui le priait de lui envoyer les chausses de l'homme le plus grand de sa nation. "Je n'en connais pas de plus "grand que Kaïs ben Saad, "dit Moâwiah et, s'adressant à Kaïs lui-même, il lui recommanda d'envoyer ses chausses quand il serait sorti du palais. Kaïs les ôta sans désemparer et les jeta devant Moâwiah. "Que n'attendais-tu d'être "rentré chez toi pour nous les envoyer?" demanda le prince. Kaïs répondit:

اردت لكيما يعلم الناس انها سراويل قيس والوفود شهود وان لا يقولوا غاب قيس وهذه سراويل عادي فنه فيه وان لا يقولوا غاب قيس وهذه سراويل عادي فنه فيه محد ملوك فقال قائل من حضر قد كان جبلة بن الايهنم احد ملوك غسّان طوله اثنى عشر شبرًا فاذا ركب مسحت قدماه الارض فقال لم الراضى بالله وقد كان قيس بن سعد هذا المذكور اذا ركب تخط قدماه الارض واذا مشى بين الناس يتوهون اند راكب وقد كان جدّى على بن عبد الله بن العباس طويلاً بيتجب الناس من طوله وكان يقول كنت الى منكب عبد الله بن العباس وكان عبد الله بن العباس وكان عبد الله الى منكب جدّى العباس وكان العباس وكان عبد العباس بن عبد المطلب اذا طان بالبيت يُرى كانه فسطاط اليس قال فتخب والله من حضر من ايرادة هذا الخبر ومن

Je veux que tout le monde sache, les délégués étant présents, que ce sont bien là les chausses de Kaïs,

Afin qu'on ne dise pas : «Kaïs est absent et ces chausses viennent d'un Adite, qui les a léguées aux Temoudites.»

"Un des assistants rappela à ce propos qu'un roi de Gassan, Djabalah, fils d'El-Ayham, avait une taille de douze empans et que, lorsqu'il était à cheval, ses jambes traînaient par terre. Radi-Billah ajouta le fait suivant : «Lorsque le même Kaïs ben Saad était en selle, ses jambes traînaient sur le sol et, s'il marchait dans la foule, on aurait dit qu'il était à cheval. Mon aïeul Ali, fils d'Abd Allah, fils d'Abbas, était un grand et bel homme, dont on admirait la haute stature; il disait pourtant: «Je n'allais qu'à l'épaule d'Abd «Allah mon père, et Abd Allah n'allait qu'à l'épaule de mon « grand-père Abbas, fils d'Abd el-Mottalib. Quant à Abbas, « lorsqu'il faisait sa tournée rituelle autour de la Kaabah, « on croyait voir une grande tente blanche (fostat). » L'assemblée entière s'étonna qu'un enfant pût citer cette tra-

كلامه مع صغرسنّه ثم تداكرنا عجائب البلدان وما خصّ به كلّ سقع من الارض من انواع النبات والحيوان والجاد من انواع النبات والحيوان والجاد من انواع البواهروغيرها فقال قائل عمن حضر ان اعجب ما في الدنيا يكون بارض طبرستان على شاطئ الانهار شبيه بالباشق واهل طبرستان يسمونه بالكيكم وهو صياحه الذي يصبح به ولا يصبح في السنة اللافي هذا الفصل يعني الربيع فاذا صاح اجتمعت عليه العصافير وصغار الطيور عما يكون في المياه وغيرها فترقّه (۱) ولا النهار فاذا كان في آخره اخذ واحداً عما قرب منه من الطير فاكله فكذلك يفعل في كل يوم الى ان ينقضي هذا الفصل الربيعي فاذا انقضى ذلك انعكست عليه الطيور فلا تزال تجتمع عليه وتطودة وتضربه وهو يهرب منها ولا يسمع له صوت الى

dition en si bons termes. On vint ensuite à parler des merveilles de la terre et des raretés particulières à chaque pays, telles que plantes, animaux, minéraux précieux, etc. - « La plus étonnante chose du monde, dit un des assistants, se trouve dans le Tabaristàn. Sur les bords des rivières de cette contrée vit un oiseau semblable à l'épervier; les gens du pays le nomment kikem, en imitation de son cri. Ce cri, il ne le fait entendre que dans une seule saison de l'année, c'est-à-dire au printemps. Attirés par sa voix, passereaux, petits oiseaux des marais, etc. se réunissent autour de lui et lui donnent la becquée aux premières lueurs du jour; à la fin de la journée, il saisit un des oiseaux qui sont à sa portée et le mange. Il fait de même chaque jour jusqu'à la fin du printemps. Une fois cette saison passée, les oiseaux reviennent à la charge en grandes masses, le chassent à coups de bec et le forcent à s'enfuir; alors on n'entend plus son cri jusqu'au printemps suivant. C'est un bel oiseau au

الفصل الربيعي وهو طير حسن موشى حسن العينين قال وقد ذكر على بن زيد الطبرى صاحب فردوس للحكة ان هذا الطير ليس يكاد يُرى ولم تر قط قدماه معًا على الارض بل يطأ على الارض بل يطأ على الارض بلحدى قدميه على البدل لا يطأ الارض بهما معًا في الارض باحدى قدميه على البدل لا يطأ الارض بهما معًا في حالة واحدة قال وقد ذكر للجاحظ ان هذا الطير من احدى عجائب الدنيا وذلك انه لا يطأ الارض بقدميه بل باحداثا خوفًا على الارض ان تخسف من تحته قال والحب الثانى دودة تكون من المثقال الى الثلاثة تضيّ بالليل كضوً الشمع وتطير بالنهار ولها اجتحة خضرآء ملسآء ولا جناحين الها غذاؤها التراب لم تشبع منه قط خوفًا ان يغنى تواب الارض فتهلك جوعًا وفيها خواصّ كثيرة ومنافع واسعة قال الارض فتهلك جوعًا وفيها خواصّ كثيرة ومنافع واسعة قال

plumage multicolore et aux yeux magnifiques. Ali, fils de Zeid Tabari, auteur du Firdaws el-hikmet, « le Paradis de la « sagesse, » prétend que cet oiseau se laisse voir difficilement. On a remarqué, dit-il, qu'il ne pose pas ses deux pattes par terre ensemble et qu'il s'appuye sur l'une et sur l'autre alternativement, au lieu de s'appuyer sur les deux à la fois. Djahiz cite, lui aussi, cet oiseau parmi les curiosités de la création, à cause de cette habitude de ne se poser que sur une seule jambe, comme s'il craignait que la terre ne s'effondrât sous lui. - La seconde merveille est un ver qui pèse de un à trois mitkal. Ce ver brille pendant la nuit comme la flamme d'une bougie; il vole pendant le jour à l'aide d'ailes vertes et lisses. Il n'a pas d'antennes; il se nourrit de terre, mais ne se rassasie jamais, de peur que, cette nourriture venant à s'épuiser, il ne meure de faim. Cet insecte renferme un grand nombre de propriétés utiles. - Quant à la troisième merveille, plus étonnante encore

والتجب الثالث اعجب من الطير والدودة من يكرى نفسة للقتل يعنى المرتوقة من للغند فاستحسن هذا للبر من حضر فقال أبو العباس الراضى معارضًا للتغبر الذى اخبر بالخبر الاوّل قد ذكر عرو بن بحر للجاحظ أن اعجب ما في الدنيا ثلاث البوم لا تظهر بالنهار خوفًا أن تصببها العين لحسنها وجمالها ولما قد تصور في نفسها أنها أحسن للحيوان فتظهر بالليل والتجب الثاني الكرى لا يطأ بقدمية الارض بل باحداها فاذا وطأ بهما لم يعتمد عليهما أعتمادًا قوينًا ومشى بالتأني فأذا وطأ بهما لم يعتمد عليهما أعتمادًا قوينًا ومشى بالتأني الثالث الطائر الذي يقعد على بثوق المآء من الانهار إذا المخرقت الذي يعرف عمالك للحرين (أ) على شبه اللرك خوفًا من المآء أن المآء أن المآء أن المائد الذي يعرف عمالك للحرين (أ)

que l'oiseau et le ver en question, ce sont les gens qui se vendent à la mort, c'est-à-dire les mercenaires de l'armée. » Ce récit ayant obtenu les suffrages de l'assemblée, Abou 'l-Abbas Radi répondit en ces termes à l'auteur du premier récit : « Amr (fils de Bahr) Djahiz énumère trois merveilles en ce monde. En premier lieu, le hibou, qui ne se montre jamais de jour, de peur que sa beauté et ses attraits n'attirent sur lui le mauvais œil; car il se considère comme le plus bel être de la création ; aussi ne sort-il que la nuit. La deuxième merveille est la grue : elle ne pose jamais ses deux pattes à la fois, mais s'appuie alternativement sur l'une et sur l'autre, et encore a-t-elle soin de ne pas s'appuyer. trop fort et de marcher doucement, dans la crainte que le sol ne s'effondre sous le poids de son corps. La troisième merveille est un oiseau semblable à la grue, qu'on nomme malek el-hazîn (le héron); il s'accroupit au bord des marais et des terrains inondés et, comme il craint que l'eau ne disيغنى من الارض فيموت عطشًا قال العروضى فافترق من حضرة وكل متحبب من الراضى مع صباة وصغر سنّة كيف تتأتّى منه هذه المذاكرات مع من حضرة من اهل الرأى والسنّ والمعرفة قال المسعودى وقد اتيفا فيما سلف من كتبنا على عجائب الارض والبحار وما فيها من عجائب البنيان والحيوان والجاد والمائع والرجراج فاغنى ذلك عن ايرادة في هذا الموضع وانما نذكر اخبار الراضى بالله وما كان من امرة في صباة وما اخبرة مؤدّبة ونظمنا من اخبارة ما تأتى لنا ذكرة في هذا الكتاب واخبرنا العروضى قال سمرت عفد الراضى بائلة في ليلة شاتية صهابية فرأيته قلقًا متملكًا فقلت له يا امير المؤمنين ارى منك خصالًا لم اعهدها وضيق صدر لم اعرفة فقال لى

paraisse de la terre, il se laisse mourir de soif. » — Aroudi termine son récit en disant que l'assemblée se sépara en admirant qu'un enfant de l'âge de Radi pût avec tant d'aisance prendre partà la conversation d'hommes sérieux et instruits.

Dans nos autres ouvrages nous avons parlé des merveilles de la terre et des mers, des édifices curieux, des animaux, des métaux fusibles ou liquides (comme le mercure), etc. Nous ne reviendrons pas sur ce sujet et nous nous bornerons ici à rapporter l'histoire de Radi-Billah, les traits de sa jeunesse, les récits de son précepteur, en un mot tous les faits qui conviennent à ce livre.

Voici donc une autre anecdote que nous tenons d'El-Aroudi: « Durant une nuit d'hiver froide et brumeuse, je m'entretenais avec Radi-Billah; je remarquai qu'il était en proie à une inquiétude et à une agitation extrêmes. « Prince « des Croyants, lui dis-je, je vous trouve dans un état « anomal : je ne vous ai jamais vu oppressé de la sorte. — « Laissons cela, me répondit le Khalife, et raconte-moi une

دع عنك هذا وحدّثنى محديث فان ازلت محديثك ما الجدة من الهمّ فلك ما على وما تحتى على انى اشرطت عليك ازالة الهمّ بالغصك قلت يا امير المؤمنين شخص رجل من بنى هاشم الى ابن عمّ بالمدينة فاقام عندة حولاً لم يدخل مستراحاً فلما كان بعد للحول اراد الرجوع الى الكوفة نحلف عليم ابن عمّ عندة اياماً آخر فاقام وكان الرجل قينتان فقال لهما اما رأيتما ابن عمّى وظرفه اقام عندنا حولاً لم يدخل للحلاء فقالتا له فعلينا ان نصنع له شياً لا يجد معه بدًّا من الخلاء قال شأنكا وذلك فعمدتا الى خشب العشر(1) فدقتاة وهومسهل وطرحتاة في شرابه فلما حضروقت شرابهها قدّمتاة

« histoire. Si tu parviens à me délivrer de mes préoccu-« pations, tout ce que j'ai sur moi et sous moi (vêtements, « coussins et tapis) sera ta propriété, mais j'y mets cette « condition que tu réussiras à me dérider. » Je lui contai le récit suivant. Un homme de la famille de Hachem était allé voir un de ses cousins à Médine. Pendant le séjour qu'il fit chez son hôte, il n'alla pas une seule fois aux lieux d'aisance. Au bout d'un certain temps, il voulut retourner à Koufah; son cousin le conjura de demeurer encore quelques jours, ce à quoi il consentit. Le maître de la maison dit à deux esclaves musiciennes qui étaient à son service : « Avez-vous remarqué la courtoisie de mon cousin? Depuis le temps · qu'il est ici il n'est jamais allé au privé. -- Nous nous char-« geons de lui administrer quelque chose qui le forcera à « y aller, » répondirent les deux esclaves. Leur maître leur ayant laissé carte blanche, elles prirent de l'écorce de ouchar (asclepias gigantea), qui est un purgatif, la pilèrent et la versèrent dans la boisson qui était destinée à l'étranger. A l'heure de la collation, elles lui présentèrent ce breuvage,

اليد وسقتا مولاها من غيرة فلما اخذ الشراب سأخذة مند تناوم المولى وتخفص الفتى من جوفه فقال الدى تليد يا سيدى اين الخلاء فقالت لها صاحبتها ما يقول لك قالت يسألك ان تغنيه

خلا من آل فاطمة الديار فنزل اهلها منها قنفار فغنّته فقال الفتى اظنّهها كوفيتين وما فهمتاً عنى شم التنفت الى الاخرى فقال لها يا سيّدي اين الحُشّ فقالت لها صاحبتها ما يقول لك قالت يسألك ان تغنيه (1)

أُوحش الدقرات بالديرمنها فعناها بالمنزل المعمور فغنّته فقال الفتى اظنّهها عراقيتين وما فهمتا عنى ثم التغت

en ayant soin de ne pas offrir le même à leur maître. Lorsque la potion commença d'agir, le maître fit semblant de dormir. Le malheureux cousin, se sentant les entrailles troublées, demanda à l'esclave assise près de lui où était le privé. « Que te dit-il ? » demanda l'autre esclave. La première répondit : « Il te prie de chanter ces vers :

«Le douar est privé de la famille de Fatimah: le lieu qu'elle occupair « est abandonné et désert. »

«L'esclave chanta. — « Ce sont sans doute deux filles de Koufah, se dit le cousin, elles ne m'auront pas compris; » et se tournant vers la seconde: « Madame, lui dit-il, où est « l'enclos? — Que te demande-t-il? » fit l'autre. Sa compagne reprit: « Il veut que tu chantes cet air:

«Les beaux jardins et le monastère sont enclos, et elle gémit captive dans ce charmant séjour.»

« Elle chanta. Le jeune homme se dit par devers lui : Cesdeux filles sont d'Irak, elles n'ont pu me comprendre, » et الى الاخرى فقال لها اعرَّك الله ابن المتوضأ فقالت لها صاحبتها ما يقول لك قالت يسألك ان تغنيه

توضّاً للصلاة وصرّ خساً وآذن بالصلاة على النبيّ

فعنّته فقال اظنّهها حجازيتين وما فهمتا عنى شم التغت الى الاخرى فقال لها يا سيّدى اين الكنيف قالت لها صاحبتها ما يقول لك قالت يسألك ان تغنيه

تكنّغنى الواشون من كل جانب ولو كان واش واحد كلفانيها فغنّته فقال اظنّهها بمانيتين وما فهمتا عنى ثم البتفت الي الاخرى فقال لها يا هذه اين المستراح فقالت لها صاحبتها ما يقول لك تالت يسألك ان تغنيه

s'adressant à l'une d'elles: « Pour l'amour de Dieu, lui dit-il, « où est le cabinet aux ablutions? — Que veut-il? » fit sa compagne. — « Il te prie de chanter:

«Fais tes ablutions et tes cinq prières et annonce l'heure de la prière «pour le Prophète.»

«L'autre esclave chanta cet air. — J'ai affaire à des femmes du Hédjaz, se dit le jeune homme, et je n'ai pu me faire comprendre. Madame, demanda-t-il à l'une des deux, où « se trouve la garde-robe? — Que veut-il? demanda l'autre. « — La première répondit: « Il désire que tu chantes

«Une troupe d'espions jaloux me gardent de tous côtés: un seul suffi-«rait pour me tenir éloigné de celle que j'aime.»

«Le chant terminé, le pauvre homme pensa qu'il s'était adressé à des femmes Yéménites qui ne pouvaient l'entendre et, se tournant vers l'autre chanteuse, il lui dit: «Ma chère, « où sont les lieux d'aisance? — Que demande-t-il? fit la pre-« mière. — Il demande que tu chantes: ترك الفكاهة والمزاحا وقلا الصبابة واستراحا فغنّته والمولى يسمع ذلك وهو متناوم فلما اشتد به الامر انشأ يقول

تكنّفنى السلاح والمجرونى على ما بى بتكريسر الاغان فلا ضاق عن ذاك اصطبارى ذرقت به على وجه النوان ثم انه حلّ سراويله وسلح عليها فتركها آية للناظرين وانتبه المولى فى اثر ذلك فلا رأى ما نزل بجواريه قال يا افى ما جلك على هذا الفعل قال يا ابن الفاعلة لك جواريرون المخرج ضراطاً مستقيماً لا يدلنني عليه فلم اجد جزاء غير هذا ثم رحل عنه قال فذهب بالراضى المختك كل مذهب وسلم

<sup>«</sup>Il fuit les jeux et le badinage, il déteste l'amour, préférant son repos «et ses aises.»

<sup>&</sup>quot;L'esclave dit cet air. Le maître du logis faisait semblant de dormir, mais ne perdait pas un mot de tout cela. Son invité, n'y pouvant plus tenir, s'écria:

<sup>. «</sup> Elles me ferment toute issue et me torturent avec leurs éternelles « chansons :

<sup>«</sup> Mais ma patience est vaincue, et je vais satisfaire ma vengeance aux « dépens de ces prostituées. »

<sup>«</sup> Ce disant, il dénoua ses chausses et salit les deux filles de la tête aux pieds, leur infligeant ainsi une leçon exemplaire. Sur ces entrefaites, le maître feignit de se réveiller et, voyant ses esclaves dans cet état pitoyable, il dit à son hôte: « Ami, « qui t'a suggéré chose pareille? — Fils de p....., répliqua « l'autre, tu as des esclaves qui prennent sans doute les latrines « pour le pont de l'enfer, car elles n'ont pas voulu m'en in- « diquer le chemin. Je ne pouvais trouver une meilleure re- « vanche. » Et après avoir ainsi parlé il s'éloigna. — Cette histoire excita chez Radi un véritable accès de gaicté et il

الى كل ما كان عليه وتحته من لباس وفرش فكان مبلغ ذلك خوا من الف دينار وذكر الصولى قال قال لى الراضى ما كان السبب في لبس المأمون الخضرة ورفعه السواد ثم لبسه السواد بعد ذلك قلت هو ما اخبرنا به محد بن زكريا الغلابي (1) قال حدثنا يعقوب بن جعفر بن سليمان قال لما قدم المأمون بغداد اجتمع الهاشميون الى زينب بنت سليمان بن على وكانت اقعد ولد العباس نسبا وأكبرهم سناً فسألوها ان تكم امير المؤمنين المأمون في تغييرة الخضرة فضمنت لهم ذلك وجاءت الى المأمون فقالت يا امير المؤمنين انك على برّ اهلك من ولد على بن ابي طالب اقدر منك على برّهم لنا من غير ان تزيل سنّة على بن ابي طالب اقدر منك على برّهم لنا من غير ان تزيل سنّة

m'en récompensa en me donnant tout ce qu'il avait sur lui et auprès de lui en fait de vêtements et de tapis : il y en avait pour environ mille dinars.

Souli raconte le fait suivant: « Radi-Billah me demanda un jour pour quel motif le Khalife Mamoun, après avoir adopté le vert dans ses vêtements et proscrit le noir, était revenu plus tard à cette dernière couleur. «En voici la raison, répondis-je, telle qu'elle m'a été transmise par Mohammed (fils de Zakaria) Galabi, d'après le récit de Yâkoub, fils de Djåfar, fils de Suleïman. Lorsque Mamoun rentra à Bagdad, les membres de la famille de Hachem se réunirent chez Zeineb, fille de Suleiman, fils d'Ali, et, en vertu de l'autorité que sa naissance et son âge lui donnaient dans la famille d'Abbas, ils la supplièrent de parler au Khalife Mamoun, asin qu'il abolit la couleur verte. Elle le leur promit, se rendit chez Mamoun et lui tint ce langage: « Sire, vous êtes assez puissant pour faire du bien à vos pa-« rents les Alides, vous ne l'êtes pas assez pour qu'ils nous en fassent, et, en outre, vous portez atteinte à la coutume de vos من مضى من آبائك فدع لباس الخضرة ولا تطمعن احدًا فيها كان منك قال لها يا عامّة ما كلنى احد بكلام في هذا المعنى اوقع من كلامك ولا اقصد منه لما اردت لكن رسول الله صلّعم توفي فولى الامر ابو بكر فقد عرفت ما كان من امره فينا اهل البيت ثم وليها عرفلم يتعدّ فيها فعل من تقدمه ثم وليها عثمان فاقبل على بنى اميّة واعرض عن غيرهم ثم آل الامر الى على بنى اميّة واعرض عن غيرهم ثم آل الامر الى على بن ابى طالب من غير صغو كصغوها لغيرة بل مشوبة بالاكدار فولى مع ذلك عبد الله بن العباس البصرة وولى عبيد إلله بن العباس البصرة وولى عبيد الله بن العباس البصرة وولى عبيد الله بن العباس الجن وولى قدم التحرين وما ترك منهم احداً الا ولاد فكانت هذه في اعناقنا حتى كافأته في ولدة بما فعلت الا ولاد فكانت هذه في اعناقنا حتى كافأته في ولدة بما فعلت

« pères. Renoncez aux vêtements de couleur verte et ne fa-« vorisez les projets ambitieux de personne. - Chère tante, « répondit Mamoun, on ne m'a jamais adressé à cet égard « des paroles plus persuasives ni plus conformes à mes « propres intentions; mais, tu le sais, lorsque, après la mort « de l'Apôtre, Abou Bekr fut investi du pouvoir, il nous « combla de bienfaits, nous tous membres de la famille du « Prophète. Omar, son successeur, ne s'écarta jamais sur ce « point des précédents établis par son devancier. Ce fut « Otman qui, pendant son règne, favorisa les fils d'Omeyyah « au détriment de toute autre famille. L'autorité passa ensuite aux mains d'Ali, fils d'Abou Talib, non plus sereine et paisible comme au temps de ses prédécesseurs, mais « troublée et pleine de menaces. Ali n'en donna pas moins « le gouvernement de Basrah à Abd Allah, fils d'Abbas, le « Yémen à Obeïd Allah, fils d'Abbas, et le Bahreïn à Kotam; « en un mot, il n'oublia aucun Abbasside dans la distri-« bution de ces hautes fonctions. Ces bienfaits nous ont « créé des obligations que j'ai voulu reconnaître en traitant

ولا يكون بعد هذا الا ما تحبون شم رجع الى لبس السواد والمأمون يا امير المؤمنين شعر يشاكل معنى ما ذكرت من هذا العبر وهو قولة

وذلك عندى من عجائب ذا الزمن اعان رسول الله في السرّ والعكن وكانت على الايام تغض وتمتهن ومن منه اولى بالتكرّم والمكن وفاض عبيد الله جودًا على الجَنْ فلا زلت مربوطًا بذا الشكر موتهن في

ألام على شكر الوصى ابى للسسى خليفة خير الناس والاول الذى ولولاة ما عدت لهاشم امرة فولى بنى العباس ما اختص غيرهم فاوضح عبد الله بالبصرة الهدى وتسم الهال الدفة بينهم

وكان القاهر قد عد الى كثير من الاموال عند قتله لمؤنس

« ses descendants comme je l'ai fait. Mais désormais vos « désirs recevront satisfaction. \* Et, à la suite de cet entretien, il revint aux vêtements noirs. Sachez, Prince des Croyants, que Mamoun a laissé des vers qui se rapportent à cette circonstance; les voici:

On blâme la reconnaissance que je témoigne au légataire, au père de Haçan (Ali), mais ce reproche est, à mes yeux, une des étrangetés de ce siècle.

Ali fut le vicaire du meilleur des hommes, le premier qui soutint l'Apôtre en secret et ouvertement.

Sans lui, la famille de Hachem, au lieu de régner, aurait continué à vivre dans l'humiliation et la servitude.

Les dignités que d'autres s'étaient attribuées, îl les a données aux fils d'Abbas; et qui mieux que lui pouvait accorder des bienfaits et des grâces?

Abd Allah a fait luire la vérité à Basrah; Obeid Allah a répandu ses bienfaits sur le Yémen.

En leur distribuant les hautes fonctions de l'État, Ali m'a retenu à tout jamais dans les liens de la reconnaissance.»

Le Khalife Kaher, après avoir tué Mounis, Bolaïk, Ali,

وبليق وابنه على وغيرهم فغيّبها فلما تُبض عليه وسُملت عيناه وافضت الخلافة الى الراضى طولب القاهر بالاموال فانكر ان يكون عنده شيء من ذلك فأُوذى وعذّب بانواع العذاب وكلّ ذلك لا يزيده اللّ انكارًا فاخذه الراضى وقرّبه وادناه وطالت بجالسته اياه وأكرامه له واعطاوه حقّ العمومية والسن والتقدم في الخلافة ولاطفه واحسن اليه غاية الاحسان وكان للقاهر في بعض العمون بستان نحو من جريب (أ) قد غرس فيه النارنج وجُل اليه من البصرة وعان مما حمل من ارض الهند قد اشتبكت اشجارة ولاحت ثمارة كالنجوم من احبر واصغر وبين ذلك انواع الغروس والرياحين والزهر وقد جعل في ذلك وبين ذلك انواع الاطيار من المجاري والدباسي والشحارير والببغ مما

fils de Bolaïk, et plusieurs autres personnages, s'était emparé de sommes considérables qu'il avait cachées en lieu sûr. Lorsqu'il perdit le trône et les yeux, et que Radi fut nommé Khalife, cet argent fut réclamé de Kaher. Celui-ci affirma qu'il n'en possédait plus rien; on le maltraita, on le mit à la torture, il persista dans ses dénégations. Radi changea alors de système : il l'accueillit à la cour avec empressement, s'entretint souvent avec lui et le traita avec considération; ayant égard à sa qualité d'oncle, à son âge, à son titre d'ancien Khalife, il le combla d'amitiés et de faveurs. Or Kaher, (quand il était sur le trône) possédait dans une des cours du palais un petit jardin d'un arpent, planté d'orangers qu'il avait fait venir de l'Inde, par la voie de Basrah et de l'Omân. Ces arbres entrelaçaient leurs branches chargées de fruits rouges et jaunes, brillants comme des étoiles sur un parterre de plantes exotiques, de balsamines et de sleurs; on avait réuni en cet endroit des tourterelles, des colombes, des merles, des perroquets et d'autres oiseaux

قد جلب اليه من الجالك والامصار فكان ذلك في غاية للسن وكان القاهر كثير الشرب عليه وللجلوس في تلك الجالس فلما افضت للخلافة الى الراضى اشتد شغفه بذلك الموضع فكان يداوم للجلوس والشرب فيه ثم ان الراضى رفق بالقاهر واعلمه بما هو فيه من مطالبة الرجال بالاموال وللحاجة اليها ولا شيء قبله منها وسأته ان يُسعفه بما عنده منها اذ كانت الدولة له وان يدبر تدبيرة ويرجع في سائر الامور الى قولة وحلف له بالايمان الوكيدة ان لا يستى في قتله ولا الاضرار به ولا باحد من ولدة فانعم له القاهر بذلك وقال ليس في مال آلا في بستان الغارنج فصار به الراضى الى البستان فسأله عن الموضع بشال له القاهر قد حجب بصرى فلست اعرف الموضع ولكن مر فقال له القاهر قد حجب بصرى فلست اعرف الموضع ولكن مر

de tout pays. C'est dans ce magnifique jadin que Kaher aimait à boire et à réunir ses courtisans. Radi, en lui succédant au pouvoir, partagea sa prédilection pour ce jardin et, comme lui, il en fit le lieu habituel de ses festins et de ses réunions. A l'époque où il rendit ses faveurs à Kaher, il le mit au courant de ses réquisitions d'argent, du grand besoin qu'il en avait et du dénûment dans lequel il se trouvait. Puisqu'il était sur le trône, il était obligé de demander à son prédécesseur de l'aider des sommes qu'il possédait encore; il lui promettait en retour de l'associer à son gouvernement et de régner en s'inspirant de ses conseils. Il s'engageait enfin par les serments les plus saints à ne pas attenter à ses jours et à ne lui faire aucun tort à lui ni à ses enfants. Kaher accueillit favorablement ces ouvertures et déclara que tout son argent était caché dans le jardin des orangers. Radi-Billah s'y rendit avec lui et le pria de désigner l'endroit où il était enfoui. Kaher répondit : « Maintenant que j'ai perdu la vue, je ne puis le désigner avec certitude ; mais ordonnez تحفرة فانك تظهر على الموضع ولا يخفى عليك مكان ذلك تحفر البستان وقلعت تلك الاشجار والغروس والازهار حتى لم يبقى موضع منه الا حُفر وبولغ في حفرة فلما لم يجد شيًا قال له الراضى ما هاهنا ها ذكرت شيء فا الذي جلك على ما صنعت فقال له القاهر وهل عندى من المال شيء انما كانت حسم قحلوسك في هذا الموضع وتمتعك به وكان لذّ من الدنيا فاسغت على غيرى ان يتمتع به بعدى فتأسف الراضى على ما توجّه عليه من الحيلة في امر ذلك البستان وندم على قبوله منه وابعد القاهر فلم يكن يدنو منه خوفًا على نفسه ان يتناول بعض اطرافه وكان الراضى كثير الاستعمال المطيب حسن بعض اطرافه وكان الراضى كثير الاستعمال المطيب حسن الهيئة شخيًا جوادًا حسن المذاكرة باخبار الناس وايامهم

des fouilles et vous trouverez le trésor; il est impossible qu'il échappe à vos recherches. » On fouilla le jardin en tous sens; on arracha les arbres, les plantations et les fleurs; on ne laissa pas un pouce de terrain sans l'explorer et on se livra aux recherches les plus minutieuses. Elles n'eurent aucun résultat. « On n'a rien trouvé du trésor dont tu parlais, dit le Khalife à Kaher; qui t'a porté à agir ainsi? -Est-ce que je possède encore quelque chose au monde ? répondit Kaher. Seulement j'étais jaloux que vous puissiez posséder ce jardin et que vous en jouissiez. C'était ce que j'aimais le mieux en ce monde, et je voyais avec désespoir qu'un autre en était le maître après moi. » Radi vit avec douleur que la ruse de son prédécesseur pour le déposséder de son jardin avait si bien réussi, et il se repentit d'avoir suivi ses conseils. Il éloigna Kaher et le tint à l'écart, craignant pour sa propre vie le contact de cet homme.

Radi-Billah faisait grand usage de parfums. Il était d'un extérieur agréable, d'un caractère généreux et libéral. Il

مقربًا لاهل العلم والادب والمعرفة كثير الدنو منهم فائضاً بجودة عليهم ولم يكن ينصرن عنه احد من ندمائه في كل يوم الا بصلة او خلعة او طيب وكانوا عدّة ندماء منهم محد بن يحيى الصولى وابن جدون النديم وغيرها فعوتب على كثرة افضاله لمن يحضرة من لجلساء فقال انا استحسن فعل امير للومنين ابي العباس السقاح لانه كانت فيه فضائل لا تكاد تجمع في احد كان لا يحضرة نديم ولا مغني مُله فينصرن الا بصلة اوكسوة قلّت اوكثرت وكان لا يوخر انسانًا وحسان يحسن لغد ويقول المجب من انسان يغير انسانًا فيتخبل السرور ويؤخر ثواب من سرّة تسويفاً وعِدَةً فكان ابو

aimait à s'entretenir des choses et des hommes du temps passé, recherchait les savants et les littérateurs, les appelait souvent en sa présence et les comblait des marques de sa générosité. Jamais un de ses courtisans ne le quittait sans avoir reçu de lui une somme d'argent, un vêtement de gala ou des parfums; au nombre de ces courtisans on distinguait Mohammed (fils de Yahya) Souli et Ibn Hamdoun, surnommé Nedim, « le commensal. » Quand on reprochait à Radi-Billah ses libéralités excessives envers son entourage, il répondait : « J'admire la conduite du Khalife Abou'l-Abbas . Saffah; ce prince réunissait des qualités qu'on ne trouve chez aucun autre homme. Nul de ses courtisans, aucun chanteur ou virtuose, ne sortait de chez lui sans emporter un cadeau plus ou moins considérable en argent ou en vêtements de prix. Saffah n'attendait jamais au lendemain pour récompenser le mérite et il disait à ce propos: « Il serait « étrange qu'un homme qui en a diverti un autre reçoive, « en retour du plaisir qu'il lui a procuré immédiatement, « une rétribution pleine d'ajournements et de délais. » Toutes

العباس في كل ليلة او يوم يقعد فيه لشغله لا ينصرن احد من حضرة الا مسرورًا ونحن وان لم تتأت لنا الاموركتأتيها لمن سلف فانا نواسي جلسآءنا بل اخواننا ببعض ما حضرنا وكان سخيًا على سائر الاشيآء لا يستكثر لاحد من ندمائه كثرة ما يصل اليه على طول الايام حتى كان بعضهم رحما يتأخر عن الحضور لما يترادن عليه من فضله وكان الغالب عليه من الحدم راغب الخادم وزيرك ومن الغلمان ذكر وغيرة وحدّث ابو الحسن العروضي مؤدّب الراضي قال اجتزت في يوم مهرجان بدجلة بدار بجكم (ا) التركى فرأيت من الهم والملاعى واللعب والغرح والسرور ما لم ار مثله ثم دخلت الى الراضي بالله

les fois que Saffah tenait assemblée, le jour ou la nuit, ceux qui y avaient assisté s'éloignaient le cœur satisfait. Quant à nous, si les circonstances nous sont moins favorables qu'elles ne l'étaient pour nos prédécesseurs, nous devons néanmoins récompenser nos hôtes et, à plus forte raison, nos frères, dans la mesure de nos ressources.»

La générosité de Radi-Billah se manifestait en toute occasion. Il ne reprochait à aucun de ses courtisans les dons qu'il ne cessait de leur accorder, à ce point que l'un d'entre eux, confus de la continuité de ses largesses, différait à dessein ses visites au palais. Ceux qui prirent le plus d'ascéndant sur lui furent: parmi les eunuques, Ragib et Zirek; parmi les pages, Daki et quelques autres.

Son précepteur Abou'l-Haçan Aroudi raconte ce qui suit :
"Un jour de mehredjan (équinoxe d'automne), je passai devant l'hôtel de Bedjkem, le Turc, sur les bords du Tigre :
le tumulte de la foule, le son des instruments, les jeux,
les clameurs joyeuses qui partaient de cette demeure surpassaient tout ce que j'avais vu jusqu'alors. J'entrai ensuite

فوجدته خاليًا بنفسه قد اعتراة هم فوقفت بين يديه فقال لى ادن فدنوت فاذا بيدة دينار ودرهم في الدينار تحومن عشرة مثاقيل وفي الدرهم كذلك عليهما صورة بجكم شاكٍ في سلاحة وحولها مكتوب

اتما العرّ فاعلم، للامير المعظم، سيّد الناس بجكم،

ومن الجانب الآخر الصورة بعينها وهو جالس كالمغكر المطرق فقال لى الراضى اما ترى صنع هذا الانسان وما تسمو البه هته وما تحدثه به نفسه فلم اجبه بشىء واخذت به في اخبار, من مضى من الخلفاء وسيرهم في اتباعهم ثم نقلته الى اخبار ملوك الفرس وسيرها وما كانت تلقا من اتباعها وصبرها عليهم

chez Radi-Billah; je le trouvai seul, en proie à un sombre chagrin. Je m'arrêtai devant lui, il me fit signe d'approcher; je m'avançai. Il tenait à la main un dinar et un dirhem, pesant l'un et l'autre environ dix mitkal. Les deux pièces étaient à l'effigie de Bedjkem, armé de pied en cap, entourée de la légende suivante : « Le seul pouvoir, sachez-le - appar-« tient à l'émir illustre - au maître des hommes, Bedjkem. » Le revers présentait la propre effigie du Khalife, assis, la tête basse, comme un homme plongé dans ses réflexions. « Tu « vois, me dit le prince, les œuvres de cet homme; tu vois « jusqu'où vont son ambition et ses orgueilleuses aspirations! » J'évitai de répondre et je me mis à parler des Khalifes anciens et de leurs rapports avec leurs sujets ; je passai ensuite à l'histoire des rois de Perse, aux épreuves qu'ils subirent de la part de leurs peuples; je lui rappelai avec quelle constance, avec quelle sage politique ils les supportèrent jusqu'au jour où ils rétablirent l'ordre et assirent leur وحسن سياستها لذلك حتى تصلح امورها وتستقيم احوالها فسلا عا عرض لنفسه ثم قلت ما يمنع امير المؤمنين ان يكون كالمأمون في هذا اليوم حيث يقول

صل الندمان يوم المهرجان بصانى من معتقة الدنان بكأس خسرواني عتيق فان العيده عيد خسرواني وجنّبنى الربيبيين طرًّا فشأن ذوى الربيب خلان شأن فاشربها وارجها حرامًا وارجو عفو ربّ ذي امتنان ويشربها ويرهما حلالً وتلك على الشق خطيئتان

قال فطرب واخذته اريحية فقال لى صدقت تدوك الغرج في مثل هذا اليوم عجز وامر باحضار للاسآء وقعم في بجالس

autorité. Mes paroles le calmèrent. « Prince des Croyants, « ajoutai-je, qui vous empêche de faire ce que disait Mamoun, « à pareil jour, dans les vers que voici :

Offre, en ce jour de mehredjan, aux convives réunis autour des outres vénérables,

Offre-leur une coupe du vieux vin royal de Perse, car cette fête est celle de la monarchie persane.

Éloigne de moi les buyeurs de zébib (vin fait de raisins secs par infusion): leurs goûts ne sont pas les miens.

Le vin que je bois, je le sais défendu et j'en demande pardon au Dieu bon par excellence.

Le buveur de zébib croit boire une liqueur autorisée et le malheureux se charge d'un double péché. »

« Cette citation émut le Khalife et lui rendit sa gaieté. « Tu as raison, me dit-il; renoncer au plaisir un jour comme « celui-ci serait un acte de faiblesse. » Il fit alors appeler ses courtisans et alla s'asseoir dans la salle du trône, sur les bords du fleuve. Jamais je n'assistai à une fête plus brillante : التاج على دجلة فلم اريومًا مثله في الغرج والسرور واجازي ذلك اليوم من حضرة من الندماء والمغنيين والملهين بالدنانير والدراهم وللخلع وانواع الطيب واتته هدايا بجكم والطافه من ارض المجم فسر في ذلك اليوم وجهيع من حضرة قال المسعودي وقد اتينا على ما كان في ايام الراضي من الكوائن ولاوادث مجلاً ومغصلاً في كتابنا اخبار الرمان ومن ابادة الحدثان من الامم الماضية والاجبال الخالية والحالك الداثرة وما كان من امرة في حال خروجة مع بجكم الى بلاد الموصل وديار ربيعة وما كان بين بجكم وابي مجدد الله وديار ربيعة وما كان بين بجكم وابي مجدد الله مدان المسمى بعد ذلك بناصر الدولة وقصدنا في جميع ما ذكرنا في هذا الكتاب الى الاختصار دون الشرح والاكثار اذ

tous ceux qui y prirent part, convives, chanteurs, virtuoses, reçurent des pièces d'or et d'argent, des vêtements d'honneur et des parfums. Sur ces entrefaites, arrivèrent les présents de Bedjkem, qui se composaient de raretés exotiques; en un mot, cette journée fut une véritable fête pour le Khalife comme pour son entourage.

Tous les faits et événements du règne de Radi-Billah sont exposés sommairement ou en détail dans notre livre intitulé « Annales historiques, ou Histoire des peuples que le temps a détruits, des races effacées et des royaumes qui n'existent plus. » Nous avons raconté l'expédition de ce Khalife avec Bedjkem dans le pays de Moçoul et le Diar-Rebyah, et aussi la guerre qui éclata entre Bedjkem et Abou Mohammed Haçan (fils d'Abd Allah, fils de Hamdan), surnommé plus tard Naçir ed-dawleh. Pour les récits du présent ouvrage, nous recherchons surtout la concision, évitant les développements et les longueurs, car les narrations prolixes font

كان فى الاكثار من الاخبار ثقل على القلوب وملك للسامع وقليل الاخبار يغنى عن كثير الاقتدار،

# الباب الثامن والعشرون بعد المائة ذكر خلافة المتنق الله

وبويع المتنقى الله وهو ابو اتحاق ابرهم بن المقتدر لعشرخلون من ربيع الاوّل سنة تسع وعشرين وثلاثمائة وخلع وسملت عيناه يوم السبت لثلاث خلون من صغر سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة فكانت خلافته ثلاث سنين واحدى عشر شهرًا وثلاثة وعشرين يومًا وامّم امّ ولد،

ذكر جمل من اخبارة وسيرة ولمع مماكان في ايامه ولما افضت الخلافة الى المتّقى الله اقرّعلى الوزارة سلمان بن naître la fatigue et le dégoût dans l'esprit du lecteur. Un peu de savoir vaut beaucoup de pouvoir.

#### CHAPITRE CXXVIII.

#### KHALIFAT DE MOTTAKI-LILLAH.

Mottaki-Lillah, dont le nom est Abou Ishak *Ibrahim*, fils de Mouktadir, proclamé Khalife le 10 rébi I de l'an 329, fut détrôné et aveuglé le samedi 3 safer 333, après avoir régné trois ans, onze mois et vingt-trois jours. Il était fils d'une esclave.

RÉSUMÉ DE SON HISTOIRE ET DE SA VIE; PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS DE SON RÈGNE.

Mottaki-Lillah, en montant sur le trône, confirma dans

الحسن بن محلد ثم استوزر ابا الحسن احد بن محد بن محون وكان كاتبه قبل الدافة ثم استوزر ابا اسحاق محد بن احد القراريطي ثم استوزر ابا العباس احد بن عبد الله الاصبهائي ثم استوزر ابا العباس على بن محد بن معدة وغلب على الامر ابو الوفاء توزون التركي واشتد امر البريديين بالبصرة ومنعوا السغن ان تصعد وعظم جيشهم وكثرت رجالهم وصار لهم جيشان جيش في المآء في الشذوات والطيارات والسميريات والزبازب (أ) وهذه انواع من المراكب يقاتل فيها صغار وكبار وجيش في البرعظم واصطنعوا الرجال وبذلوا الرغائب فانضائ اليهم حجرية السلطان وغلانه وصار جيش السلطان

ses fonctions de vizir Suleiman, fils d'El-Haçan, fils de Makhled. Il lui donna plus tard pour successeur Abou'l-Haçan Ahmed, fils de Mohammed, fils de Maïmoun, qu'il avait employé comme secrétaire avant son avénement. Les vizirs qui succédèrent à celui-ci furent: Abou Ishak Mohammed (fils d'Ahmed) Karariti; Abou'l-Abbas Ahmed (fils d'Abd Allah) Ispahâni et, en dernier lieu, Abou'l-Haçan Ali, fils de Mohammed, fils de Moklah. Mais le véritable souverain fut le Turc Abou'l-Wefa Touzoun.

Le parti des Beridi était devenu assez puissant à Basrah pour empêcher les bâtiments de remonter le fleuve. Ils disposaient de deux armées considérables : une armée navale qui combattait sur des bateaux de différente grandeur, désignés par les noms de chada, tayyarah, semiryah et zebzeb, et une armée de terre fort nombreuse. Ils surent se créer des partisans en flattant leur cupidité et gagnèrent à leur cause les valets et les pages du Khalife. Quant à l'armée du gouvernement, elle se composait de Turcs, de

الاتراك والديم ولجيل ونفرًا من القرامطة كل ذلك مع توزون وكان توزون من رفقاء بجكم ولخواص من اصحابه ناتحدر توزون الى واسط لحرب البريديين وكانوا مكلوا واسط وتغلّبوا عليها فكانت بينهم سجالاً والمتنق لله لا امر له ولا نهى فكاتب المتنق ابا مجد للسن بن عبد الله بن حدان ناصر الدولة واخاه ابا لحسن على بن عبد الله بن حدان سيف الدولة ان ابا لحسن على بن عبد الله بن حدان سيف الدولة ان ينجدوه ويستنقذوه ما هو فيه ويغوض اليها الملك والتدبير وقد كان قبل ذلك خرج اليهم وتوزون في جملتهم منضان وقد كان قبل ذلك خرج اليهم وتوزون في جملتهم منضان في سنه ثلاثين وثلاثمائة وانحدارهم الى مدينة السلام واستيلائهم على الملك والقيام به وحربهم البريديين وما كان

Deilemites, de Guilanais et de quelques Karmates, sous les ordres de Touzoun. Ce même Touzoun, ancien compagnon d'armes et ami de Bedjkem, fut chargé de combattre les Beridi dans le pays de Waçit, dont ils s'étaient emparés et où ils régnaient sans partage. La guerre se prolongea longtemps entre les deux partis avec des chances diverses.

De son côté, Mottaki-Lillah, se voyant dépouillé de toute son autorité, écrivit à Naçir ed-dawleh (Abou Mohammed Haçan, fils d'Abd Allah, fils de Hamdan), et au frère de celui-ci, Seïf ed-dawleh (Abou'l-Haçan Ali, fils d'Abd Allah, fils de Hamdan). Il implora leur appui pour le tirer de cette situation humiliante et leur promit en retqur de leur confier son pouvoir et le gouvernement de l'empire. Déjà Mottaki s'était rendu une première fois chez les fils de Hamdan, au parti desquels Touzoun, avec plusieurs chefs turcs et deïlemites, s'était rallié. Ceci se passait en 330, lorsque les Hamdanites tuèrent Mohammed, fils de Raïk. Hs se dirigèrent alors sur Bagdad, s'emparèrent du gouvernement et

بينهم من الوقائع الى ان توجه عليهم ما ذكرنا في كتابنا اخبار الزمان من خروج إلى مجد السين بين عبد الله من الخضرة الى الموصل ولحوق اخيم الي السين بين عبد الله وخلاصه مما دبرة عليه توزون وجمع (التركي فخرج المتنى الى الموصل فلما بلغ توزون ذلك رجع الى بغداد وقصد بنى حدان فكان التقاؤهم بعكبرا فكانت بينهم سجالاً شم كانت لتوزون عليهم فرجع الى بغداد ثم اجمعوا له ايضًا ورجعوا اليه فتركهم حتى قربوا الى بغداد فخرج فلقيهم وهزمهم بعد مواقعات كانت بينهم وسار وراءهم حتى دخل الموصل وخرج عنها الى مدينة بلد فصالحوة على مال جلوة اليه فرجع الى بغداد وهو مستظهر بهن معه من الاتراك والجيل

firent la guerre aux Beridi. Comme nous l'avons raconté dans les Annales historiques, à la suite de ces différents événements, Naçir ed-dawleh quitta la capitale et se rendit à Moçoul; il rejoignit son frère Seif ed-dawleh et le tira du péril où les complots de Touzoun et de Djâdjâ le Turc l'avaient jeté. Mottaki arriva lui aussi à Moçoul. Touzoun. informé du départ du Khalife, retourna à Bagdad. Il marcha ensuite contre les Hamdanites : les deux armées se rencontrèrent à Okbera; la victoire, d'abord indécise, se déclara pour Touzoun. Ce général retourna à Bagdad. Les Hamdanites réunirent toutes leurs forces et marchèrent de rechef contre lui. Il les laissa approcher de la capitale, puis il alla à leur rencontre, leur livra plusieurs batailles et finit par les mettre en déroute; après quoi, poursuivant l'armée ennemie, il s'empara de Moçoul et se dirigea de là sur Beled. Les Hamdanites furent contraints d'acheter la paix au prix d'une forte rançon; Touzoun rentra alors triomphant à Bagdad

والديم وكال العدّة واللراع وسار المتّق الى نصيبين ورحل عنها الى الرقة فنزلها وذلك لايام بقين من شهر رمضان سنة اثنتين وثلاثين وثلاثيائة وكاتب الاخشيد محد بن طخ صاحب مصر فسار الى الرقّة وجل اليه مالاً كثيرًا واهدى اليه غلماناً واثاناً وضمّ اليه قائدًا من قوّادة وجمّل امرة وزاد في حاله وبرّجيع من معه من وزيرة إلى الحسن على بن محد أبن مقلة وقاضى القضاة احد بن عبد الله بن اسحاق الحرق وسلام الحاجب المعرون بافي نج الطولوني وجماعة الوجوة والغلمان ثم لم يعبر الاخشيد محد بن طغ الى الرقّة ولا الى والغلمان ثم لم يعبر الاخشيد محد بن طغ الى الرقّة ولا الى معسكرة

avec ses troupes turques, guilanaises et deilemites et un formidable matériel de guerre.

Mottaki se réfugia d'abord à Nassibîn et ensuite à Rakkah, où il arriva vers la fin du mois de ramadan 332. Là, il écrivit à Ikhchid (Mohammed, fils de Tougj), le possesseur de l'Égypte. Ce prince se rendit à Rakkah; il donna au Khalife de grosses sommes d'argent, des pages, des effets de toute sorte et adjoignit à sa suite un de ses propres officiers. En un mot, il rétablit sa situation, améliora sa fortune et combla de faveurs tout son entourage, entre autres le vizir Abou'l-Haçan Ali, fils de Mohammed, fils de Moklah, le grand juge Ahmed (fils d'Abd Allah, fils d'Ishak) Kharki, le chambellan Sellam (lisez Selamah), plus connu sous le nom de Akhou-Nedjah le Toulounide, et plusieurs autres officiers et pages. Cependant Ikhchid eut soin de ne pas traverser l'Euphrate, afin de n'entrer ni dans Rakkah, ni sur aucun point du territoire de la Mésopotamie et du Diar-Modar; ce fut le Khalife qui passa le fleuve pour se rendre au camp égyptien sur la rive syrienne. Là il entama des néمن لجانب الشامى فكانت بينهم خطوب وايمان وعهود وابو الحسن على بن عبد الله بن جدان مقيم بحرّان طول مقام المتنى بالرقة وقد كان ابو عبد الله الحسين بن سعيد بن جدان سارعن حلب وبلاد حص عند مسير الاخشيد الى بلاد قنسرين والعواصم فانفض جعم وتنفرق جندم عنم وانضافوا الى ابى الحسن على بن عبد الله واتصلت كتب توزون بلتتى وتواترت رسله يسأله الرجوع الى الحضرة واشهد توزون من حضره من القضاة والفتهاء والشهود على نفسه واعطى العهود والمواثيق بالسمع والطاعة المتنى والوفاء له والتصرن له بين امرة ونهيم وترك الخلان عليم وانفذ اليم والتصاف القضاة والشهود على نفسه والتصن له بين امرة ونهيم وترك الخلان عليم وانفذ اليم والتصاف القضاة والشهود عما بذل من الايمان واعطى من العهود

gociations et conclut des traités avec Ikhchid. Quant au Hamdanite Seif ed-dawleh, il demeura à Harrân pendant toute la durée du séjour du Khalife à Rakkah. — Son neveu Abou Abd Allah Huçein, fils de Sâïd, fils de Hamdan, ayant quitté Alep et le pays de Hims, lorsque Ikhchid approchait du territoire de Kinnisrîn et d'El-Awaçim, ses troupes se débandèrent et allèrent rejoindre Seïf ed-dawleh.

Sur ces entrefaites, Touzoun envoyait sans désemparer lettres et messages au Khalife pour le prier de rentrer dans sa capitale. En présence de tous les kadis, jurisconsultes et assesseurs qu'il put trouver, Touzoun avait engagé sa foi et promis par les serments les plus inviolables de se comporter en sujet obéissant et loyal, de n'agir que conformément aux ordres du Khalife et de renoncer à toute rébellion. Les actes renfermant cet engagement et ces promesses, revêtus de la signature des kadis et des témoins, furent transmis par son ordre à Mottaki. Vainement les Hamdanites conjurèrent ce prince de ne pas partir, vainement ils

واشار بنو جدان على المتقى الا ينصدر وخوفود من تنوزون وحذرود امرة فانه لا يأمنه على نفسه فابي الا مخالفتهم والثقة عما ورد عليه من توزون وقد كان بنو جدان انفقوا على المتقى نفقة واسعة عظيمة طول مقامه عندهم واجتياره بهم يكشر وصفها ويعسر علينا في التحصيل ايرادها باكثار المخبرين لنا بتحديدها وانصرن الاخشيد عن الفرات متوجها محومصر والمحدر المتقى في الفرات فتلقاد ابو جعفر بن شيرزاد كاتب توزون باحسن لقآء واتام لد الاتراك ومضى في الحدارة حتى دخل الفهر المعروف بنهر عيسى وسار الى الضيعة المعروفة بالسندية على شاطئ هذا النهر فتلقاد توزون هنالك وترجل له ومشى بين يديه فاقسم عليه ان يركب ففعل حتى وافي به

l'effrayèrent sur les projets de Touzoun, sur le péril auquel il allait s'exposer, Mottaki persista dans sa résistance et dans la confiance que lui inspiraient les messages de Touzoun. Le long séjour du Khalife, réfugié chez les princes Hamdanites, avait coûté à ces derniers des sommes énormes; il nous est difficile de les évaluer et d'en donner le chiffre, à cause du grand nombre et de la différence des renseignements qui nous ont été transmis à cet égard.

Ikhchid s'éloigna des bords de l'Euphrate pour regagner l'Égypte, et Mottaki descendit le cours de ce fleuve jusqu'à ce qu'il rencontrât Abou Djâfar, fils de Chirzad, secrétaire de Touzoun. Cet envoyé l'accueillit avec le plus grand respect et le fit saluer par les troupes turques. Le Khalife, poursuivant sa route, parvint au canal nommé Nehr-Yça et arriva dans le domaine de Sindyeh, situé sur les bords de ce canal. Touzoun l'y attendait; il marcha à pied devant le prince et ne consentit à monter à cheval que sur un ordre formel du Kalife. Il le conduisit ainsi jusqu'à la tente pré-

الى المضرب الذى كان ضربه له على الشط من نهر عيسى وذلك على شوط من مدينة السلام فاتام هذالك وانفذ رسلاً الى دار طاهر ليحضر المستكفى فيها حصل المستكفى في المضرب قبض على المتتقى ونهب جميع ما كان معه وقبض على وزيرة ابي الحسن على آبن محد بن معلة وعلى قاضيه احد بن عبد الله بن اشحاق ونهب جميع العسكر وانصرن القائد الذى كان الاخشيد ضمّه الى المتتقى ومن معه الى صاحبهم واحضر المستكفى فبويع له وكل المتتقى فصاح وصاح النسآء والخدم لصياحه فامر توزون بضرب الدبادب حول المضرب فخفى صراخ الخدم وادخل الى الخضرة مسمول العينين واخذ منه البرد والقضيب والحاتم وسممً الى المستكفى بالله وبلغ ذلك القاهر فقال قد صرنا اثنين

parée pour le recevoir sur les rives du Nehr-Yça, à une faible distance de Bagdad; Mottaki s'y arrêta. Aussitôt un message fut envoyé à l'hôtel de Taher pour mander Mostakfi. Dès que ce dernier fut arrivé dans la tente royale, Touzoun s'empara de Mottaki et de tous ses bagages; il fit arrêter en même temps le vizir Abou'l-Haçan Ali, fils de Mohammed, fils de Moklah, et le kadi Ahmed, fils d'Abd Allah, fils d'Ishak. Le camp fut mis au pillage. Dès que le général que Ikhchid avait laissé auprès du Khalife se fut éloigné avec ses hommes pour retourner en Égypte, on alla chercher Mostaksi et on le salua Khalife. Mottaki eut les yeux crevés; pour étouffer ses cris, auxquels répondaient les clameurs des femmes et des eunuques, Touzoun fit battre du tambour autour de la tente : le tumulte fut étouffé de la sorte. On ramena ensuite à Bagdad Mottaki aveugle et dépouillé du manteau, du sceptre et de l'anneau; ces insignes du khalifat furent remis à Mostakli-Billah. Kaher fut instruit de ces événements et il s'écria : « Nous voici deux, il nous faut maintenant un troiتحتاج الى ثالث (ا) يعرض بالمستكفى بالله وحدّث محد بن عبد الله الدمشقى تال لما نزل المتقى الرقة كنت فيمن يتصرى بين يديه واقرّب منه فى الخدمة لطول صبته فقال لى فى بعض الايام بالرقة وهو جالس فى دارة مشرفًا على الغرات اطلب لى رجلًا اخباريًا يحفظ ايام الناس اتفرج اليه فى خلواتى واستريج به فى الاوقات تال فسألت بالرقة عن رجل بهذا الوصف فارشدت الى رجل بالرقة كهل لازم لمنزله فصرت اليه ورغبته فى الدخول الى المتقى لله فقام منى كالمكرة وصرفا الى المتقى فاعلمته الحضارى الرجل الذي طلبة فلما خلا وجهة دعا به فاعلمته الحوارى الرجل الذي طلبة فلما خلا وجهة دعا به واستدناه فوجد عندة ما اراد فكان معة ايام مقامة بالرقة

sième! » faisant ainsi allusion au sort qui menaçait Mostakfi. Le récit suivant a pour auteur Mohammed (fils d'Abd Allah) Dimachki. «Pendant le séjour que Mottaki fit à Rakkah, j'étais un de ceux qui allaient et venaient librement en sa présence, car mes longs services à la cour, ainsi que la nature de mes fonctions, me rapprochaient sans cesse de sa personne. Un jour qu'il était assis dans son hôtel donnant . sur l'Euphrate, il me dit : « Cherche-moi un conteur, un · homme qui soit bien au courant des choses historiques : ses récits charmeront mes heures de solitude et me dis-« trairont de temps à autre. » Je m'informai s'il y avait à Rakkah quelqu'un qui réunit ces conditions ; on m'indiqua un habitant de cette ville, homme d'un âge mûr et d'humeur sédentaire. J'allai le trouver et lui persuadai, en slattant ses désirs, de se rendre auprès de Mottaki-Lillah. Il partit d'assez mauvaise grâce et m'accompagna chez le Khalife, que j'instruisis de l'arrivée du personnage en question. Lorsque Mottaki fut de loisir, il l'appela et lui fit signe de s'approcher. Il trouva chez cet homme ce qu'il attendait

فلا الحدركان معه في الزورق فلا صار الى فم نهرسعيد وذلك بين الرقة والرحبة ارق المتقى ذات ليلة فقال الرجل ما تحفظ من اشعار المبيضة واخبارها فير الرجل في اخبار آل ابي طالب الى ان صار الى اخبار الحسن بن زيد واخيه محد بن زيد وما كان من امرها ببلاد طبرستان وذكر كثيرًا من عاسنهما وتصد اهل العلم والادب اياها وما قالت الشعراء فيها فقال له المتقى أتحفظ شعر ابي المقاتل نصر بن نصير الحلواني في عد بن زيد الحسني الداعي قال لا يا امير المؤمنيين لكن معى غلام لى قد حفظ بحداثة سنّه وحدة مزاجة وغلبة المهتة لطلب العلم والادب عليه ما لم احفظ من اخبار الناس

de lui, car il le garda auprès de sa personne pendant son séjour à Rakkah et, lorsqu'il continua son voyage, il lui donna une place sur son propre bateau. On arriva ainsi jusqu'à l'embouchure de Nehr-Sàïd, entre Rakkah et Rahbah. Une nuit, le Khalife, ne pouvant dormir, interrogea son compagnon de route sur l'histoire et les poésies des Blancs (partisans des Alides). Le narrateur, passant en revue l'histoire de la famille d'Ali, arriva aux faits concernant Haçan ben Zeïd, son frère Mohammed ben Zeïd et leur domination dans le Tabaristân. Il rappela leurs belles qualités, l'affluence des savants et des littérateurs qui se rendaient auprès d'eux et les poésies composées en leur honneur. Mottaki lui demanda s'il savait les vers faits par Abou 'l-Moukatil Nasr, fils de Noçaïr, Houlwani, en l'honneur du missionnaire Mohammed ben Zeïd Haçani. « Non, Sire, je ne les sais pas, répondit cet homme, mais j'ai dans ma « suite un page qui, grâce à sa jeunesse, à la vivacité de son « esprit, à son goût pour le savoir et la littérature, sait par وايامهم واشعارهم قال احضرة ولم اخفيت عنى خبر مثل هذا فيكون حضورة زيادة في انسنا فاحضر الغلام من زورق آخر فوقف بين يديد فقال له صاحبه أتحفظ قصيدة ابي للقاتل في ابن زيد قال نعم قال المتقى انشدنيها فابتدأ ينشده أماها(1)

عرق الداعى ويوم المهرجان وابن زيد مالك رق النومان وحوت اخلاقه كنه الجنان بالعطايا والمنايا والامان فيه أستنبط اجناس المعاني لا تقل بشرى وقل لى بُشريانِ فهو فصل فى زمان بدوى خلّقت كفّاة موتًا وحياةً به فهو لكلل بكل مستقل اوحد قام بتشييد المبانى

« cœur beaucoup de faits historiques et de poésics dont ma « mémoire n'a pas gardé le souvenir. — Qu'il vienne! s'écria « le Khalife, pourquoi ne m'as-tu pas encore parlé d'une » personne de ce mérite? Sa présence aurait ajouté au charme « de nos entretiens intimes. » Le page se trouvait dans une autre barque; on le fit venir et, quand il parut devant le Khalife, son maître lui demanda s'îl savait la Kaçideh d'Abou'l-Moukatil en l'honneur d'Ibn Zeïd. Le jeune bomme répondit affirmativement et, sur l'invitation du prince, il se mit à la réciter de la manière suivante:

Ce n'est pas une bonne nouvelle qu'il faut annoncer, mais deux bonnes nouvelles : le triomphe du missionnaire et la fête du mihredjan.

Cette fête passe nomade dans la marche du temps; mais le fils de Zeid est le maître auquel le temps obéit en esclave.

Ses mans distribuent également la vie et le trépas; ses vertus renferment tout ce qui fait le charme du paradis.

Il règne sur tous les hommes et par tous les moyens de domination : par les bienfaits, par les châtiments, par le pardon.

Seul parmi les hommes, il soutient l'édifice de la religion et révèle le sens de ses dogmes.

وعظم البرمي غير امتنان وعليماة المعلى والحسان فسهو في كلّ محسلًا ومسكان فيرى المضمر في شخص العيان هو بالوصف من الاوهام داني كُلُّ مِن قال له في الخماسق ثاني وانكفت عناه بالسيف الهاني ايعنى الموت بأن الموت فاني يترك المقدام في شخص الجبان

مسرف في الحود من غير اعتذار فهو من ارسى رسول الله فيه سيّد عرق فيم السيدان والذي يكبرعن ذكر الحصان مختف فكرته في كل شيء يعرن الدهرعلى ما غاب عنه تتناعى الغاظنا عنم ولكس اخرجت الغاظه ما في الخفايا وكفاء الدهر نطق الترجمان كاف بالله جمهوا والمشاني واذاما اسبغ الدرع عليه بعثت سطوته في الموت رعباً يحدق الابطال بالالحاظ حتى

Il prodigue ses dons sans hésiter, il répand ses faveurs sans charcher d'excuses.

L'apôtre de Dieu s'est fixé en lui avec sa grandeur sublime et ses vertus.

Dans les veines de ce Seid coule le sang des deux Seid (Haçan et Huçein) et de celui que Fatimah était impuissante à glorifier (Ali).

Sa pensée est renfermée dans tout ce qui existe; il est présent partout et en tout lieu.

Il révèle au monde ce que le monde ignorait et découvre les choses invisibles à travers les formes de la réalité.

Nos expressions sont loin de le peindre, mais en le louant on le rend accessible à la pensée.

Sa parole révèle ce qui est caché et le destin trouve en lui son interprète.

Dire qu'une autre créature est son égale, c'est nier ouvertement Dieu et le Koran.

Lorsqu'il se couvre d'une armure, lorsqu'il arme sa main d'un glaive yéménite,

Sa fougue impétueuse épouvante la mort, et la mort elle-même se reconnaît périssable.

Les regards qu'il jette sur les guerriers les plus vaillants donnent au brave l'apparence d'un lâche.

منك كم تغرو بضرب وطعان فلقد مكلّف الله عنان ولعقد مكلّف الله عنان رضت بالصيم عداً ذا حزان عت اليمان اليمان عت اليسرى باروآء السنان في كلّ حال في وال الشغتان لك شأن خارج عن كلّ شأن كرت عن جلهن الشقان والذى ضمّت عليه المقتان ملكت اشعارة سبق الرهان مكلت اشعارة سبق الرهان

ملك الموت يسفادية اجرن الا تكلّغنى فوق الوسع وآرفق يا شعيق القدر المحتوم كم قد انجزت كغاك وعدًا ووعيدًا فاذا ما اروت الهنى حباء حرّبا في النفع والضر اقتدارًا ابذلت كغاك في الآفاق حتى ابت لا تحوى بمعقول كتاب إلى اشقال اياد مشقلات الما مدحك وي وزبور يا امام الدين خذها من امام

L'ange de la mort lui crie : «Protége-moi contre toi-même ; quand cesseras-tu de vaincre avec l'épée et la lance ?

«Ne me charge pas d'un fardeau au-dessus de mes forces, épargne-

moi, puisque Dieu t'a donné sur moi un pouvoir absolu. »

Frère du destin irrévocable, que de colonnes solides ton épée a renversées!

Tes mains, promptes à récompenser et à punir, tiennent le monde entier assujetti à tes lois.

Lorsque ta droite verse le breuvage des bienfaits, ta gauche prépare le

breuvage de la lance (la mort).

Elles ont l'une et l'autre tout pouvoir pour récompenser et pour châtier, et dans les deux cas leur force est irrésistible.

Les bienfaits qu'elles répandent sur le monde ont tari la supplication sur les lèvres du pauvre.

Tu échappes aux définitions abstraites des livres; ta gloire est audessus de toute gloire.

Tes bienfaits sont une charge trop lourde pour que les hommes et les génies la puissent porter.

Ton éloge doit être cherché dans la révélation, dans les psaumes, dans

le livre enfermé entre deux ais (le Koran).

Imam de la religion, accepte ces vers de l'imam des poetes, de celui qui a conquis le prix de poesie.

واستمع المرمل الاول ممن كشف المحنة من غير امتحان فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن ستة اجزاؤها عند الوزان كرة الآفاق لا تبطلع الاصارت الربح لها كالصولجان بحليت في صيغة الالفاظ في من يرتجيه كل ذي عفو وجان انت تحكى جنة للخله طباعًا والقوافي فيك كالحور للحسان فابق للشعر بقآء الشعر والشكرمدي الدهر فنعم الباتيان عكر رضوي بل تبيروشآم وارام وشماريخ ابان شهد الله على ما في ضميري فاستمع لفظي ترجيع اذان حسنات ليس فيها سيّأت

### فلم يزل المتنى كلما مرّبه بيت استعادة ثم امر الغلام بالجلوس

Écoute le premier mode du remel chez un poëte qui triomphe dans toutes les épreuves et défie tout examen :

Fâilâtoun, fâilâtoun, fâilâtoun, six fois répétés forment le mètre de ses vers.

Dès que ses chants paraissent, la renommée les lance dans le monde comme la raquette lance la paume.

Ils sont polis et ciselés pour célébrer celui que les bons comme les coupables implorent.

Par tes vertus tu ressembles au paradis, et les rimes qui te célèbrent en sont les belles houris.

Fais vivre ces vers à travers les âges, aussi longtemps que la poésie et la reconnaissance, les deux choses les plus dignes de durer;

Qu'ils vivent l'âge du Ridwa (montagne près de Yanbo) et du Tebir (colline près de la Mecque); qu'ils vivent comme Sem, Aram et les sommets d'Aban (montage dans le Nedjd)!

Je prends Dieu à témoin de mes intentions : écoute mon chant comme le refrain du muezzin.

Des qualités exemptes de tout défaut, voilà le panégyrique du missionnaire. Vous, mes deux secrétaires, écrivez.

« Mottaki se fit répéter chaque vers à mesure que le page les récitait, et il l'invita ensuite à s'asseoir. — Plus tard, le فلما كان في اليوم الذي لقية فية ابن شيرزاد الكاتب سمعة ينشد هذا البيت، لا تقل بشرى وقل لى بشريان، فقال له الغلام وقد كان انس به يا امير المؤمنين دامت البشرى فقل لى بشريان، وقد كان انشدة اولا القصيدة لا تنقبل بيشرى وانشدة ثانيًا هذا الوجة، دامت البشرى فقل لى بشريان، وذكر له خبر ابى المقاتل مع الداعي(1) فوالله ما زال المتقى يقول بشرى ولا يختار في ذلك الوجة غير ذلك فقال له الرق والغلام والله لتطيرنا لامير المؤمنين من اختيارة انشاد هذا البيت على هذا الوجة فكان من احرة ما ذكرنا وحدّث محد بن على هذا الوجة ومنا عبد الله الدمشقى قال لما انحدرنا مع المتقى من الرحبة وصرنا عبد الله الدمشقى قال لما انحدرنا مع المتقى من الرحبة وصرنا

jour de sa rencontre avec le secrétaire Ibn Chirzad, on le surprit redisant le premier vers : « Ce n'est pas une bonne nou-« velle qu'il faut m'annoncer, mais deux bonnes nouvelles. » Le page, qui était devenu alors un de ses favoris, le reprit en disant: « Sire, il faut dire : Vive la bonne nouvelle ! « Annonce-moi deux bonnes nouvelles. » La première fois, il est vrai, il lui avait récité le vers tel que le Khalife le répétait; mais, en cette circonstance, il y introduisit cette variante: « Vive la bonne nouvelle, etc. » et il rappela au prince l'entrevue d'Abou 'l-Moukatil avec le missionnaire. Malgré cela, Mottaki persista dans sa manière de réciter le vers, sans y apporter aucun changement. Aussi le conteur de Rakkah et son page ne purent s'empêcher de faire remarquer au Khalife que sa façon de réciter le vers en question leur semblait un présage funeste. On sait que l'événement justifia leurs prévisions. »

Voici un autre récit de Mohammed (fils d'Abd Allah) Dimachki. Nous accompagnions Mottaki lorsqu'il partit de Rahbah. En arrivant dans la ville de Anah, il fit venir le الى مدينة عانة دعا بالرق وغلامه نحادثاه وتسلسل بهم القول الى فنون من الاخبار الى ان صاروا الى ذكر الديل فقال المتّق ايكم يحفظ خبر سليمان بن ربيعة الباهلي مع عربن الخطاب فقال الغلام ذكر عرو بن العلاء يا امير المؤمنين ان سليمان آبن ربيعة الباهلي كان يعجن الخيل ويُعربها في زمن عدر بس الخطّاب نجاءة عرو بن معدى كرب بغرس كيت فكتبه عجينا فاستعدى عليه عرو وشكاه اليه فقال سليمان ادع باناء رحراح قصير للحدر فدعا به فصب فيه مآء ثم الى بغرس عسيق لا مشك في عتقه فاسرع وبرك وشرب ثم اتى بغرس عرو الذي كان هجن فاسرع فصبّ سنبكه ومدّ عنقه كما فعل العتبيق ثم ثنى احد السنبكين قليلاً فشرب فلما رأى ذلك عربن السطّاب conteur de Rakkah et son page et écouta leurs récits. Leur conversation roula sur différents sujets ; ils vinrent à parler du cheval. Mottaki demanda si quelqu'un se rappelait l'anecdote de Suleïman ben Rebyâh Babili avec le Khalife Omar. « Prince des Croyants, répondit le page, la voici telle que la « rapporte Amr, fils d'El-Alâ. Suleīman ben Rebyâh, sous « le règne d'Omar, classait comme expert les chevaux métis et les pur-sang. Amr, fils de Mâdi-Karib, lui présenta un « cheval bai-brun que Suleïman inscrivit parmi les sang-« mêlé. Réclamation de Amr, qui porta plainte devant Omar. « L'expert se fit apporter un baquet peu profond et bas de « parois; il le remplit d'eau et fit avancer un vrai cheval « arabe, dont la noblesse était hors de contestation. Le cheval « courut, s'agenouilla et but. Quand ce fut au tour du cheval « d'Amr, que Suleïman avait déclaré métis, la bête courut, « gratta le sol avec ses sabots, allongea le cou comme l'avait · fait le pur-sang; puis, pliant légèrement un de ses deux

\* pieds de devant, elle se mit à boire. Ce que voyant, Omar,

وكان ذلك بمحضرة تأل انت سليمان الخيل فقال المتقى فاعندكم عن الاصمعى وغيرة من علاآء العرب في صغاتها قال الرق ذكر الرياشي عن الاصمعى قال اذا كان الغرس طويل اوظغة اليدين قصير اوظغة الرجلين طويل الذراعين قصير الساقين طويل المخذين طويل المخذين طويل العضدين مُغرَع الكتفين لم يكد يسبق وقال اذا سلم من الغرس شيآن لم يضرّة عيب سواها مغروز عنقه في كاهله ومغروز عجرة في صلبه واذا حادت حوافرة فهو وانشدنا المبرد (1)

ولقد شهدت الخيل تحل شكّتى عنه كسرحان القصيمة مِنهُبُ فرس اذا استقبلته فكاتّه في العين جزع من اوائل مُشربُ

"en présence de qui la scène se passait, dit à Suleïman:
"Tu es le Salomon des chevaux." — Mottaki leur demanda ensuite s'ils connaissaient quelques-unes des traditions d'Asmâyi et d'autres savants arabes touchant la description du cheval. Le conteur originaire de Rakkah cita la définition suivante d'Asmâyi, transmise par Riachi: "Le cheval qui a les paturons de devant longs et ceux de derrière courts, les jambes longues au boulet et courtes du reste, les cuisses et les épaules longues, les omoplates larges, ce cheval ne peut être dépassé à la course. Aucun vice de conformation ne présente chez le cheval de graves inconvénients, s'il est exempt des deux vices suivants: dépression du cou près du garrot et dépression de la croupe près des hanches. L'écartement des sabots ne lui retire pas sa valeur. Voici (ajouta le conteur) des vers que m'a récités Moberred:

J'ai examiné mon cheval lorsqu'il porte ma lance, agile comme le loup des plaines sablonneuscs.

Si je l'aborde de front, plein de la fougue de sa race, son œil ressemble à l'onyx; واذا اعترضت له استوت اقطاره فكانه مستدبر متصوب

وسأل يا امير المؤمنين معاوية مطربن درّاج الله الخيل افضل واوجز فقال الذي اذا استقبلته قلت نافر واذا استحبرت قلت زاخر واذا استعرضته قلت زافر سوطه عنانه وهواه امامه قال فالله البرّاذين شرّ قال الغليظ الرقبة الكثير الجلبة الذي اذا ارسلته قال امسكني واذا امسكته قال ارسلني قال الغلام احسن ما قيل في الغرس ووصغه قول بعضهم

خير ما يركب الشجاع اذاما قيل يومًا الا اركبوا المغوار كل نهد اتب معتدل الحاسق امين الشظى عتيق النجار

Si je l'aborde de côté, je remarque la juste proportion de ses hanches et la forme fuyante de sa croupe.

— « Sachez, Prince des Croyants, que Moâwiah demandant un jour à Matar, fils de Darradj, quel était le meilleur cheval et le plus rapide, Matar lui fit la réponse suivante: « Celui que tu nommes nafir, « ombrageux, » quand tu « l'abordes de front; zakhir, « exubérant, » quand tu « l'abordes de côté; celui qui n'a d'autre fouet que sa bride, « ni d'autre guide que son ardeur. » Moâwiah voulant savoir ensuite quel était le plus mauvais des chevaux de somme, Matar ajouta: « C'est le cheval qui a le cou épais et sur- « chargé d'amulettes, celui qui veut s'arrêter quand on le « lance en avant, et qui s'élance quand on l'arrête. » Le page, prenant alors la parole, cita comme un chef-d'œuvre du genre la description poétique que voici :

La meilleure monture qui convienne au brave guerrier, lorsque retentit le cri : En selle pour la razia!

Est un cheval de belle taille, mince du poitrail, bien proportionné, solide du jarret et de noble origine;

اذن وافي الدماغ والوجم عبار(1) سلجم اللحى واسع السحر حدّ ال اخذ سامي للحفون والاشغار مخصر القص مكرب الرسغ داني آل بر مستدبر ککتر مغار مشرن مقبل يخب اذا اد فهومن خلفه طوال ورحب وعُسراض الى سداد قسصار للاء منده فقديم في جسفار طال هادينه والتذراعان والاض فهوكفت الوثوب ثبت لخيار ثم طالت واتدت نخدداه غرق تدام مخركال وجار والرحيب الغروج وللكلمه والمش قسوب والسطون حسمة في وقار<sup>(2)</sup> والعريض الوظيف وللمنب والعر فرفر بديهة الاحضار فهو صافى الاديم والعين والحا والقصير الكراع والظهر والرسع القصير العسيب والصلب وار له تركيبها الى استخار<sup>(3)</sup> لم تحن متنه القطاة ولم يس

Il est long du chanfrein, ses poumons sont larges, ses oreilles écartées, son crâne solide, sa face glabre.

Sa poitrine est mince, son tarse noueux, son abord facile; il a les paupières et les cils haut plantés.

Il s'avance et galope avec fougue; s'il faut reculer, il recule solide comme un câble fortement tordu.

Sa croupe est longue, ample, large et diminue dans de justes proportions;

Son cou, ses épaules, ses côtes sont allongés; son ventre est solide.

Ses cuisses sont longues et écartées; agile dans son élan, son émulation ne se dément pas.

Il est large du bas-ventre et de la verge; sa lèvre inférieure s'avance sous ses naseaux comme la raquette du mail.

Ses paturons, ses flancs, ses jarrets de derrière et ses pieds sont amples; il joint l'impétuosité à la gravité.

Sa peau, son œil, son sabot sont sans tache : il fournit une longue course et part la tête haute.

Îl est court du boulet, du dos, du tarse et à la naissance de la queue; mais ses flancs sont potelés.

Sa croupe n'empiète pas sur son dos et sa structure ne le force pas à rester en arrière.

یکتف المشی کالی یت علی طنب اویست کالمسمار واداما استمر من فیرما بأ س به مانع من استمرار لان فاهتر مقبل فاذا اد بر اهوی متابع الادبار فی تعاقیب کالتماثیل او کالسجن او کالظباء او کالحوار فاذا ما طها به الحری فالعقبان تهوی کواسر الاعسار

فلا كان في الليلة الثانية دعا بهها فقال عودا الى ماكنتها عليم البأرحة واشرعا في إخبار للحلائب ومراتب للخيل فيها قال الغلام يا امير للمؤمنين اذكر قولاً جامعًا اخبرني به كلاب بن جزة العقيلي قال كانت العرب ترسل خيلها عشرةً عشرةً او اسغل والقصب سبعةً (1) ولا يدخل المجرة المجرة من للخيل الد

Tantôt il marche d'un pas léger comme celui qui marche sur une corde, tantôt il ensonce son sabot comme un clou dans le sol.

Il passe, et aucune force ne pourrait le retenir;

Mais son caractère est doux : ils avance en caracolant et, s'il doit retourner en arrière, il part d'un pas régulier et suivi.

Dans les charges contre l'ennemi, il est rapide comme les fantòmes, comme les djiuns, les gazelles et les taureaux sauvages.

Et, lorsqu'il s'emporte dans sa course, les aigles s'abattent du haut des airs les ailes ployées.

La nuit suivante, le Khalife fit venir ses deux hôtes de la veille et leur dit : « Reprenez l'entretien où vous l'avez laissé hier ; donnez-moi des renseignements sur les courses et sur le classement des chevaux engagés. » Le page prit la parole : « Prince des Croyants, dit-il, j'en rapporterai une description générale qui m'a été transmise par Kilab, fils de Hamzah Okaili. Au rapport de celui-ci, les Arabes faisaient courir leurs chevaux par troupes de dix ou au-dessous; les piquets (ornés de banderoles et de prix) étaient au nombre de sept; l'enceinte réservée (celle du but) n'était accessible qu'aux huit premiers chevaux. En voici les noms. Le premier était

ثمانية وهذه اسماؤها الاول السابق وهو المجلّى تال ابو الهندام كلاب اتما سمّى المجلّى لانه جلى عن صاحبه ما كان فيه من الكرب والشدّة وقال الغرآء اتما سمّى المجلّى لانه يجلّى عن وجه صاحبه والثانى المصلّى لانه وضع جعلته على قطاة المجلّى وهي صلا والصلا عجب الذنب بعينه والثالث المسلّى لانه كان شريكاً في السبق وكانت العرب تعدّ من كل ما تختار ثلاثة او لانه سلّى عن صاحبه بعض همّه بالسبق والرابع التالى سمّى بذلك لانه تلى هذا المسلّى في حال دون غيرة وللمامس المرتاح وهو المغتعل من الراحة لان في الراحة خس اصابع لا يعد منها غيرهن واذا اومأت العرب من العدد الى خس فتح

appelé sabik, ou bien modjelli. D'après Abou 'l-Hindam Kilab, ce nom lui était donné parce qu'il dissipait (djella) le trouble et l'anxiété de son maître, ou, comme le dit El-Ferrà, parce qu'il rassérénait (ioudjalli) le visage de celui-ci. - Le second était nommé mouçalli, parce qu'il avait, à l'arrivée, sa lèvre inférieure posée sur la croupe (sala) du premier cheval; le mot sala signifie littéralement la racine de la queue. - Le troisième était le mouselli, c'est-à-dire un des trois chevaux vainqueurs, les Arabes ayant l'habitude de compter par groupe de trois toute espèce de choses; le terme mouselli peut aussi signifier que ce cheval, en sa qualité de vainqueur, apportait quelque consolation (iousalli) aux préoccupations de son maître. - Le quatrième se nommait tali, parce qu'il suivait (tala) le mouselli immédiatement et sans se laisser devancer par d'autres chevaux. - Le cinquième était dit mourtah; c'est le mouftaal (adjectif verbal passif de la huitième forme) du mot rahat, « main, » considérée purement et simplement comme réunissant les cinq doigts. Quand un Arabe veut indiquer par signe le

الذى يوى بها يدة وفرق اصابعه للمس وذلك ايضًا ما يومؤن به من غير عقد للساب ثم يكون بعدها الى ان تكون عشرة فيغتج الذى يوى بها يديه جيعًا ويقابل للمس اصابع بالجس فلما كان للامس مثل خامسة الاصابع وهي للنصر سمّى مرتاحًا وسمّى السادس حظيًا لانه قد نال حظًا وقيل لان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطى السادس قضيبه وهي آخر حظوظ خيل الله عليه وسلم اعطى السادس قضيبه وهي آخر حظوظ خيل للحابة غير انه حظ وسمّى السابع العاطف لدخوله المجرة لانه قد عطف بشيء وان قلّ وحسن اذا كان قد دخل المجرة المجرة وسمّى الثامن المؤمّل على القلب والتغاؤل كما سمّوا الغلاة مغازةً واللديغ سلمًا وكنوا للبشي ابا البيضاء ونحو

nombre cinq, il ouvre la main en tenant ses cinq doigts écartés : ce geste est d'ailleurs employé en dehors de la dactylonomie. Passant ensuite par les autres nombres intermédiaires, il arrive à dix; pour indiquer ce nombre, il ouvre les deux mains en même temps et place les cinq doigts de chacune en face les uns des autres. Or, le cinquième cheval étant assimilé au cinquième doigt, c'est-à-dire à l'auriculaire, c'est pour cette raison qu'on le nomma mourtah. -Le sixième se nommait hazzi, parce qu'il gagnait un prix (hazz). On dit que le Prophète adjugeait sa baguette au cheval en question; ce lot, quoique le dernier de la course, était encore considéré comme un prix. — Le septième cheval se nommait atif, parce qu'il entrait dans l'enceinte après avoir légèrement dévié (atafa); il avait néanmoins le mérite d'entrer dans l'enceinte réservée. - Le huitième était le mouemmil, ainsi nommé par antiphrase et comme bon présage. C'est ainsi qu'on appelle mefazeh (lieu sûr) le désert, selim (sain et sauf) l'homme piqué par un serpent, abou 'lbeïda (très-blanc) l'Abyssinien, et ainsi de suite. Pour la ذلك فكذلك سمّوا للخائب المؤمّل اى انه يؤمل وان كان خائباً لانه قرب من بعض ذوات للخطوظ بعد والتاسع اللطيم لانه لو رام للحرة المطم دونها لانه اعظم جُرماً ى جريه من السابع والثامن والعاشر السكّيت لان صاحبه يعلوه خشوع وذلّة ويسكت حربًا وفيًا فكانوا بجعلون في عنق السكّيت حبالاً ويجلون عليه قردًا يدفعون المقرد سوطاً فيركضه القرد ليعيع بذلك صاحبه وانشد في ذلك الوليد بن حصن الكلبي

اذا انت لمر تسبق وكنت مخلّق سبقت اذًا لمر تدع بالقرد وللبل وان تك حقابًا لسكّيت معلقًا فتورث مولاك المهذلة بالنبال

même raison, on appelle mouemmil (faisant espérer) celui qui est déçu dans ses espérances; le cheval en question recevait donc ce nom parce que, quoique battu, il arrivait encore assez près d'un des chevaux gagnants. — Le neuvième était le latim, ainsi appelé parce que, s'il voulait entrer dans l'enceinte, il en était repoussé à coups de pied et de poing (loutima), sa course étant plus mauvaise, plus irrégulière que celle des chevaux sept et huit. — Le dixième était nommé sokeit (ou sikkit), parce que son maître, plein de confusion et de honte, gardait un morne silence (sakuta). On attachait à ce cheval une corde comme licou et on plaçait sur son dos un singe, qui, un fouet à la main, le forçait à trotter; tout cela pour humilier le possesseur du cheval. C'est à quoi font allusion les vers suivants de Wélid, fils de Hisn el-Kelbi:

Si, au lieu d'être devancé, tu arrives premier, laissant tes rivaux à distance, on ne demandera pas pour toi la corde ni le singe.

Mais si tu restes en arrière, attaché aux pas du sokkett, tu légueras à

Iou maître l'affront des flèches.

اما ذكرة النبل نان بعضهم كان يغعل ذلك ينصب فرسة ثم يرمية بالنبل حتى يتخبف وقد فعل ذلك النعمان بغرسة النهب قال كلاب بن حزة ولم نعلم احدًا من العرب في الجاهلية والاسلام وصف خيل الحلبة العشرة باسمائها وصفائها وذكرها على مراتبها غير محد بن يزيد بن مسلمة بن عبد الملك بن مروان وكان بالجزيرة بالقرية المعروفة بحصن مسلمة من اقليم بليخ من كورة الرقة من ديار مضر فانه قال في ذلك (١) شهدنا الرهان غداة الرهان بجمعة ضهما الموسم نقود اليها مقاد الجميع وحن بصنعتها اقوم غدونا عدونا عدونا كالمقددة كالمقددة كالمقددة كالمقددة كالمقددة الانجم

« Il y a ici une allusion à l'usage de certains Arabes de tirer sur leurs chevaux à coups de flèches (sans dard) pour les faire maigrir : c'est ainsi que Nôman en usa à l'égard de son cheval nommé Nehb. — Kilab ben Hamzah ajoute qu'à sa connaissance aucun poëte arabe de l'âge d'ignorance ou de l'islam n'a célébré les dix chevaux de course, leur nom, leurs qualités ni leur rang d'arrivée, à l'exception de Mohammed, fils de Yézid, fils de Maslemah, fils d'Abd el-Mélik, fils de Merwan. Ce poëte habitait en Aldjezireh la bourgade connue sous le nom de Hisn-Maslemah, canton de Balîkh, district de Rakkah, dans le Diar-Modar. Voici les vers en question :

Nous assistons aux courses, le matin où elles sont données, au milieu d'un concours de peuple attiré par la saison du pèlerinage.

C'est nous qui conduisons tous les chevaux au lieu de réunion, et

personne ne s'entend mieux que nous à l'élevage.

Nous y conduisons des coureurs rapides comme des flèches et nés sous une heureuse étoile;

نماهي للكرم الاكرم تراضوا به حكا بينهم فبالحق بينهم يحكم من الناس كلبهم اعمل من الارض نيرها (3) مظم ومهما يكن فهو لا يكتم

مقابلة نسبة في الصريح فنهن احوى مُسرّ أغسر وآخسر ذو تسرحة ارتسم كيت اذا ما تُجاطى يُبلُّ يغون الخطوط اذا يُلجِ تلدُّلاً في وجبهم قرحة كان تلدُّلوها المرزم عليهن تُحم صغار الشخوص نماهم لحــــامُ ابي اسحــــــ كانبهُـمُ فوق اشباحها زرازيـر في سُعُّـف حــ فصقت على الحبل في محضر يلى امرة ثقة مس وريّك مالسبق عن ساعة فقلت ومحسن على جهدة لقد فرغ الله ما يكون

Leur race est noble et leur sang est pur; ils se rattachent par leur naissance au plus noble des étalons.

On remarque parmi leur troupe un coursier noir, nerveux, marqué au front d'une étoile blanche ; un autre coursier dont le front et les naseaux sont marqués d'une étoile plus petite;

Un bai-brun qui se couvre d'écume quand on le retient, qui franchit

les barrières lorsqu'on le bride.

L'étoile blanche qui brille à son front a l'éclat de la constellation merzam.

Ces chevaux sont montés par des nègres de petite taille, issus de · Cham, le père de la race noire.

En les voyant sur le dos de ces magnifiques bêtes, on les prendrait pour des moineaux qui sautillent sur les toits.

On aligne les chevaux devant la corde : l'assemblée est présidée par un homme investi de sa confiance ;

Elle accepte ses décisions, parce qu'elles sont dictées par la justice.

Dieu sait mieux que tous les hommes réunis qui va dans un moment gagner le prix.

Lorsque nous nous plaçons sur une éminence dont le gazon est d'un vert sombre, je me dis:

«Dieu a déterminé ce qui doit arriver; il va nous faire connaître le résultat. »

كما يتعبل الوابل المنجم كا ارفض من سلك المنظم او السرب سرب القطا راعة من الجوّ شوداني مظلم

فاقتبالين في اميرنا نافير تنوابع فنوضى ومنوفضة فواصلُ من كلُّ قسط الله كانَّ عثانينها العندم والمرء من فرج ما تستشير سنابكه ق سنا مُضرم لجلين الاغروصلي الكميت وسلى فلم يُدمَدم الادهم واردفها رابع تالياً واين من المنجد المتهم وما ذم مرتاحمها خامساً وقد جاء يقدم ما يقدم وجاء للحظي لمها سادسا فاسهم حظه المسهم وسابعها العاطف المستحير يكاد لحيرته يحرم وجاء المؤمّل فيمها يخيب وعن (١) له الطائر الاشام

Sur notre signal, les chevaux s'élancent, impétueux comme la pluie réglée par le cours des astres;

Les uns marchent de pair, les autres dévient de leur route, comme le lézard aux mille circuits,

Ou comme le troupeau qui erre à l'aventure, tandis que de noirs autours le guettent dans la nue.

Les coureurs apparaissent au milieu des flots de poussière; leurs poils semblent teints de sang-dragon;

A travers les nuages de poussière que leurs sabots soulèvent on croirait voir scintiller des éclairs.

Le cheval au front étoilé de blanc arrive premier ; le second est le baibrun; le troisième, et il ne mérite aucun blâme, est le noir.

Le quatrième les suit de près; mais comment comparer le voyageur du Nedjd à celui du Tehamah?

Ne blâmons pas non plus le cinquième (mourtah); car il arrive avant plusieurs autres.

Voici venir le sixième (hazzi); le distributeur des lots lui réserve sa part.

Voici le septième, le atif tout troublé et qui, dans son trouble, a failli être exclu de l'enceinte.

Le mouenmil (le huitième) arrive décu dans ses espérances : un oiseau de mauvais augure s'est mis en travers de sa route.

فن كل ناحية يُسلطم وزفراة من قنبه اعظم (1) جمانة نيط بها قسقم اذا قيل من ربُّ ذا لم نجر من الخزى بالصمت يستعصم وشيكاً لعمرك ما يندم كن ينتهيها ويستكرم فرحنا بسبق شبهدرنا به ونيل به الخدر والمغنم رغائب اثقنالها تعسم وأكسية للسر وللناحم فراحت عليهي منشورة كان حواشيهي الدم ينوء بها الاغلب الاعصم

وجاء اللطم لها تاسعاً يخب السكيت على اثرة كان جـوانــبــ بــين ذي ومن لم يعد الحلاب الجياد وما ذو اقتضاب لجمهولهما واحرزن عن قصبات الرهان ر برود من القصب موشيّة ومن ورق صامت بدرة

Voici le neuvième, le latin: les coups pleuvent sur lui de toutes parts. Le sokeit arrive en trottant sur ses traces : ses testicules sont plus gros que le fourreau de sa verge;

En les voyant pendus entre ses jambes, on dirait une grosse gourde

suspendue à une ceinture.

Si l'on demande à qui appartient ce cheval, le maître tout confus ne répond pas et se rehferme dans le silence.

C'est que les regrets ne se fout pas attendre pour ceux qui n'envoient

pas aux courses des chevaux excellents.

Quelle différence entre celui qui se tait sur l'origine de son cheval bâtard et celui qui peut vanter la noblesse du sien!

Nous recevons avec joie le prix de la course qui nous rendra célèbre : nous obtenons en même temps gloire et profit.

On met en réserve pour nous des lots détachés des piliers de l'arène, lots précieux dont il faut se partager la charge:

Des tuniques de gaze aux couleurs variées, des vêtements de toile et de drap fin,

Auxquels on ajoute un diplôme dont les franges ont le rouge vif du

Et une bourse de beaux écus d'argent qui fait plier sous son poids le fort mulet qui la porte.

وبدرتنا الدهر لاتختم ونحن لها منهم اخدم وأنَّا لينرتبط المُعْربات في الأرنات في السرنات في السرنات بمن له حبة هو المحزم ومطعمها فهو المطعم صوافين يصهلن او حوم

فغضت لنهب خواتمها نوزعها بين خدامها يُعدُّ لها المحض بعد للحليب كا يصلح الصبية المُغطم ويخلطها بصميم العيال مشاربها الصافيات العذاب فهري باكنان ابياتنا

ومال مجد بن يزيد في كلمته هذه الى انه لا حظٌّ للثامن وجعل للسابع حظًّا في السبق والهندسة (2) اجرآء الخيل وتجربتها فما دون الغاية واتما سميت للحلبة حلبة لان العرب تحلب

Nous brisons le cachet de cette bourse pour qu'on y puise à pleines mains, car une bourse chez nous ne demeure jamais scellée (nous sommes généreux).

Nous en distribuons l'argent aux valets qui soignent nos chevaux, et

dont les soins ne valent pas les nôtres.

C'est nous qui savons garder les chevaux dans les temps de disette, sans qu'ils maigrissent.

Nous leur donnons le lait le plus pur après le lait mélangé, avec la

sollicitude du père nourricier pour les petits nourrissons

Qu'il mêle à sa propre famille et aux êtres les plus chers de son harem. Une eau limpide et douce abreuve nos chevaux; la nourriture que nous leur donnons est exquise.

Ils hennissent, attachés par un pied à leur piquet près de nos tentes,

ou galopant d'un pas léger.

· Ainsi, dans les vers qui précèdent, Mohammed ben Yézid est porté à croire que le huitième cheval ne gagnait aucun prix, mais qu'il y en avait un pour le cheval arrivé septième. Le mot hindesseh signifie entraîner, essayer les chevaux en dehors du but; quant au champ de course, îl a été nommé halbah, parce que les Arabes y affluaient (halaba) de tous les pays en y conduisant leurs chevaux.

اليها خيولها من كل مكان قال المتبقى اثبتا ما يجرى في هذا الاوقات ودوّناه فلم يزالا معه في ذلك يجدّد لهما البرّ الى ان كان من امرة ما قد اشتهر وقد تناهى بنا الكلام الى هذا الموضع من خلافة المتبقى فلنذكر الآن بعض من اشتهر شعرة في هذا الموقت واستغاض في الناس وظهر فنهم ابو نصر التاسم بن اجد الخبرارزي (1) وهو احد المطبوعين المجودين في البديهة المعروفين بالغزل فن جيد شعرة قولد

انضى الهوى جسدى وبدّلنى به جسدًا تكوّن من هوى متجسد ما زال ايجاد الهوى عدم الى ان صرت لو اعدمته لم اوجد

ومن جيد شعرة ما عاتب به ابن لنكك الشاعر وهو.

Mottaki chargea ces deux narrateurs de consigner par écrit et de rédiger les événements de son temps, et il les garda auprès de lui en les traitant généreusement jusqu'au jour où il périt comme chacun le sait.

Parvenu à cette portion de l'histoire du Khalife Mottaki, nous voulons mentionner maintenant quelques-uns des poëtes qui se sont signalés sous son règne et ont acquis du renom entre les hommes. Parmi eux il faut citer Abou Nasr Kaçem (fils d'Ahmed) El-Khoubzaourzi, poëte de tempérament, habile dans l'improvisation et justement estimé pour ses gazels. Voici des fragments de ses meilleurs vers :

L'amour a usé mon corps et l'a remplacé par un autre corps qui n'est fait que d'amour;

L'amour, en naissant en moi, a anéanti mon être à ce point que, si je cessais d'aimer, je cesserais de vivre.

Citons parmi ses meilleurs morceaux ces vers adressés en forme de reproche au poëte Ibn Lenkek: فينا ولمرتدء الصديق صديقا حتى يرى لحقوقها تحقيقا ن مراعياً أو قال كان صدوقا

لم لا ترى لصداقتي تصديقاً ذو العقل لا يرضى بوسم صداقة فلمن تويّ الحق أن يُدعَى أخًا وعلى الرفيق بأن يكون رفيعًا ان غاب غاب محافظًا او حلَّ كا

وفي هذا الشعر يقول

عا یغکر ان پُری زندیقا

ويكاد من علق الهوى بغوادة وقولد (١)

أعليك اعتب ام على الايام بدأت وكنت مؤكّداً بتمام .

قطع التواصل قربنا بتباعد وقطعت انت تواصل الاقلام هلَّد الغت اذا الرمان مشتَّت والالف الارواح لا الاجسام

Pourquoi te refuser de croire à ma sincérité, pourquoi ne pas nommer ami celui qui mérite ce nom?

L'homme sage ne se contente pas de l'étiquette de l'amitié, mais il en exige les preuves authentiques.

Celui qui montre la tendresse d'un frère mérite le doux nom de frère : c'est un devoir pour un ami d'agir en ami.

Absent, il doit rester fidèle au souvenir; présent, observer les droits de l'amitié, et, s'il parle, ne dire que des paroles sincères.

#### On trouve dans la même pièce ce vers:

. Celui qui a l'amour dans le cœur se livre à des réveries qui le feraient passer pour athée.

#### Et les vers suivants :

Qui dois-je accuser, toi ou la destinée? Elle a commencé et tu l'appliques à achever son œuvre.

Une séparation récente a brisé notre intimité, et toi tu as brisé le kalem

qui pouvait la faire revivre.

Pourquoi ne pas rester unis quand la fortune nous sépare? L'union véritable est celle des âmes et non celle des corps.

وفي هذا الشعريقول

عَـذرًا وذا عـم بـلا اعـلام ديـن الامامـة قال بالاوهـام فالحدّر درّك والخطام نطام منظام كلاى فصّالتها كلاى

عذرًا ابا عيسى فهل لك في القلَى من غابت الاخبار عنم ودينم خذ من فرائدك الذي اعطيتني حكم معانيمها معانيك التي

وشعرة فى الغزل وغيرة آكثر من ان نأتي عليه وآكثر الغناء المحدث فى وتتنا هذا من شعرة وقد أُشيع بموته وان البريدى غرّقه لانه كان هجاة وقيل بل هرب من البصرة ولحق بهجر والاحسآء بابى طاهر بن سلمان بن الحسن صاحب البحرين قال المسعودى وقد اتينا على اخبار المستقى وما كان فى ايامة

#### Autres vers du même poëte :

Pardonne-moi, Abou Yça; as-tu sujet de me haīr? pardonne-moi : c'est une science où je n'eus pas de maître.

Celui qui, professant la foi des imamites, est privé de la tradition, celui-là s'abandonne aux chimères.

Accepte ces perles rares que tu m'avais données : elles sont tou bien, mon seul mérite est de les avoir réunies en collier.

Le fond (de ce poëme) ne vaut que parce qu'il est ton œuvre; la forme seule m'appartient.

Les gazels et les autres productions de cet écrivain sont trop nombreuses pour qu'il soit possible de les citer. Presque tous les airs en vogue aujourd'hui sont sur des paroles de sa composition. On a répandu le bruit de sa mort il n'y a pas longtemps: il paraît que le ministre Béridi l'aurait fait noyer pour se venger de ses épigrammes. Quelques personnes cependant disent qu'il a pu s'échapper de Basrah et s'est réfugié dans le pays de Hadjar et El-Ahsâ, auprès d'Abou Taher, fils de Suleïman, fils d'El-Haçan, qui règne dans le Babreïn.

من اللوائن والاحداث على الشمح والايضاح في اللتاب الاوسط الذي كتابنا هذا تال له واتما نذكر من اخبارهم في هذا الكتاب لمعًا لاشتراطنا فيه على انفسنا الاختصار والايجاز وكذلك اتينا على خبر مقتل بجكم التركى وكان مقتله في رجب سنة تسع وعشرين وثلاثمائة وما كان من امرة مع الاكراد بناحية واسط وما كان من كورتكين (١) الديلي واستيملائه على جيش بحكم وانحدار مجد بن رائق من الشام وتحاربته كورتكين بعكبرا ومخاتلته اياة ودخولة للضرة وما كان بينهم من الوقعة بالحضرة الى ان انهزم كورتكين واستولى مجد بن رائق على الامر وما كان من البريديين وموافاتهم الحضرة وخروج المتقى عنها مع مجد بن رائق الموصلى في كتابنا المترجم باخبار عنها مع محد بن رائق الموصلى في كتابنا المترجم باخبار

Nous avons raconté en détail l'histoire de Mottaki et les événements de son règne dans notre Livre moyen, dont le présent ouvrage est le complément. Nous ne donnons ici qu'une esquisse de l'histoire des Khalises, nous étant imposé comme règle la rapidité et la concision. Ainsi nous avons raconté ailleurs la mort de Bedjkem le Turc à la date de redjeh, 329 de l'hégire; ses démêlés avec les Kurdes dans le district de Waçit; l'histoire de Kourteguîn le deilémite; comment il se rendit maître de l'armée de Bedjkem; comment il fut attaqué par Mohammed ben Raïk venu de Syrie. Nous avons mentionné la bataille qui fut livrée à Okbera, le stratagème d'Ibn Raïk, son arrivée à Bagdad, le nouveau combat livré dans la capitale, lequel se termina par la fuite de Kourteguîn; la prépondérance d'Ibn Raïk; l'histoire des Beridi, leur installation à Bagdad, et la fuite de Mottaki en compagnie de Mohammed ben Raïk Moçouli. Comme ces détails se trouvent dans nos Annales historiques, il est inuالزمان فاغنى ذلك عن اعادته في هذا الكتاب، والله الموقيق الصواب،

## الباب التاسع والعشرون بعد المائة ذكر خلانة المستكنى بالله

وبويع المستكفى بالله وهو ابو القاسم عبد الله بن على المكتفى
يوم السبت لثلاث خلون من صغر سنة ثلاث وثلاثين
وثلاثمائة وخلع فى شعبان سنة اربع وثلاثين وثلاثمائة لسبع
بقين من هذا الشهر فكانت خلافته سنة واربعة اشهر الد

ذكر جمل من اخبارة وسيرة ولمع مماكان في ايامه قد قدّمنا عند ذكرنا خلع المتقى الله ان المستكفى بويع له tile que nous y revenions ici. — Dieu favorise les bonnes entreprises!

#### CHAPITRE CXXIX.

#### KHALIFAT DE MOSTAKFI-BILLAH.

Mostakfi-Billah (Abou 'I-Kaçem Abd Allah, fils du Khalife Ali Moktafi) fut proclamé le samedi 3 safer 333 de l'hégire et détrôné le septième jour avant la fin du mois châban 334. Il régna donc une année et un peu moins de quatre mois. Il eut pour mère une esclave.

RÉSUMÉ DE SON HISTOIRE ET DE SA VIE; PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS DE SON RÈGNE.

Nous avons dit précédemment, en parlant de la déchéance de Mottaki-Lillab, que Mostakfi fut salué Khalife بالثبق (1) على نهر عيسى من ابحال بادوريا بازآء القرية المعروفة بالسندية في الوقت الذي سملت فيه عينا المتقى بايع أه ابو الوفاء توزون وسائر من حضرة من القواد واهل الدولة واهل عصرة من القضاة منهم القاضى ابو الحسن مجد بن الحسين آبن ابي الشوارب وجماعة من الهاشميين فصلى بهم في يومهم ذلك المغرب والعشاء وسار حتى نزل يوم الاحد بالبشماسية فلما كان في يوم الاثنين انحدر في المآء راكبا في الطيار الذي يسمى الغزال وعليه قلنسوة محدودة طويلة ذكر انها كانت يسمى الغزال وعليه قلنسوة محدودة طويلة ذكر انها كانت يسمى الغزال وعليه قلنسوة من غلانه وشرة الية المتقى ضريرًا وجمي بن شيرزاد وجماعة من غلانة وسُرة الية المتقى ضريرًا

à Tibk, localité située sur les bords du Nehr-Yça, dans le district de Badouria, en face de la bourgade nommée Sindyeh. Il fut proclamé à l'heure même où l'on arrachait les yeux à son prédécesseur Mottaki. Il reçut d'abord le serment d'Abou 'l-Wefa Touzoun et des généraux, fonctionnaires et juges qui se trouvaient alors auprès de lui, entre autres le kadi Abou 'l-Haçan Mohammed, fils d'El-Hucein, fils d'Aboul-Chewarib, et quelques membres de la famille de Hachem. Après avoir récité avec eux la prière du coucher du soleil et celle du soir, il se mit en route et arriva le dimanche suivant à Chemmasyah. Le lendemain lundi il s'embarqua sur un de ces bâtiments légers qu'on nomme qazal. Il était coiffé d'une kalansonah longue et terminée en pointe, celle-là même, dit-on, que son père Moktafi-Billah avait portée. Auprès de lui se tenaient Touzoun le Turc, Mohammed (fils de Mohammed, fils de Yahya) Ibn Chirzad et quelques pages. On lui livra l'ex-Khalife Mottaki aveugle et le kadi Ahmed, fils d'Abd Allah, qu'on venait d'arrêter; on réunit ensuite tous les

واچد بن غبد الله القاضى مقبوضًا عليه وحضر بعد ذلك سائر القضاة والهاشميين فبايعوا له واستوزر ابا الغمج محد آبن على السامري مدّة ثم غضب عليه وعول في امرة على محد آبن شيرزاد وجلس للناس وسأل عن القضاة وكشف عن امر شهود للحضرة فامر باسقاط بعضهم وامر باستتابة بعضهم من اللذب وقبول بعضهم لاشيآء كان قد علمها منهم قبل للخلافة فامتثل القضاة ما امر به من ذلك واستقضى على للجانب الشرق عيسى المعروف بابن ابي موسى للنفي وعلى للجانب الغم ي محد بن عيسى المعروف بابن ابي موسى للفني وعلى للجانب العاتمة عجد بن عيسى المعروف بابن ابي موسى للفني وعلى للجانب العاتمة الى هاهنا بلغ سلطانه وانتهى في للخلافة امرة ونهيده وقد

juges et les descendants de Hachem et ils prétèrent serment au nouveau Khalife.

Mostakli eut d'abord pour vizir pendant quelque temps Abou 'I-Feredj Mohammed, fils d'Ali, originaire de Samarra; mécontent de ce ministre; il le destitua et donna toute sa confiance à Mohammed Ibn Chirzad. Il tint une cour de justice et fit une enquête sur les kadis et les juges assesseurs de la capitale : les uns furent révoqués, d'autres condamnés à la rétractation publique de leurs mensonges, et d'autres confirmés dans leurs fonctions, d'après les informations qu'il avait recueillies sur ces personnages avant son avénement. Tous les kadis se conformèrent aux ordres du Khalife à cet égard. Il donna la juridiction de la ville orientale (de Bagdad) à Mohammed, fils d'Yça, plus connu sous le nom d'Ibn Abi Mouça el-Hanéfi, et celle de la ville occidentale à Mohammed, fils d'El-Haçan, fils d'Aboul-Chewarib el-Amawi el-Hanéfi; ce qui fit dire au peuple : « Voilà les bornes de son pouvoir; les ordres et les défenses du Khalifat ne s'étendent pas plus loin. »

كان بينه وبين الغضل بن المقتدر الذي يسمى بالمطيع قبل ذلك مجاورة في دار ابن طاهر وعداوة في اللعب بالجام وتطييرها واللعب بالكباش والديوك والسمّان وهو الذي يسمى بالشام النفخ (١) فلما جل المستكفي الى نهر عيسى ليبايع له هرب المطبع من دارة وعلم أنه سيأتي عليه فلما استقرّت المستكفى طلب المطبع فلم يقف له على خبر فهدم دارة واتي على جميع ما قدر عليه من بستان وغيرة وذكر ابو الحسن على بن اجد الكاتب البغدادي قال لما استخلف المستكفى ضمّ اليه توزون غلامًا تركيًا من غلمانه يقف بين يديه وكان المستكفى غلام قد . وقف على اخلاقه ونشأ في خدمته فكان المستكفى عسيل الى

Avant d'arriver au trône, Mostakfi avait eu des rapports de voisinage dans l'hôtel d'Ibn Taher avec le fils de Mouktadir, Fadi surnommé Mouti. Ils se disputaient souvent à propos du lancer des pigeons voyageurs ou des combats de béliers, de coqs et de cailles; ces derniers oiseaux sont nommés nafakh en Syrie. Lorsque Mostakfi fut conduit à Nehr-Yça pour y recevoir l'hommage d'investiture, Moutî, craignant les effets du ressentiment de son rival, s'échappa de sa demeure. En effet, une fois son autorité établie, Mostakfi le fit chercher partout; ne pouvant parvenir à retrouver sa trace, il fit démolir la maison que Moutî avait habitée et confisqua ses jardins et toutes celles de ses propriétés dont il put s'emparer.

Abou 'l-Haçan Ali, fils d'Ahmed, surnommé Katib Bagdadi, rapporte le fait que voici. A l'époque de l'avénement de Mostakfi, Touzoun choisit dans son propre entourage un page turc qu'il affecta au service particulier du Khalife. Or, Mostakfi avait un page qui était bien au courant de ses habitudes, étant né à son service, et il lui accordait par غلامة وكان توزون يريد من المستكفى ان يقدّم المضموم البه على غلامة الاوّل فكان المستكفى يبعث بالغلام التركى في حوائجة اتباعاً لمرضاة توزون فلا يبلغ لة ما يبلغ غلامة قال واقبل المستكفى يوماً على محمد بن مجمد بن مجمى بن شيرزاد الكاتب فقال له أتعرف خبر الحبّاج بن يوسف مع اهل الشام قال لا يا امير المؤمنين قال ذكروا ان الحبّاج بن يوسف كان قد اجتبى قوماً من اهل العراق وجد عندهم من الكفاية ما لم يجد عند محتصية من الشاميين فشق ذلك على الشاميين وتكلوا فيد فبلغ اليه كلامهم فركب في مجاعة من الغريقين واوغل بهم في العجرآء فلاح لهم من بعد قطار ابل فدعا برجل

conséquent toutes ses préférences. Mais Touzoun exigeant que le nouveau page eût la préséance sur l'ancien, le Khalife se résigna à charger de ses messages le page turc, pour se rendre agréable à Touzoun; or, le nouveau venu était loin de s'en acquitter comme son prédécesseur. -- Un jour Mostakfi, s'adressant au secrétaire Mohammed Ibn Chirzad, lui demanda s'il connaissait l'aventure de Haddjadj ben Youçouf avec les Syriens. « Prince des Croyants, répondit Ibn Chirzad, je ne connais pas ce fait. " Mostakfi . reprit: «On raconte que Haddjadj avait choisi parmi les habitants de l'Irak quelques officiers chez lesquels il trouvait un zèle et une aptitude qu'il aurait en vain demandés aux officiers syriens de son entourage. Ces derniers furent choqués de cette préférence et s'en plaignirent hautement; leurs doléances parvinrent aux oreilles de Haddjadj. Ce prince monta à cheval et, accompagné d'un certain nombred'officiers des deux pays, il pénétra avec eux assez avant dans le désert. Une caravane de chameaux se montra dans le lointain. Haddjadj appela un des Syriens, lui ordonna

من اهل الشام فقال لد امض فاعرف ما هذا الاشباح واستقص امرها فلم يلبث ان عاد واخبرة انها أبل فقال أكلة هي ام غير كلة قال لا ادرى ولكنى اعود واتعترف ذلك وقد كان الحجاج اتبعد برجل آخر من اهل العراق وامرة بمشل ما كان امر الشاى فلما رجع العراق اقبل عليه الحجاج واهل الشام يسمعون فقال لد ما هي قال ابل قال وكم عددها قال ثلاثون قال وما تجل قال زيتنا قال ومن اين صدرت قال من موضع كذا قال وايس قصدت قال موضع كذا قال ومن رتها قال فلان فالتغت الى اهل الشام فقال

أُلام على عمرو ولـو مات او نأى لقلّ الذي يغني غناءك يا عمرو

d'aller reconnaître ce qui sillonnait au loin le désert et de lui en rendre un compte exact. L'officier revint au bout de quelque temps et dit à Haddjadj que c'était une caravane de chameaux. «Sont-ils chargés, ou sans chargement?» demanda le prince. Le messager répondit qu'il l'ignorait et qu'il allait retourner sur ses pas pour s'en assurer. Or, dès la première fois, le prince avait envoyé sur les traces de celui-ci un officier d'Irak, auguel il avait donné exactement la même mission. Cet officier revenait en ce moment; Haddjadj se tournant vers lui, en présence des Syriens, lui demanda des informations. « Ce sont des chameaux, ré-\* pondit cet homme. - Leur nombre? ajouta Haddjadj. - Trente. — Leur chargement? — De l'huile. — D'où « viennent-ils? - De tel endroit. - Où vont-ils? - En tel « lieu. - Quel est leur maître? - Un tel. » Alors, s'adressant aux Syriens, Haddjadj s'écria:

On me reproche de préférer Amr, mais si tu étais absent ou mort, à Amr, peu de gens pourraient te remplacer.» فقال ابن شيرزاد فقد قال يا امير المؤمنين بعض اهل الادب في هذا المعنى واجاد

شرّ الرسولين من يحتاج مُرسله منه الى العود والامران سِيّانِ كَدُاكُ مَا قَالَ العَلَمُ عُمْلًا طريقانِ كُلِّ ال جهل طريقانِ قال المستكفى ما احسن ما وصف البحترى الرسول بالذكآء بقولة

وكانّ الذكآء يبعث منه في سواد الامور شعلة نار

وعلم ابن شيرزاد استثقال المستكفى لغلام توزون فاخبر توزون بذلك فاعفاه مفه وازاله عن خدمته وحدّث ابو اتحاق ابرهم آبن اتحاق المعرون بابن الوكيل البغدادي قال كان ابي قديماً

Ibn Chirzad prenant à son tour la parole : Prince des Croyants, dit-il, un moraliste a exprimé éloquemment la même pensée :

Le pire des envoyés est celui qui oblige son maître à se répéter en lui donnant deux fois des ordres identiques.

C'est ce que les sages ont exprimé dans le proverbe : L'ignorant fait deux fois le même chemin.»

Mostakfi ajouta : « Avec quel talent Bohtori a dépeint le messager intelligent dans ce vers :

Il semble que sa vive intelligence éclaire d'un jet de flammes les choses les plus ténébreuses!»

Ibn Chirzad comprit ainsi combien le page turc était odieux au Khalife; il en instruisit Touzoun, et celui-ci consentit à en délivrer le prince et à retirer ledit page de son service.

Voici ce que raconte le Bagdadien Abou Ishak Ibrahim, fils d'Ishak, connu sous le nom d'Ibn el-Wekil. « Mon père في خدمة المكتفى متصرفاً في خزانة الشراب والكسوة فيها كان من امرة ما اشتهر صرت في خدمة ابنه عبد الله بن المكتفى فلما افضت الخلافة اليه كنت اخصّ الناس به فرأيته في بعض الايام وعندة جماعة من ندماته عن كان يعاشرهم قبل الخلافة من جيرانه بناحية دار ابن طاهر وقد تذاكروا الخمر وافعالها وما قال الناس فيها من المنثور والمنظوم وما وصغت به فقال بعض من حضريا امير المؤمنين ما رأيت احداً وصف الخمرة باحسن من وصف بعض من تأخر فانه ذكر في بعض كتبه في الشراب ووصفه انه ليس في العالم شيء واحدد اخذ من الشراب ووصفه انه ليس في العالم شيء واحدد اخذ من المهاته الاربع فضيلتها وابتزها اكرم خواصها الله الخمرة فلها

avait autrefois fait partie de la maison de Moktafi, où il avait la surintendance de l'office des boissons et du vestiaire. A la suite des événements bien connus qui amenèrent la chute de ce Khalife, j'entrai moi-même au service de son fils Abd Allah (Mostakfi) et j'étais devenu un de ses familiers lorsqu'il monta sur le trône. Je le trouvai un jour au milieu d'un groupe de courtisans ; c'étaient ses anciens voisins de l'hôtel d'Ibn Taher avec lesquels il avait eu des rapports d'amitié avant d'être investi du khalifat. La conversation roulait sur le vin et sur ses effets, ainsi que sur les plus beaux passages en vers et en prose consacrés à sa description. Un des assistants prit la parole et dit : « Prince « des Croyants, je ne connais pas de définition plus belle que « celle qui en a été donnée par un auteur moderne, lequel « s'exprime ainsi dans un de ses ouvrages ayant pour sujet « l'éloge du vin : Aucune chose au monde n'a tiré des quatre éléments les plus exquis de leurs principes, les plus pures « de leurs propriétés, autant que le vin. En effet, il a la لون النار وهو احسن الالوان ولدونة الهوآء وهي الين المجسات وعدفوبة المآء وهي اطبيب المذاتات وبرد الارض وهي المد المشروبات قال وهذه الاربع وان كن في جميع المآكل والمشارب متركبة فليس الغالب عليه ما وصغنا من الغالب على الخمر قال واصغها قد قلت في اجتماع الصغات التي ذكرنا فيها

لست ارى كالراح فى جمعها لاربع هن قدوام الدورى عدوبة المآء ولين الهوا وتخفة الغار وبرد الشرى

ولما كانت الراح بالموضع الذي وصغناها به من الغضل على سائر ما ينال من هذه الدنيا كانت الاوصاف لها احسس مشها لسائر ما ينال ويرصف من صنون اللذات والمدح بهما يما

« couleurs; la subtilité de l'air, c'està-dire ce qu'il y a de « plus subtil au toucher; la douceur de l'eau, c'està-dire ce « qu'il y a de plus agréable au palais; enfin, la fraîcheur de la « terre. Le vin est donc le plus délicieux des breuvages. » — Ces quatre principes, ajoute le même écrivain, entrent, il est vrai, dans la composition de tout ce qui est aliments ou boissons, mais non pas au même degré que dans le vin. » — Cet ensemble de qualités a été décrit par l'auteur en question dans le distique suivant:

Je ne sais chose au monde qui réunisse mieux que le vin les quatre principes qui soutiennent la vie du genre humain :

La douçeur de l'eau, la subtilité de l'air, la chaleur du feu, la fraîcheur de la terre.

«Si telle est la supériorité du vin sur toutes les bonnes choses de ce monde, de même l'éloge de cette boisson l'emporte sur l'éloge de ce qu'il y a de plus doux dans les plaisirs de la vie et réveille toutes sortes de déliتبعث من فنون الشهوات قال فاما شعاع اللهمر فانه يشبه بكلّ شيء نوريّ من شمس وقر ونجم ونار وغير ذلنك من الاشيآء النورية فاما لونها فيحتمل أن يُشبه بكلّ اجر في العالم واصغر من ياقوت وعقيق وذهب وغير ذلك من الجواهر النغيسة والحلى الفاخرة قال وقد شبهها الاولون بدم الذبيع ودم الجون وشبهها غيرهم بالزيت والرازق وغيرها وتشبيهها بالجواهر الاكرم افضل لها واحسن في مدحها قال فاما صغاؤها فيحتمل أن يشبه بكلّ ما يقع عليه اسم الصغآء وقد قال بعض الشعرآء المتقدمين في صغائها

# تريك القذى من دونها وهي دونه (١)

وهذا احسن ما قالد الشعرآء في وصف الخمر قال وقد اتى

cieuses convoitises. S'agit-il du rayonnement du vin? On peut le comparer à tout ce qui brille, au soleil, à la lune, aux étoiles et, en général, à tous les corps lumineux. S'agit-il de sa couleur? Elle supporte la comparaison avec ce qui offre ici-bas les plus belles nuances rouges et jaunes, comme le rubis, la cornaline, l'or, les pierres fines et les bijoux les plus précieux. Nos poëtes anciens l'appellent par métaphore dem ez-zebîth, « le sang d'Ismaël, » ou dem el-djauf, « le sang du cœur; » d'autres l'assimilent à l'huile et au raziki, etc. mais le comparer aux perles les plus précieuses, c'est en faire l'éloge le plus noble et le plus beau. Quant à sa limpidité, elle peut être mise de pair avec tout ce qui mérite l'épithète de limpide. C'est donc avec raison qu'un poëte ancien l'a célébrée en ces termes:

Le fétu de paille (qui est tombé dans le vin) te semble hors de cette liqueur, et cependant il y est enfermé.

« C'est le plus bel éloge que les poëtes en aient fait. —

ابو نواس فى وصغها ووصف طعمها وربحها وحسنها ولونها وشعاعها ونعلها فى النفس وصغة آلاتها وظروفها وادنانها وحال المنادمات عليها والاصطباح والاغتباق وغير ذلك من احوالها بما يكاد يُغلق به باب وصغها لو لا اتساع الاوصان لها واحتمالها اياها وانها لا تكاد تحصر ولا يبلغ الى غايتها قال وقد وصف ابو نواس نورها فقال

# فكاتبها في كنقبه شمس وراحته قمو

وقال

و فعلت في البيت اذ مُرجت مثل فعل الصبح في الظُلم فاهتدى سارى الظلام بها كاهتدآء السغر بالعَلم ما

L'auteur cité ajoute : Abou Nowas a chanté le vin, sa saveur, son parfum, sa beauté, sa couleur, son éclat, l'influence qu'il exerce sur l'âme. Il a décrit l'appareil des banquets, des coupes et des amphores, les convives, les libations du matin et celles du soir, en un mot, tout ce qui se rattache à ce sujet, et il l'a fait avec un talent si grand qu'il aurait, pour ainsi dire, fermé les portes de la poésie bachique, si le champ de celle-ci était moins vaste, si son domaine avait des limites et s'il était possible d'en atteindre les bornes. Voici en quels termes ce poēte décrit l'éclat du vin :

Dans la main de l'échanson la coupe brille comme le soleil, et cette main a l'éclat de la lune.

### Et ces vers :

En se mélant à l'eau, le vin perce les ténèbres de la taverne, comme l'aurore les ténèbres de la nuit.

Le buveur s'y dirige grâce à cette clarté, comme la caravane qui se guide d'après les feux allumés sur les hauteurs.

وقال أيضيًا (1)

بنت عشرصفت ورقت فلو صبّت على الليل راح كلّ ظلام

اذا عبّ فيها شارب القوم خلته يقبّل في داج من الليل كوكبا ترى حيثها كانت من البيت مشرقًا وما لم تكن فيه من البيت مغربا

وكان شاربها لغرط شُعاعمها في الكأس يكرع في ضيا مقباسِ وقال ايضًا

فقالت له ترقق بي فاني رأيت الصبح من خلا الديار فقال تحببًا منى أصبح ولا صبحًا سوى ضوء العُقار

# « Du même poête :

Dix années (de cave) ont rendu cette boisson si pure et brillante que, si elle était répandue sur la nuit, elle en chasserait les ténèbres.

# « Du même poëte :

Lorsqu'un des convives boit à cette coupe, on dirait qu'il approche ses lèvres d'une étoile dans la profondeur des nuits.

Tout ce que la coupe éclaire de la taverne est l'orient, tout ce qu'elle laisse dans l'ombre est l'occident.

### « Du même :

L'éclat que le vin répand sur la coupe est si vif qu'il semble que le buyeur boive à la lueur d'un brasier.

#### « Du même :

Accompagne-moi, lui disais-je, car je vois l'aurore briller à travers les fentes de la maison.

 L'aurore! répondit-il d'un air étonné; il n'y en a d'autre ici que la lueur répandue par le vin. وقام الى الدنان فسدة فاها فعاد الليل مسدول الازار وقال ايضاً(١)

وصفرآء قبل المنهج بيضآء دونه كان شعاع الشمس يلغاك دونها وقال ايضاً

كان نارًا بهما محرّشة تهابها مرّةً وتخشاها

وقال أيضاً

جرآء لولا انكسار المآء لآختطفت نور النواظر من بين الحماليين

ينقض منها شعاع كلما مرجت كالشهب تنقض في اثر العغاريت وقال (2)

Et, se dirigeant vers l'outre, il en ferma l'orifice; aussitôt revint la nuit aux voiles trainants.

#### « Du même :

Jaune avant son mélange avec l'eau, puis d'une blancheur éblouissante, on dirait le soleil qui darde sur toi ses rayons.

# « Du même :

Il semble qu'il y ait dans le vin une s'amme ardente qui t'inspire tour à tour le respect et la crainte.

# « Du même :

Sa couleur est d'un rouge si vif que, si l'eau ne venait l'éteindre, elle ravirait la lumière du jour aux yeux qui la regardent en clignotant.

### · Du même :

Son mélange avec l'eau fait jaillir des flammes semblables aux flammes bleuâtres qui jaillissent sous les pas des esprits follets.

#### « Du même :

عُتَّقت في الدنان حتى استفادت نور شمس الفعسى وبرد الطلال وقال (١)

بجوّرها عنى عقارًا تسرى لها الى الشرن الاعلى تُسعاعًا مُطنَّبا . وقال

قال ابغنى المصباح قلت له اتّله حسبى وحسبك ضوءها مصباحا فسبكتُ منها في الزجاجة شربةً كانت له حتى الصباح صباحا قال وله في هذا الغنّ اشيآء كثيرة قده وصفها في مشابهة النار وبجانسة الانوار والرفع المظلام وتصيير الليل نهارًا والظلم انوارًا مما هو اغراق الواصف واشتطاط المادح قال وليس الى

Ayant vieilli dans l'outre, le vin a profité de la chaleur du soleif et de la fraîcheur de l'ombre.

صغة لونها ونورها ما هو احسن ما وصفها اذليس بعد الانوار

### "Du même :

Il me permet de boire ce vin, dont les rayons se prolongent sans interruption jusqu'à l'empyrée.

### « Du même :

Il me demandait un flambeau. «Va doucement, lui ai-je répondu, l'éclat du vin te suffira comme il me suffit.»

Et je versai dans le cristal de la coupe cette boisson délicieuse qui remplaça pour lui le jour jusqu'au lever du jour véritable.

"L'auteur déjà cité ajoute: Les poésies d'Abou Nowas sont remplies de descriptions du même genre: le vin y est comparé au feu; il est assimilé à la lumière, il dissipe les ténèbres, transforme la nuit en jour et l'obscurité en clarté; en un mot, l'éloge est poussé dans ces vers jusqu'aux dernières limites de l'hyperbole. Mais il est impossible de trouver pour la couleur et l'éclat du vin un terme de comparaison plus heureux que celui dont ce poète s'est servi,

شيء في الحسن قال فداخل المستكفي سرور وفرح وابتهاج بما وصف فقال ويحك فرّج عنى من هذا الوصف قال نعم يا سيدى قال عبد الله بن مجد الناشي وقد كان المستكفي ترك النبيذ حتى افضت الخلافة اليه فدعا بها من وقته وعاد الى شربها وقد كان المستكفي حين افضت الخلافة اليه طلب المغضل بن المقتدر على حسب ما قدّمنا لما كان بينهما من العداوة فيها ذكرنا وغير ذلك مها عنه اعرضنا فهرب الفضل وقيل انه هرب الى احد بن بويه الديلي متنكرًا واحسن اليه احد ولم يظهره فلما مات توزون ودخل الديلي الى الحد بن بويه الديلي ما الديلي الديلي المعدل الديلي بغداد وخرج الاتراك عنها وصاروا الى ناصر الدولة الى محد

puisque la lumière est l'expression suprême de la beauté. »
— Cette description inspira à Mostaksi une joie si vive et une émotion si grande, qu'il pria le narrateur de ne pas aller plus loin. Celui-ci obéit aux ordres du Khalise.

Selon le témoignage d'Abd Allah, fils de Mohammed Nachi, Mostakfi avait depuis longtemps renoncé à l'usage du nebid; mais, dès qu'il fut nommé Khalife, il se fit servir cette boisson et recommença à en faire usage. — Comme nous l'avons dit ci-dessus, aussitôt après son avénement, Mostakfi donna l'ordre de rechercher Fadl, fils de Mouktadir (Moutî); car une sourde inimitié régnait entre ces deux personnages pour les motifs que nous avons déjà mentionnés (p. 379), et pour d'autres raisons que nous passerons sous silence. Fadl réussit à s'échapper: on dit qu'il se réfugia en secret chez le prince deilémite Ahmed, fils de Bouein; celui-ci l'accueillit favorablement et ne divulgua point son incognito. Après la mort de Touzoun, le deilémite entra dans Bagdad; les Turcs quittèrent alors cette ville et se joignirent au parti de Naçir ed-dawleh Abou Mo-

للسن بن عبد الله بن إلى العلاء فكان بينه وبين ابن بويه الديلى ابو عبد الله بن إلى العلاء فكان بينه وبين ابن بويه الديلى من الحرب ما قد اشتهر واتحاز الديلى الى الجانب الغرى ومعه المستكفى والمطبع مختف ببغداد والمستكفى يطلبه اشد الطلب وانزل المستكفى في بيعة النصارى المعروفة بدرنا(1) من الجانب الغري فذكر ابو اسحاق ابرهم بن اسحاق المعروف بابن الوكيل ومنزلته من خدمة المستكفى ما قدمنا قال كان المستكفى في سائر اوقاته فازعًا وجلاً من المطبع ان يبى الخلافة ويُسلم اليه فيحكم فيه بما يريد فكان صدرة يضيق لذلك فيشكو ذلك فيحكم فيه بما يريد فكان صدرة يضيق لذلك فيشكو ذلك في بعض الاوقات الى من ذكرنا هين كان يألفه من ندماته

hammed Haçan, fils d'Abd Allah, fils de Hamdan. Naçir eddawleh marcha avec eux sur Bagdad, accompagné de son cousin Abou Abd Allah, fils d'Abou 'l-Alâ, et, comme on le sait, la guerre éclata entre eux et le prince deïlémite Ibn Boueïh (Mouizz ed-dawleh). Le deïlémite, maître de la personne de Mostakfi, occupa la rive occidentale de Bagdad. Quant à Moutî, il se tenait caché dans cette capitale, où le Khalife le fit rechercher activement. La résidence du Khalife était alors le couvent chrétien nommé *Dorna*, sur la rive occidentale de Bagdad.

Abou Ishak Ibrahim (fils d'Ishak), connu sous le nom d'Ibn el-wékil et qui était, comme nous l'avons dit, un des serviteurs de confiance de Mostakfi, rapporte le récit suivant: « Le Khalife vivait dans de perpétuelles alarmes : il redoutait que Mouti, une fois investi du khalifat, ne se rendît maître de sa personne et n'en disposât selon son bon plaisir. Cette crainte pesait sans cesse sur le cœur de Mostakfi. Il se plaignait souvent du danger de sa situation aux quelques courtisans que nous avons nommés; les consolations de

فيشجعونه ويهونون عليه امر المطيع الى ان قال لهم ي بعض الايام قد اشتهيت ان نجتمع في يوم كذا وكذا فنتذاكر انواء الاطعمة وما قال الناس في ذلك منظوماً فاتغنى معهم على ذلك فلما كان في اليوم الذي حضروا اقبل المستكفي فقال هاتنوا ما الذي اعدَّة كلَّ واحد منكم فقال واحد منهم قد حضرني يا امير المؤمنين ابيات لابن المعترّ يصف سلّة فيها سكارج كواميخ فقال هاتها قال

وكامخ اجر فيها وكبار

امتع بسلّة قضبان اتتك وقد حقّت جوانبها للجامات اسطار فيها سكارج انواع مصغغة حروصفروما فيهن انكار فيهن كامخ طرخون برهرة

ces familiers lui rendaient un peu de courage et de sécurité. Il leur dit une fois : « Je veux que nous prenions jour pour nous réunir, causer de différentes sortes de plats et « citer les recettes en vers qui en ont été données. » On prit rendez-vous et, l'assemblée s'étant réunie au jour convenu, Mostakfi invita ceux qui en faisaient partie à réciter les passages qu'ils avaient préparés pour cette circonstance. Un des courtisans prit la parole et dit : « Prince des « Croyants, je sais de mémoire des vers d'Ibn el-Moûtazz, « dans lesquels il décrit un plateau garni d'écuelles de « kamikh (hors-d'œuvre piquants destinés à réveiller l'ap-« pétit). - Voyons , » dit le Khalife. - Il continua ainsi :

Profite de ce plateau d'osier qu'on te présente tout chargé de vases symétriquement rangés.

Dans toutes ces écuelles rouges et jaunes placées avec ordre rien n'est à dédaigner.

Voici le hors-d'œuvre d'estragon en fleur; un autre hors-d'œuvre rouge relevé de câpres,

كاتما فت فيها المسك عطار من القرنفل نبوع منه مختار في الطعم شبه ولا في لبونه عار حرّيف في طعمه والربح معطار لونًا حكاة لدينا المسك والقار اببصرت عبطرًا له بالاكل المار في الجنب منه من المقور اسغار كاتها قي الجنب منه من المقور اسغار طعم من الخرة قد حاذته اسطلاح دراهم صُغِفت فيها والمخار نظار

له روايج ترتاح النفوس لها فيهن كامخ مرزنجوش تابسله وكامخ الدارصيني فليس له كانه المسك ربحاً في تنسمه وكامخ الروست رالجاني ان له كان زيتونها فيها طالم دي اذا تأمّلت ما فيها طالم دي وسلجم (1) مستدير القدّ خالطه في كلّ ناحية منها يلوح لها في كلّ ناحية منها يلوح لها

Dont le parfum réjouit l'odorat, comme si le droguiste l'avait saupoudré de musc.

Un autre à la marjolaine, dont le goût est rehaussé par la meilleure espèce de giroffe.

Voici le hors-d'œuvre à la cannelle, dont la saveur est sans rivale et la couleur irréprochable.

Il répand une odeur de musc; son goût est piquant et son arome parfumé.

Voici le hors-d'œuvre à la sarriette des jardins, dont la couleur nous rappelle celle du musc et de la poix;

Le hors-d'œuvre à l'ail : tu trouves là un arome qui flatte l'appétit.

L'olive (de ces condiments) est noire comme la nuit; de minces tranches de poisson mariné en garnissent les bords.

En y faisant attention, tu verras que les oignons y ressemblent à de l'argent dans lequel brille du fen.

Le raifort arrondi, relevé par un filet acide, y mêle son goût à celui du vinaigre;

Ses tranches blanches et rouges ressemblent à des piles d'écus d'argent entremêlées de pièces d'or.

De tout côté scintille comme une étoile qui brille sur nous aux premières lucues de l'aurore. كاتها زهرة البستان قابلها بدروشهس واظلام وانوار

قال المستكفى تحضر هذه الجونة بعينها على هذا الوصف وهاتوا فلسنا نأكل اليوم الا ما تصغون فقال آخر من الجلسآء يا امير المؤمنين لمحمود بن الحسين اللاتب المعرون بكشاج ق صفة سلة نوادر

متى ننشط للاكل فقد اصلحت للونه
وقد رينها الطاهي لنا احسن ما رينه
فجاءت وهي من اطيب ما يؤكل مشحونه
فن جدى شويناه وعصبنا مصارينه
ونظمنا عليه نعنع البقل وطرخونه
وفصرخ وافر الرور اطلنا لك تسمينه

On dirait un jardin sleuri auquel la lune, le soleil, les ténèbres et la lumière ont tour à tour prodigué leurs soins.

« Mostakfi ordonna qu'on apportât des plats de horsd'œuvre exactement semblables à la recette précédente et qu'on les servit, et il ajouta qu'il ne voulait ce jour-là sur sa table que les mets dont on lui donnerait la description. Un autre convive prit alors la parole en ces termes: « Prince « des Croyants, voici des vers du secrétaire Abou 'l-Huçeïn,

« surnommé Kochadjim ; le poête décrit un repas délicat « (littéralement, un plateau de raretés) :

Dès que notre appétit se réveille, une table bien servie nous attend ; Un chef habile l'a ornée avec toutes les ressources de son art,

Et nous l'apporte garnie des mets les plus exquis. Voici d'abord un chevreau rôti, dont les tripes ont été solidement

Nous disposons autour de ce rôti un bouquet de menthe et d'estragon. Voici un poulet appétissant que nous avons engraissé pendant longtemps;

اجدنا لك تطنين وطيبهبوج ونسروج برة في اثر طرديك وسنبريخة مقل الى جانب زيتونه وحرآء من البيض بزيت المآء مدهونه واوساط شبطيرات ـة جوعاً ويشهدنك يولدن لذي التخم تنهزيج بكسور النست بالعنبر متجونه وحسريف من الجسبي به الاوساط مقرونه وخل ترعف الآنا ي منه وي مخنونه وطُلِع كاللالي في سُموط الغيد مكنونه وباذنجان بروران (1) به نفسك مفتونه وهليون وعبهدى بكك تستعذب هليونه ولوزينكة في الدهري والسكر مدفوته (٥)

Un perdreau et une poularde fricassés à la poèle avec le plus grand soin ;

Puis un pâté de viande frite (sanbousadj) qui vient à la suite d'une turdinah (autre pâtisserie);

Des œufs rouges placés à côté d'olives ;

Des wast (espèces de sandwich) coupés en tranches et humectés d'huile vierge,

Qui font renaître l'appétit et réveillent les désirs d'un estomac blasé; Un limon doux saupoudré de nedd (substances odorantes) et parfumé d'ambre;

Du fromage piquant, accompagnement obligé du wast ;

Du vinaigre dont la saveur acide rend le nez humide et la voix nasillarde;

De petites dattes vertes semblables aux perles qui se cachent dans le collier des belles à la taille flexible;

Une aubergine à la sauce bouran, dont tu seras ravi ;

Des asperges, car je sais que tu les trouves délicieuses;

Du louzinedj (voir ci-dessus, p. 240) qui disparaît dans le beurre et le sucre.

وساق وعدت بالوصل منه عطفة النونه له شدة الحساظ وفي الفاظم ليمنه وقدري يبغننيك لحوناً غير ملحونه الايامي لحسرون نأى عن دار محرونه فا عدذرك في ان لا ترى من سكرة طينه

فقال المستكفى احسنت واحسن القائل فيها وصف شم امر باحضاركل ما يجرى في وصفه مما يمكن احضارة ثم قال هاتوا من معه شيء في هذا المعنى فقال آخر في هذا المعنى لابن الرومي في صفة وسط(1)

# يا سائلي عن بجع اللذّات سألت عند انعت النعات

Voici l'échanson: que de promesses d'amour dans la fossette qui enjolive son menton!

Que ses regards sont vifs, que ses yeux sont pleins d'une douce

langueur!

Et la tourterelle (l'esclave musicienne) te chantera des airs qui n'ont pas encore été modulés (comme celui-ci):

«Pitié pour un amant désolé qui est loin d'un séjour plein de tris-

tesse.

- «Si tu ne vois pas qu'il est créé pour les ivresses de l'amour, tu seras sans excuse:
- « Le Khalife, après avoir loué l'auteur de ces vers et félicité celui qui venait de les lui faire entendre, se fit servir ceux des mets décrits qu'il fut possible de se procurer. Il demanda ensuite si quelque autre convive savait encore des vers du même genre; un des assistants récita la pièce suivante, où le poëte Ibn er-Roumi donne la recette du wast:

O toi qui veux connaître ce qu'il y a de plus délicieux au monde, tu
l'es adressé au plus éloquent des pauégyristes.

مسلما من شوبة ونقصة جردتتى خبز من السمية فقشر الحرفين عن وجهيها فأضف على احداها تفايفا تدور جوذاباها بالننغ معارضات اسطارًا من جوز وشكلها النعنع بالطرخون مقسومة كاتها وشي البهن فحرهم الوسط به ودتسر تكثر ولكن قدرًا معتدلا فان للعينين منه حظا

فهاك ما انشأته من قصة خذ يا مريد المأكل اللذيذ الم ترعينا ناظر مشلبها حتى اذا ما صارتا طغاطغا من لحم فروج ولحم فرخ واجعل عليها اسطارًا من لوز حتى ترى بينها مثل اللبن واعد الى البيض السليق الاجر وترب الاسطر بالملح ولا وردد العينين فية لحظا

Écoute le récit que j'en ai composé : il est exempt d'altérations et de lacunes.

Gourmet friand des fins morceaux, prends deux rondelles de pain de pur froment,

Telles qu'on n'a jamais rien vu de pareil, et enlève la croûte qui en recouvre les bords.

Lorsqu'il ne te reste plus que la mie molle et souple, place sur l'une des deux tranches des émincés

De blancs de poulardes et de poulets, et verse autour en soufflant un coulis de djoudab (sirop de raisin).

Mets sur tout cela des lignes (des rangées) d'amandes alternant avec des lignes de noix.

Le fromage et les olives seront les points discritiques de ces lignes, la menthe et l'estragon, les points-voyelles.

Quand tu verras se former entre chaque rangée une crème striée comme l'étoffe wachi du Yémen,

Prends des œufs rouges qui ont durci et parsème ton gâteau de dirhems et de dinars (avec le blanc et le jaune de l'œuf coupé en tranches).

Saupoudre les raies avec du sel, non pas d'une main prodigue, mais avec mesure.

Examine-le pendant un temps, car c'est un charme pour les yeux;

ومتّع العين به مليًّا واطبق التبروكل هنيا املاً ثناياك وآكدم كدما تسرع فيما قد بنيت هدما(ا)

وقال آخريا امير المؤمنين لاسحاق بن ابرهيم الموصلي في صفة سنبوج

يا سائلى عن اطيب الطعام سألت عنه ابصر الانام اللهم اللطيف الاجر فدقه بالشمم غيرمكثر واطرح عليه بصلاً مدورا وكُرنُبًا رطبًا كثيرًا اخضرا والنق السَّذاب بعدة موقرا ودارصيني وكن كُربُرا وبعدة شيء من القرنغل ورجبيل صالح وفلغل<sup>(2)</sup> وكفّ كمّون وشيء من مرى وملء كقين بملح تدمرى فدقه يا سيّدى شديدا ثم اوقد النارلة وقودا

Et, après en avoir régalé ta vue, replie ton pain et déguste-le avec appétit.

Mords-le à belles dents, croque-le et hâte-toi de démolir l'édifice que tu as construit.

« Un autre convive prit la parole : « Prince des Croyants, « dit-il, voici comment le sanbousadj est décrit par Ishak, « fils d'Ibrahim Moçouli :

Tu me demandes quel est le mets par excellence : c'est au plus compétent des hommes que tu t'adresses.

Prends de la viande légère et saignante ; pile-la avec sa graisse, mais sans exagérer.

Jette par dessus de l'oignon coupé en rond et du chou vert très-frais en abondance;

Assaisonne copieusement de rue, de cannelle et d'une poignée de coriandre;

Ajoute à cela un peu de girofle, du bon gingembre et du poivre;

Une poignée de cumin, un peu de bouillon et deux bonnes poignées de sel de Palmyre.

Pile fort, ò mon maître, et allume ensuite un beau feu flambant.

واجعله في القدر وصبّ المآء من فوقه واجعل له غطآء حتى اذا المآء فمنى وقلّ ونشغته النارعنه كلّا فلغّه ان شئت في رقاق ثم احكم الاطران بالالراق اوشئت خذ جراً من الثجين معتدل التغريك مستلين فابسطه بالسويق مستديرا ثم اظغرن اطرافه تظغيرا وصبّ في الطابق زيتًا طيّبا ثم آقله بالزيت قليًا عجبا وصعه في جام له لطيغ ووسطة من خردل حرّيف وكلمة اكلاً طيّبًا بخردل فيهو المدّ الاكل المحبل فقال آخريا امير المؤمنين لمحمود بن السين بن السندى كشاج الكاتب في وصف هليون

لنا رماح في اعاليها أود مغتلات الجسم فتلا كالمسد

Mets ton hachis dans la casserole, humecte d'un peu d'eau et ferme le couvercle.

Lorsque l'eau aura disparu, lorsque le feu l'aura entièrement absorbée, Enroule, si tu veux, ton gâteau dans un pain très-mince et dont tu fermeras les bords soigneusement;

Ou, si tu l'aimes mieux, prends de la pâte convenablement pétrie et moile.

Promène dessus ton rouleau en rond et festonne les bords avec tes ongles,

Verse dans la casserole de l'huile fine et laisse frire dans l'huile autant qu'il faut.

Dresse ensuite dans un vase mince enduit au milieu de moutarde,

Et mange, assaisonné de moutarde, ce mets délicieux, le plus agréable aliment pour le dîneur pressé.

« Un autre convive s'exprima en ces termes : « Prince des « Croyants, voici comment le secrétaire Mahmoud (fils « d'El-Huçein, fils de Sindi), surnommé Kochadjim, décrit « les asperges (hiliaun) :

Nous possédons des lances dont la pointe se recourbe : elles sont tordues et tressées comme une corde, لها رؤس طالعات في جسد منتصبات في الغراج كالعمد قد اشربت جرق لون يتّغَد قد فرصت جرته كعّ حرد (١) لو انها تبقي على طول الابد من فوقها مذئ عليها يطرد (١) مكسوّة من زيتها توب زبد شراك تبر او لجين قد مسد افطر هما يشتههيهما وتجدد افطر هما يشتههيهما وتجدد افطر هما يشتههيهما وتجدد

مستحسنات ليس فيها من عقد مكسوّة من صنعة الغرد الصمد ثوب من السندس من فوق بُرد كانها مروجة جرة خدّ منصدات كتناضيد الرّرد كانها مطرن خرّ قد منهد كانت فصوصًا لخواتم الخرر ومد يجول في جانبها جرر ومد كاند من فوقد حين لبد فلو راءها عابد او مجتهد

# فلما فرغ منها قال له المستكفي هذا مما يتعلن وجوده في

Mais belles et sans nœud; leur tête est proéminente sur leur tige.

Plantées droites dans le sol comme des piliers, elles ont été habillées, par la main du Créateur unique et éternel,

D'une étoffe soyeuse, semblable au soundons qui recouvre le manteau

(borda). Leur coloris est d'un beau rouge incandescent.

On les dirait teintées de rouge, comme une joue sur laquelle une main irritée a laissé son empreinte.

Elles s'entrelacent comme les anneaux d'une cotte de mailles formée d'un beau réseau d'or.

On croirait voir un mitraf de soie qu'on étale (étoffe de soie grége aux bords coloriés). Ah! que n'en ont-elles aussi la durée!

Elles pourraient être le chaton des bagues de perle. — Un jus appétissant se répand sur elles;

Il fait autour d'elles le flux et le reflux; l'huile les recouvre d'un tissu d'écume.

Et, en s'infiltrant dans leur tige, elle forme des tresses d'or et d'argent. Un dévot, un grave docteur, en voyant ce plat délicieux, se prosterneraient avec convoitise et rompraient le jeune.

« Quand la récitation de ces vers fut terminée, le Khalife

هذا الوقت بهذا الوصف في هذا البلد الا أن نكتب الى الاخشيد محد بن طنج بجل الينا من ذلك البرّمن دمشق فانشدونا فيما يمكن وجودة قال آخريا امير المؤمنين لحمد آبن الوزير المعرون بالحافظ الدمشقى في صغة ارزة

الله در ارزة وافي بها طاة كحسن البدر وسط سماء انقى من الثانج المضاعف نحجه من صنعة الاهواء والانداء وكاتها في صحفة مقدودة بيضاء مثل الدرة البيضاء بهرت عيون الناظرين بضوئها وتريك ضوء البدر قبل مساء وكان سكّرها على أكفافها نور تجسّد فوقها بضياء

Mostakfi ajouta: «Un légume de ce genre est introuvable «dans ce pays et dans cette saison; il faudrait écrire à «El-Ikhchid Mohammed, fils de Tougj, de nous envoyer «cette espèce d'asperges que produit la campagne de «Damas. Mais contentez-vous aujourd'hui de me réciter «des vers qui décrivent des mets faciles à trouver. » Un nouveau convive répondit en ces termes à l'invitation du Khalife: «Sire, voici une description du arouzzah (riz au « sucre) par Mohammed Ibn el-Wézir, connu sous le nom de « Hafez Dimachki:

Qu'il est excellent ce plat de arouzzah qu'apporte un jeune cuisinier beau comme la lune au milieu des cieux!

Ce riz, plus pur que la neige, a été vêtu d'un double tissu par les vents et les rosées.

Disposé en longues bandes dans le plat, il a la blancheur du lait.

Son éclat fatigue la vue; on croirait voir la lune brillante avant l'heure du crépuscule.

Le sucre répandu sur ses bords scintille comme un rayon de lumière solidifiée. فقال آخر يا امير المؤمنين انشدت لبعض المتأخرين في هريسة (1)

اذا الى من ضيغة نسيان هريسة يصنعها النسوان أبجع فيها الطير والأملان والخمان والخمان والخاطة البيضآء والإلبان جودها بطنع العلاان (أأ تعبت لعقدها الايدان (أذا بدت تجلها الغلان وفوتها كالقبو خيران

الن ما يأكله الانسسان وطالت الحديان والخرفان الهي طيب الكف والايفان وتلتقى في قدرها الادهان وبعدد اورّة سمّان وبعدد هذا اللوز والامان وبعدد الملح وحولتجان وبعدد الملح وحولتجان تضمّها الحدية والخوان تضمّها الحديدة المحادة والخوان عسكد سقيف الدروان عسكد سقيف الدروان

« Prince des Croyants, dit un des assistants, les vers « suivants sur la heriçeh sont dus à un poête moderne :

Le meilleur mets qui se puisse manger, lorsque l'hôte est oublieux,

Lorsque le rôti de chevreau ou d'agneau se fait attendre, c'est une heriçeh préparée par des femmes,

Dont les mains adroites et sûres unissent la légèreté à la vigueur.

Dans la même casserole doivent se rencontrer beurres, viandes, graisse de queue et de rognons;

Une oie grasse, du froment bien blanc, des pois chiches,

Des amandes et des (mot illisible) qui ont été soigneusement broyées au moulin,

Et aussi du sel et du galanga que les mains se sont fatiguées à lier.

Les autres plats pâlissent lorsque s'avancent les pages porteurs de ce plat délicieux.

Le voilà dans sa terrine posée sur le plateau (la table); il est surmonté de bambous en forme de voûte,

Et le mur de cette toiture est une arcade qui ne repose pas sur des piliers. يؤثرها للحائع والشعبان (1)
لها على اضرابها السلطان
وانتغعت بالاسها الابدان
وانجبت كسرى انوشروان
لم يُعطَ صبرًا معها للحوعان

ابنورها الآكل النولدان ويشتهيها الاهل والضيغان تصغو بها العقول والاذهان ابدعها في عصرة ساسان اذا راءها الجائع الغرثان

وقال آخريا امير المؤمنين لبعض المتأخرين في صغة المضيرة ال المضيرة في الطعام كالبدر في ليل التمام اشراقها في الطلام المراقب الفال اذا بدأ للناس في خلا الغمام في محمضة عمل المحام في محمضة عمل العمام في محمضة عمل العمام

De jeunes serviteurs présentent ce régal au dîneur : gens affamés ou repus, tous lui accordent la palme.

Famille et étrangers, tous en désirent, et le sultan raffole d'un ragoût

de ce genre.

Car c'est un mets profitable à l'intelligence comme il est utile au corps.

Le vieux Sassan l'inventa en son temps et le grand roi Enouchirwan

en faisait ses délices.

L'homme à jeun, l'affamé ne peuvent, en le voyant, contenir leur impatience.

« Un autre convive continua en ces termes: « Sire, voici « des vers d'un poëte moderne sur la madirah (soupe au lait « aigre):

La madirah dans un repas, c'est la lune dans la quatorzième nuit du mois.

Elle brille sur la table comme une lumière qui dissipe les ténèbres,

Comme le disque argenté de la lune qui apparaît à travers les nuages. Elle remplit un jatte faite d'onyx du Tehamalı. قد الجبت لا فسريسرة اذ اتت بين الطعام حتى لقد مال السهوى بهواة عن طلب الصيام ولقد رأى في الاسها حظًا فبادر بالقيام ولقد تنكّب ان يكو ن موأكلاً عند الامام اذ ليس مثل مضيرة تشفى السقيم من السقام لا غرو في اتبانها من غير اتبان الحرام فهى اللذيذة والغريسبة والتجيبة في الانام فقال آخريا امير المؤمنين لمحمود بن الحسين في صغة

جوذابة من آرز فائس مصغرة في اللون كالعاشق عجيبة مشرقة لونها من كفّ طاة تحكم حاذق فصيحة كالتبر في حرة ورديّة من صنعة الخالق

Abou Horeīrah aimait à la trouver au milieu d'un repas,
Il l'aimait tellement que c'en était fait de son amour pour le jeune.
Il savait que c'est un fin régal et se hâtait de terminer sa prière;
Mais il se gardait pourtant d'en manger en présence de l'imam.
Il n'est rien de tel que la madirah pour guérir tous les maux;
Il n'est donc pas étonnant qu'on en mange, et ce n'est pas manger du fruit défendu.

C'est un plat délicieux, merveilleux et qui plaît à tout le monde.

« Prince des Croyants, dit un autre convive, Mahmoud, « fils d'El-Huçeïn, a donné la description que voici de la « djoudabah :

Une djoudabah faite avec du riz premier choix, jaune comme le visage d'un amant,

Mets admirable, mets rayonnant, préparé par un bon et intelligent cuisinier.

Pure comme l'or, sa teinte rosée est l'œuvre du Créateur.

بسكّر الاهواز مصبوغة نطعمها احلى من الرايق غريقة في الدهن رجزاجة تدور بالنغ من الداييق ليتنة علسها زبدة ورجها كالعنبر الغائق كانّها في جامها اذ بدت تزهر كالكوكب في الغاسق عقيقة صغرتها فاقع في جيد كود بضّة عاتق احلى من الامن الى مؤهنًا الى فؤاد قُلِق خافق

وقال آخر يا امير المؤمنين لبعض المحدثين في صغة جوذابة اخرى (١)

وجودابة مثل لون العقيق وفي الطعم عندى كطعم الرحيق من السكّر الحيض معمولة ومن خالص الزعفران السحيق مغرّقة بشحوم الدجاج وبالشحم أكرمها من غريق

Le sucre d'Ahwaz, qui l'assaisonne, lui donne une saveur plus douce que le baiser d'une amante.

Sa masse tremblotante imprégnée d'huile enveloppe le convive d'un doux parfum.

Elle est molle et unie comme la crème; son odeur est celle de l'ambre le plus pur.

Quand elle apparaît dans la jatte qui la renferme, on dirait une étoile qui brille dans la nuit,

Ou une cornaline d'un beau jaune qui orne le cou des jeunes vierges au corps délicat.

Elle est plus suave que la sécurité rendue subitement au cœur oppressé par la crainte.

 Quelqu'un cita ensuite au Khalife cette description d'une autre djoudabah, par un poëte contemporain :

Une djoudabah qui a la couleur de la cornaline et dont la saveur est, selon moi, celle d'un vin généreux.

Elle est faite de sucre blanc et de beau safran râpé;

Elle est submergée dans les graisses de volaille, et ainsi noyée elle n'en est que meilleure. لذيذة طعم اذا استعملت , وفي اللون منها كلون الخلوق الديدة طعم اذا استعملت , وفي اللون منها كلون الخلوق المن مطيق وما في حالوتها من مطيق وقال آخريا امير المؤمنين لمحمود بن الحسين كشاجم في صغة قطائف (1)

عندى لا محانى اذا اشتد السغب قطائف مثل اصابير اللتب كانه اذا ابتدى من الكثب كوافر النحل بياضا قد ثقب قد في دهن اللوز مما قد شرب وابتد ما عام فيه ورسب وجاء مآء النورد فيه ودهب فهى عليه حبب فوق حبب اذا راءة واله القلب طسرب مدرج قدرج ابناء الكتب اطيب منه ان تراه ينتهب كل امرئ لذته فها احب

Elle est douce au palais qui la déguste, et sa mance rappelle celle du khalouk (parfum à base de safran).

Le vase qui la renferme répand une fumée odorante et sa douceur est irrésistible.

Enfin, un des assistants récita au Khalife les vers suivants, dans lesquels Mahmoud, fils d'El-Huçeïn, surnommé Kochadjim, décrit le kataif (pâtisserie feuilletée faite de froment, d'huile et de miel):

Je réserve à mes convives, pour l'heure où l'appétit les aiguillonne, du kataïf feuilleté comme les cahiers d'un livre.

Il apparaît au milieu des autres mets et brille dans sa blancheur comme le suc abondant des abeilles;

Il suinte l'huile d'amandes dont il est imprégné; il est humide du sirop dans lequel il nage et enfonce.

L'eau de rose l'enveloppe de son flux et de son reflux et le couvre de globules étagés.

Superposé par couches comme les fascicules d'un livre, il rend la joie au cœur de l'affligé;

Et il est plus beau encore lorsqu'il est mis en pièces: chacun trouve son plaisir dans ce qu'il aime. فاقبل المستكفى على معلم كان يعلمه في صباة طبّب النفس وكان يغتك منه ويستظرفه فقال له قد أُنشِدنا ما سمعت فانشدنا انت قال لا ادرى ما قال هؤلآء وما انشدوا غير انى مضيت في امس يومنا هذا ادور حتى اتبيت باطرنجى (أ) فرأيت رياضها فذكرت قول ابى نواس فيها فوائله لقد شجانى وذهب بى كلّ مذهب فقال له المستكفى وما الذى قال ابو نواس ووصف من امرها قال

نوم عینیك یا آبی وهب غرار ولنار الهوی بقلبك نار باطرنجی بها ثوای ولی فیسها اذا دارت الكوس اعتبار می حدیثی انی مورت بها یو ما وقلبی می الهوی مستطار

« Mostakfi s'adressa ensuite à un précepteur dont enfant il avait reçu les leçons : c'était un homme d'un commerce agréable, le Khalife faisait cas de son esprit et aimait à plaisanter avec lui. « Tu as écouté, lui dit-il, les vers qu'on « vient de citer ; c'est à ton tour maintenant. — Je n'entends « rien, répondit l'autre, aux propos ni aux citations de vos « convives. Mais sachez qu'hier j'allai en me promenant jus- « qu'à Batouroundja : la vue des beaux jardins de ce village « m'a remis en mémoire les vers qu'Abou Nowas a composés « en leur honneur, et je me suis senti ému, transporté. — « Qu'a dit ce poëte? demanda le Khalife; fais-nous connaître » sa description poétique. » — Le précepteur dit les vers que voici :

Le sommeil qui ferme ta paupière, ô fils de Wehb, sera de peu de durée, car le feu qui te consume est celui de l'amour...

Batouroundja est ma demeure, séjour digne de tous mes respects,

quand la coupe y circule à la ronde.

Écoutez mon histoire. Un jour je m'y promenai et l'amour m'avait dérobé mon cœur.

قف فقد ادركت لدينا العقار وبها نرجس ينادى غنلامي وتغتى الدراج واستمطر اللمهو وجادت بنورها الازهار فانتنينا الى رياض عيون ناظرات ما أن بهن احورار ومكان للغون منها ابيضاض ومكان الاحداق منها اصغرار بينما نحن عندها صرخ الور دُ الينا يا معشر السمّاز عندنا قهوة تغافل عنها دهرها فالوجود منها ضمار وانثنينا للورد من أن تنبو أعن النرجس المضاعف زار دُ فنادي مستصرحًا يا بَهار (١) فرأى النرجس الذي صنع الور ورأى الورد عسكرين من الصُغير فنادى نجاءة الحلنار واستجاشا تعام لبنان لما جُيّت من وطيسها الاوتار واستجاش البها رجيشًا من الاتـ سرج فسيم صغارة والكبار

Lorsque le narcisse, s'adressant à mon page: « Arrête, lui dit-il; un vin exquis a vieilli en notre possession. »

Le francolin chantait, la volupté coulait à flots, les fleurs prodiguaient

feur éclat;

Nous allâmes dans des jardins dont les yeux (les fleurs) n'étaient point noirs comme ceux des houris;

De blancs pétales en formaient les paupières, des boutons jaunes les pupilles.

En ce moment, la rose nous appela à haute voix: «Buveurs amis, nous dit-elle,

« Nous possédons un vin délicieux que le temps a oublié et dont l'existence est un mystère. »

Nous courûmes à la rose, sans entendre les plaintes du narcisse, replié sur lui-même.

Le narcisse, voyant ce que faisait la rose, cria d'une voix perçante :
«A moi, bahar!» (nom de l'anthemis nobilis).

La rose vit s'avancer deux troupes de fleurs jaunes; elle appela, et la fleur de grenade accourut.

Elles convoquèrent l'armée des pommiers du Liban; la haine attisa le feu de la guerre.

Le bahar rangea en bataille la troupe des citronniers petits et grands,

فرأيت الربيع (1) في عسكر الصفر وقالبي يشقه الاجرار ليس الالحرة من خدود من اناس بغوا علينا وجاروا

فلم ار المستكفى منذ وتى الخلافة اشد سرورًا منه فى ذلك اليوم واجاز جميع من حضر من الجلساء والمغنين والملهيين شم الحضر ما حضرة فى وقته من عين وورق مع ضيق الامر اليه فوالله ما رأيت له بعد ذلك يومًا مثله حتى قبص عليه اجد آبن بويه المديلي وسمل عينيه وذلك ان الحرب لما طالت بين ابى مجد المديلي وسمل عينيه وذلك ان الحرب لما طالت بين ابى مجد الحسين بن عبد الله بن جدان وكان فى الجانب الشرق ومعه الاتراك وابن عمد الله بن سعيد بن جدان وبين اجد بن بويه المديلي فى الجانب الغم بى والمستكفى معه

Et je vis alors Rebi dans les rangs des jaunes, mais mon cœur fut du parti des rouges,

Uniquement parce que c'est la couleur des joues de celles qui nous traitent avec tant d'injustice et de cruauté.

"Jamais, depuis le jour de son avénement, ajoute le narrateur, je n'avais vu Mostakfi rempli d'une joie aussi vive. Il récompensa tous les convives présents, les chanteurs et musiciens, et, malgré la pénurie de son trésor, il se fit apporter sur-le-champ tout ce qu'il possédait en espèces d'or et d'argent. Hélas! je ne vis plus de fête semblable jusqu'au jour où le deilémite Ahmed, fils de Boueïh, le fit prisonnier et lui creva les yeux."

Voici l'explication de ces derniers faits. La guerre durait depuis longtemps, d'une part entre Abou Mohammed Huçeïn, fils d'Abd Allah ben Hamdan, qui occupait le quartier oriental avec les Turcs et son cousin Huçeïn, fils de Sâïd, fils de Hamdan, et d'autre part le deïlémite Ahmed, fils de Boueïh, qui occupait le quartier occidental et était maître

اتهم الديلى المستكفى بمساءلة بنى جدان ومكاتبتهم باخبارة واطلاعهم على اسرارة مع ما كان قد تقدم له في نفسه فسمل عينيه وولى المطبع واعمل الديلمى الحيالة في البيات بالديلم نحملهم في السفن مع بوقات ودبادب في الليل والقاهم في مواضع كثيرة من الشارع الى الجانب الشرق فتوجهت له على بنى جدان الحيلة نخرجوا نحو الموصل من بعد احداث على بنى جدان الحيلة نخرجوا نحو الموصل من بعد احداث كثيرة بين الاتراك وبينهم ببلاد تكريت واستوثى الامر لاجد بن بويد الديلى وشرع في عارة البلد وسد البثوق على حسب ما يخو الينا من اخبارة واتصل بنا من افعالد على بعد الدار ونساد السبل وانقطاع الاخبار وكوننا ببلاد مصر

de la personne de Mostakfi. Le prince deilémite finit par soupconner ce Khalife de solliciter l'aide des Hamdanites, de correspondre avec eux et de les éclairer sur les projets secrets de l'ennemi. Ces soupçons, se joignant chez le deilémite à d'autres causes de ressentiment, le déterminèrent à crever les yeux de Mostakfi et à le remplacer sur le trône par Moutî. Ayant recours au stratagème d'une attaque nocturne, il fit embarquer ses soldats du Deïlem au milieu de la nuit et les jeta au son des trompettes et des tambours sur différents points de la berge du quartier oriental. Ce stratagème amena la déroute des Hamdanites, et ce parti, après différentes rencontres avec les Turcs sur le territoire de Tékrit, dut se réfugier dans la province de Moçoul. Depuis qu'il est maître du pouvoir, Ahmed, fils de Boueïh le dellémite, s'applique à rendre la prospérité aux provinces et à réparer les désastres de la guerre. Tels sont, du moins, les renseignements que nous avons recueillis sur ses faits et gestes, malgré la distance, la rupture des rontes et l'inوالشام قال المسعودي ولم يتأت لنا من اخبار المستكفى مع قصر ايامه غير ما ذكرنا، والله الموفق الصواب،

terruption des nouvelles, pendant notre séjour en Égypte et en Syrie.

Nous n'avons pas sur le règne, d'ailleurs si court, de Mostakfi, des détails plus complets que ceux que nous venons de donner. — Dieu favorise les bonnes entreprises!



# VARIANTES ET NOTES.

- P. 2 (1). Littéralement « une salle surmontée d'un dôme, » ce que Mirkhônd, rapportant le même récit d'après notre auteur, traduit par كنين (éd. Bombay, t. III, p. 208). Il n'est pas sans intérêt de faire remarquer à ce propos que, dans l'ancienne administration ottomane, certains ministres et hauts fonctionnaires du Divan avaient le titre de koubbè vèzir-lèri. Cf. D'Ohsson, Tableau de l'empire ottoman, t. VII, p. 153.
- P. 5 (1). Telle est la leçon de D, et elle paraît la plus acceptable. Les autres copies portent ; cette leçon changerait complétement le sens de la phrase, car, au lieu d'une information historique citée par Maçoudi, les mots qui suivent deviendraient une accusation formulée par le ministre contre Mouhtadi.
- P. 6 (1). D بایکبال; nom illisible et plusieurs lacunes en M. Dans Ibn el-Athir (t. VII, p. 150) on lit plusieurs fois بابکیال; même leçon chez Ibn Khaldoun, édit. de Boulak, III, p. 298.
- المرجوع ; mais les trois copies ne conservent pas toujours ce nom sous la même forme. C'est le même personnage qui, dans le Kamil, est nominé tantôt ياركوج , tantôt ياركوج. Cette dernière variante se rapproche mieux de la lecture que nous avons adoptée d'après D. La copie du Teabih, fol. 207, porte بارجوج.
- P. 7 (1). Les copies, sauf D, donnent ce passage avec des omissions qui le rendent inintelligible.
- P. 8 (1). Le sens donné en cet endroit au mot resm, pluriel resoum, est déduit du passage où Ibn el-Athir explique le même mot par « organisation de troupes, cadres militaires, etc. » (Kamil, ibid. p. 152.) Les dictionnaires n'en font pas mention.
- P. 9 (1). Nom douteux; A, M, D l'écrivent sans points discritiques; nous l'avons vainement cherché dans le Kamil.

- P. 18 (1). Au lieu de بالله, l'éditeur de K a cru devoir substituer plus, leçon que les copies n'autorisent pas. Il est quelquefois question, dans les chroniques et aussi dans plusieurs passages de l'Aghani, d'un certain chanteur nommé Bounan, qui paraît avoir eu les bonnes grâces de Motewekkil. C'est certainement le même personnage dont Maçoudi a cité quelques vers au chapitre cxviii; voyez t. VII, p. 294. L'anecdote à laquelle l'auteur fait ici une si brève allusion ne m'est pas connue, et je ne suis même pas certain d'avoir rendu fidèlement le texte.
- P. 22 (1). A et K passent ces deux derniers mots; M porte seulement بقول.
- P. 29 (1). On a suivi la leçon du texte imprimé; le passage n'est pas ponetué en D. A écrit deux fois فرضوا الدنيا فرضًا, ce qui se rapproche des mots فوضوا , qu'on lit dans le récit (t. IV, p. 144) dont cette tradition ne semble être qu'une variante.
- P. 31 (1). Généalogie incertaine dans les copies; D répète deux fois les mêmes noms et en omet d'autres. On s'est conformé aux textes du Kamil, ibid. p. 139, et du Fakhri, p. 296.
- Ibid. (2). K وييق; illisible en M. L'orthographe de D est consorme à celle du Kamil et aux indications données par Yakout, s. v.
- P. 32 (1). K ببرغيل ; ببرغيل; D بين عمل; au milieu de cette confusion on a suivi, faute de mieux, la copie M, qui lit distinctement ببر نخل. Cette leçon est à pen près celle du Tenbih, fol. 207: ببئر نخل بنوز بخال البصرة voir aussi Kamil, p. 144. Comme il n'existe pas de ville nommée Fath dans cette province, il conviendrait pent-être de lire المفتح qui est le nom d'une bourgade entre Basrah et Waçit. Cf. Dictionnaire de Yakout, au mot
- P. 34 (1). Les trois copies A, M, K, supprimant le mot كتاب, font du Livre des parasites et du Livre des avares un seul et même ouvrage.

- P. 35 (1). A et Klisent à tort يسار; M passe la phrase. Il ne peut y avoir de doute sur l'exactitude de la leçon de D: Ibrahim hen Sayyar, un des docteurs les plus éminents de la secté des Kadarites, mourut en effet en 220 de l'hégire. Cf. Chahristani, texte, I, p. 18, et Ibn Khallikan, tradde M. de Slane, I, p. 186.
- Ibid. (2). Les copistes n'ont pas reconnu ce fragment de vers et l'ont écrit à la suite de la phrase sans aucune séparation; voir cependant Ibn Khallikan, article Amrou ben Bahr.
- P. 37 (1). L'expression حلب النهر شطري, dans le sens d'éprouver la bonne et la mauvaise fortune, est clairement expliquée par Meidani, Proverbes, I, 172, édit. de Boulak. Dans la notice d'Ibn Khallikan ces mots sont remplacés par حليت سطور, qui donnent un sens moins naturel. Le 2° hémistiche du 2° vers est incertain; l'édition imprimée porte et els عاد الله والنموت Au 4° vers, au lieu de فاذعن لخيالة والنموت, A et M إيناء والنموت. Au 4° vers par النحوت. Le sens du 7° vers est également très-obscur, surtout dans le mot de la rime que D écrit سنوت, tandis que les autres copies ont سيوت. Pour les autres variantes, voir le texte d'Ibn Khallikan, loc. land.
- P. 38 (1). D seul donne la date exacte, les autres copies disent 255; mais il n'y a aucun désaccord à cet égard chez les chroniqueurs arabes. L'éditeur de K, avec un peu plus d'attention, eût corrigé cette erreur, puisque deux lignes plus loin la durée du règne de Moutamid est fixée à vingt-trois ans.
- P. ¼1 (1). Au lieu de بن ير مركم, K et M برمركم, A برمركم; mais Mirkhônd, t. IV, p. 5, lit, comme la copie D. Dirhem ben Nasr, et cette leçon se trouve aussi dans Istakhri, édition de M. de Goeje, p. 246. Le même personnage est nommé Dirhem ben Huçein dans le Kamil, t. VIII, p. 43.— La ville citée sous le nom de Chadrak dans la ligne suivante, selon la copie D, est écrite مروق par K et M, et ساروق par A. Dans la description de Zarendj, une des portes de cette ville est désignée sous le nom de porte de Chatrak ou Chatrav. Cf. Istakhri, loc. land.
- P. 42 (1). Met K فسط ; A فسط (sic). La leçon de D a pour elle le témoignage d'Ibn el-Athir, qui affirme que le prince saffaride passa une année dans le pays de Bost.
  - P. 43 (1). C'est une inadvertance de l'auteur, qui a écrit ainsi au lieu

de يوم الاثنين: aussi toutes les copies ont reproduit cette erreur; mais la date, donnée en même temps que le jour de la semaine, ne laisse aucun doute sur cette méprise, que nous avons eru devoir corriger dans la traduction.

- P. 47 (1). La phrase persane est défigurée à l'envi par les copistes. C'est à l'éditeur de K que revient le mérite de l'avoir restituée et, d'après ce qui peut se lire de la copie D, tout porte à croire que la conjecture du savant égyptien est exacte.
- P. 49 (1). La rédaction très-obscure de cette phrase, surtout par la répétition de la particule 🗓, me laisse quelques doutes sur l'exactitude de ma traduction.
- P. 61 (1). Les copistes de A et M et, ce qui est plus surprenant, l'éditeur de K, ont laissé le chiffre absurde de cinq cents millions. Dans le Tenbih, fol. 207, on lit « un million. »
- Ibid. (2). Au contraire Ibn el-Athir prétend que Saèd fut envoyé contre le prince saffaride en l'année 270 et destitué en 272. Cf. Kamil, t. VII, p. 294.
- P. 62 (1). A, M, K donnent ainsi le premier hémistiche : لكتعم لما . A offre des leçons très-différentes dans le second vers et contraires à la mesure :

Au lieu de zil; K zil, M zil. Le poëte semble reprocher à Saèd d'avoir conservé les souillures de la scarification, sans s'être purifié selon les prescriptions de la loi, et il le raille en même temps d'avoir adopté le costume persan. La chaussure haute à laquelle il fait allusion rappelle le passage de Strabon: ὁπόδημα κοῖλον διπλοῦν, Géogr. livre XV.

- P. 63 (1). Le dernier hémistiche est différent dans A, M, K: متنه إلاستكمار; mais aucune de ces variantes ne s'accorde avec le mètre, qui est le khafif.
- P. 65 (1). D معيد Dans le الاعشر, K et M معيد Dans le

Kamil on lit بسعين الايسر; voir, pour les antres variantes du même nom, Nadjoum, t. III, p. 52.

- P. 68 (1). K سقواس M. ببغواس, D non ponctué. Mais le nom Derb Bagras est donné par Beladori, p. 164; voir anssi Ibn Hauhal, édition de Goeje, p. 123, et Cosmographic de Schems ed-dîn Dimischki, texte, p. 206.
- P. 69 (1). A, M, K écrivent باب الجير et passent tout ce qui suit jusqu'à la répétition du mot الجر
- P. 7/1 (1). Les trois copies, au lieu de قرماس , portent قرماس, et le nom ethnique est écrit par A السلفان, par M الصنعان, par K إلسلفان. Sur la ville d'Abrouk on peut consulter, outre le Dictionnaire géographique de Yakout, l'Athar el-bilad de Kazwini, p. 331. Il n'est pas inutile d'ajouter que le nom de l'eunuque Yazman, cité dans ce paragraphe, se lit مازنان dans M et K, مازنان dans A. (Cf. Nudjoum, III, p. 73.) Ibn Khaldoun semble avoir lu Baziar, édit. Boulak, III, p. 338.
- P. 75 (ι). Ce nom n'est ponctué dans aucune copie, la seconde moitié est seule lisible et répond vraisemblablement au grec χάρις.
- P. 81 (1). M, A, K écrivent سوتحری; la seule leçon acceptable se trouve dans D. On voit, par un passage d'Istakhri, p. 153, que le nom sousendjerd désignait une étoffe de laine fabriquée en Perse, et particulièrement à Fessa. C'est sans doute la forme arabisée du persan عرف travail d'aiguille, » et c'est ainsi qu'on lit dans la traduction persane du traité d'Istakhri.
- P. 8g (1). Pour באלב, K et A écrivent בול, M passe le nom. Au lien de בינ ל מון א בול הל הביניל. On voit aisément que פול הייניל הלוד הלוד הלוד ל האלוד de la copie D מון אל האבפעל, et בקוויאל האבפעל, et ביניל, וולוד האל האבפעל. אירד, 18.
- Ibid. (2). Après le nom ماكل (Zillah), D écrit fautivement بنت au lieu de بنت. Quelques-uns des instruments mentionnés ici sont décrits par Kosegarten dans son introduction au Liber cantilenarum, p. 110 et suiv.
- P. 90 (1). En examinant cette phrase avec attention, il est facile de se convaincre que les noms du 2° et du 3° mode ont été omis avant les mots 99. Pent-être l'anteur lui-même les avait-il laissés en blanc dans

son manuscrit; quoi qu'il en soit, la note marginale de l'édition imprimée: المنافع في المنافع في المنافع والمنافع والم

P. 91 (1). Je lis ainsi d'après D. Les copies M et K portent وننروس et A ne ponctue pas le nom. Peut-être l'auteur avait-il écrit تودروس « Théodoros , » mais cette conjecture est également douteuse. D'après une communication que je dois à l'obligeance de M. Brunet de Presles , parmi les nombreux écrivains du nom de Théodoros mentionnés dans la Bibliotheca graca de Fabricius, il ne s'en trouve aucun qui ait écrit spécialement sur la musique; mais il est possible que la théorie des rapports entre les cordes de la lyre et les éléments soit énoncée dans un traité sur les sciences en général. Dans un livre grec moderne, intitulé Θεωρητικόν μέγα τῆς μουσικῆς, imprimé à Trieste en 1832, et qui est nue histoire abrégée de la musique depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours, on voit cités, parmi les auteurs sur la musique, un Théodore Studite, qui vivait au vur siècle; plus loin on trouve les noms de Théodore Agalianos, Théodore Thalassinos, etc. La mention roumi, ajoutée par Maçoudi au nom de l'auteur de la théorie en question, prouve que c'est plutôt chez les Byzantins que chez les Grees anciens qu'il faudrait chercher la source des renseignements présentés ici d'une manière si confusc.

النصوت A porte النصوت, A porte النصوت, A porte النصوت, A porte النصوت, K إلى صوت المنطق الم

P. 93 (1). A الكومية M. Voici la traduction d'une note

marginale de K d'après le Moudjid : «Le mot مران , sur la forme de kitab, signifie le luth ou le sandj. Le mot kerineh, au pluriel keran, s'applique à une chanteuse.» Voir les explications plus complètes du Kamous turc. — Moàwiah est surnommé العلقي par K et A, العلقي par M. Comparer le récit très-différent de l'Aghani, édit. de Boulak, t. VIII, p. 2.

- P. 97 (1). Les trois copies D, A, M disent خسة cinq genres; on a adopté la correction de K, mais sous la réserve qu'il peut y avoir une lacune dans la nomenclature qui suit.
- P. 98 (1). Il faudrait peut-être, pour compléter la série des huit rhythmes, ajouter les mots وأهرج وحفيف , qui ne se trouvent dans aucune copie. Cependant Farabi (cod. 102, cité par Kosegarten) n'en compte que sept. Voici comment l'auteur du Moudjid (note marginale de K) explique le mot makhoureh : « الماخود signifie un cabaret ou maison de débauche, celui qui le fréquente ou y conduit les autres; c'est un mot arabisé de mei-khour « qui boit du vin. » S'il est d'origine arabe il vient de عن , qui se dit du bruit que fait un bateau en fendant la vague, par alusion au tumulte qui règne dans ces sortes de lieux. Le pluriel est مواخير et ...» Cf. Prairies d'or, t. VII, p. 495.
- P. 101 (1). L'éditeur égyptien, qui paraît avoir étudié tout ce paragraphe avec une attention rare chez lui, s'étonne à bon droit que Macoudi ait compté parmi les qualités physiques du danseur «l'art de laisser flotter la ceinture» et d'avoir du ballon, comme on dit en style de chorégraphie moderne. Toutes les copies donnent la même rédaction : il y a certainement ici une négligence de style dont on ne peut disculper l'auteur.
- P. 108 (1). M et A اتحق , K إتحق ; à la vérité un nom d'homme, par exemple Djåfar, comme on l'a vu dans un autre passage, peut être donné à une femme. Thâlebi, dans son Lataif, ne mentionne pas la mère de Mouaffak. Au lieu de مقسور, qui termine le 1er vers, M, D et A écrivent معسور.
- P. 110 (1). A donne une étrange leçon رأس جلين, et M, K أماري, et M, K أماري, et edeux têtes de chameau, en mettant les pronoms qui suivent au duel.
- P. 112 (1). Au lieu de «pays d'Assour» l'éditeur de K, auquel ce nom était inconnu, a cru devoir modifier ainsi من بلاء واسر du malheur et de la captivité.» C'est un exemple entre mille du savoir-faire des éditeurs musulmans.

- P. 116 (1). A et M كلجمل, K كالجمل. Cette dernière variante, si ridicule qu'elle soit, offre une particularité curieuse: c'est par une crreur de lecture exactement semblable que la leçon du chameau passant par le trou d'une aiguille s'est glissée dans les Synoptiques.
- P. 119 (1). La véritable leçon ne se laissait pas facilement découvrir : K écrit کرد فی A. کرد فی M. کرد ف D, qui est toujours plus près de la vérité, کرد فی Le guirzen est, d'après le Borhani kati, une sorme plus petite du tadj, c'est-à-dire du bonnet persan haut de sorme, avec enjolivement de pierres précienses. Je ne crois pas que le mot se rencontre dans le Schah-nameh, mais, si je ne me trompe, dans le poème Wisoramín, édit. de Calcutta, p. 12, c'est ainsi qu'il saut lire au lieu de Acces.
- P. 120 (1). M et K لشعفت , peut-être pour لشعفت atu serais interdit; » A لعفت stu m'excuserais. »
- P. 132 (1). Au lieu de متنكرين, M et K lisent مبكرين a sous un déguisement; a lacune en A. Le décousu du récit, qui passe brusquement de la forme narrative au discours direct, fait croire à l'existence d'une lacune dans le recueil d'ana que l'auteur avait sous les yeux. La lecture Mabriman, adoptée pour le nom du grammairien cité ici, est justifiée par le Kamous. M porte مرمان, A مرمان.
- ایام البادی aux jours du renouveau; » mais la leçon de D semble plus précise.
- P. 139 (1). Les copies et K lisent ..., mais cette leçon est inadmissible, puisque Moutaded ne parvint au trône qu'en l'année 278. Il faut donc corriger ainsi pour être d'accord avec Ibn el-Athir et aussi avec Ibn Khaldoun, t. III, p. 366. Le second de ces historiens lit Rafé ben Hartamah, au lieu de Rafé ben Leït.

## . طنكس Met A , طنكسة D , distal , Met A , طنكس P. 144 (1). K

P. 146 (1). K بن شيت; lacune en A, et ensuite M et K أبن, au lieu de أبي. Il est à remarquer que Maçoudi est le seul historien qui donne à Tongj le nom de fils de Chebib; les autres chroniqueurs s'accordent à le dire fils de Djouff ou Djaff; voir, pour la prononciation de ces noms propres, les remarques du Nudjoum, t. III, p. 175.

- P. 146 (2). M, A et K simplement الورية; Ibn el-Athir écrit بلودية; voir les autres variantes en note. Le Nudjoum porte ماورية. Il est peu probable qu'il s'agisse de l'ancienne Μελιτάρα dans la Grande Phrygie.
- P. 161 (1). Lacunes en A. De nombreux exemples d'un supplice aussi atroce se retrouvent dans l'histoire de l'Église primitive. D'après les légendes grecques, saint Barthélemy périt dans des tortures de ce genre; cf. les Fragments d'histoire apostolique de Prétorius, t. I, p. 626. Il semblerait résulter aussi d'une phrase du roman d'Archélaus que Manès périt d'une manière analogue; Beausobre, Histoire du Manichéisme, t. I, p. 125. Dans tous les cas, ce raffinement de torture n'était pas nouveau en Orient, et la cruauté de Moutaded avait eu des précédents.
- Ibid. (2). Littéralement «la Porte des grands; » elle était sans doute affectée au service particulier des gardes du corps et des principaux officiers du Dar el-Khilafet, c'est-à-dire du palais des Khalifes. Yakout, s. v. lui a consacré une mention spéciale dans le Modjem, et en a déterminé avec précision l'emplacement; mais il se trompe en croyant qu'elle fut édifiée par le khalife Tâyi-Lillah.
- P. 173 (1). A et D ajoutent un mot, لينى ou باينى, que je ne comprends pas; K et M le remplacent par ليبنى « pour ma maison, ou ma famille.» Voir la description de la melhafah dans l'ouvrage de R. Dozy, Dictionn. des noms de vêtements, p. 401.
- P. 183 (1). Lacune de trois lignes en A et de plusieurs mots en M. Ibn el-Athir, t. VII, p. 337, donne à ce Harit le surnom d'Abou Leïla, au lieu d'Abou 'l-Leït, et rapporte d'une manière différente les circonstances de sa mort.
- P. 184 (1). Erreur provenant de Maçoudi ou des copistes, et qui est signalée par une note en arabe sur la marge de D. Le vrai nom du ju-

risconsulte cité est Ishak ben Ibrahim, comme on peut le voir dans le Nudjoam et le Kamil, s. a. 285. Il y aurait une curieuse notice à écrire sur ce personnage d'après les biographies musulmanes, et en particulier d'après la chronique d'Ibn Kéthir, dont une traduction turque en neuf yolumes vient d'être acquise par l'École spéciale des langues orientales.

- P. 190 (1). Je crois que cette expression doit être entendue métaphoriquement, car himladj, au pluriel hamalidj, se dit non-seulement d'un cheval qui marche d'un pas doux et régulier, mais aussi d'une affaire aisée, etc. J'avoue, cependant, n'avoir trouvé ni dans Meidani, ni ail leurs, d'autres exemples de la même locution.
- P. 197 (1). Quoique les copies ne présentent aucune variante dans la manière de lire ce nom, il faut peut-être lire موشكير, comme ci-dessus, p. 110. Ce serait, dans ce cas, le même personnage à qui fut confiée la garde du khalife Moutamid, lorsqu'il était prisonnier des Turcs.
- P. 200 (1). K بوادر, Met A بوادر; D seul donne la vraie leçon. Cf. Ibn el-Athir, t. VII, p. 351. Dans l'Histoire d'Arménie de Jean VI, on lit Tierdad; voir l'Histoire des Sadjides, par M. Defrémery, p. 37 du tirage à part. Le paragraphe suivant, relatif à la mort de Bichr ben Mouça, n'est donné que par la copie D.
- Ibid. (2). Deux copies portent par erreur la date de l'année 286. C'est en effet à cette époque que Amr ben Leït tomba au pouvoir d'Ismâil le Samanide; mais, d'après le témoignage formel d'Ibn el-Athir, il ne fut envoyé à Bagdad que deux ans plus tard. Cf. Kamil, t. VII, p. 346.
- P. 202 (1). D الساكرية المناكرية. L'étymologie du mot me paraît devoir être cherchée plutôt dans la forme persane باكري que dans باكري , car il serait difficile d'expliquer l'élision du dal dans la transcription du même mot en arabe. C'est donc par inadvertance que j'ai écrit chagaird, t. VII, p. 276. Le Moarrab passe ce mot, comme tant d'autres termes plus importants de provenance étrangère.
- P. 203 (1). A بابي الفوارس K et M المعروف بابي القوس; suit une lacune de dix mots dans les mêmes copies.
- P. 207 (1). D et A portent à tort spis ; avec cette variante non-seulement il n'y a plus d'antithèse dans le vers, mais le fait historique luimême ne s'explique pas. Voici d'ailleurs les propres paroles d'Ibn el-Athir, qui écartent toute incertitude et suppléent au laconisme de notre auteur: « En cette annéo-là (282 de l'hégire), Moutaded fit adresser à

tous les gouvernements et à toutes les provinces de l'Empire un décret portant que l'ouverture de la perception du kharadj n'aurait plus lieu au nôrouz persan, et qu'elle serait reportée au 11 du mois de juin; ce jour fut en conséquence nommé nôrouz de Moutaded. Le décret fut rédigé à Moçoul, où ce prince résidait alors. Le but du Khalife, en faisant cette avance à ses sujets, était d'améliorer leur situation. (Kamil, t. VII, p. 325.) En reculant la perception de l'impôt jusqu'à l'époque où la maturité des fruits de la terre rend plus faciles les opérations du cadastre, c'est-à-dire environ trois mois plus tard, le prince abolissait en effet une date considérée comme hâtive etpréjudiciable. La leçon de K, M, 8 5000, est donc incontestable.

P. 211 (1). الغنوى d'après M et K, الغنوى d'après D. La lecture de A « El-Anbari» est confirmée par l'autorité du Nudjoum; sculement, d'après cet ouvrage, il serait mort une année plus tard, en 289.

P. 215 (1). A, M et l'édition de Bonlak بن يسار, et plus loin له au lieu de من d'après cette variante il s'agirait seulement des deux personnages en question, et non plus de Mohammed Ispahâni, cité à la ligne précédente.

P. 218 (1). A la fin du second vers, K et M مسطور. Au septième vers, M خطر au lieu de فعل. Le neuvième vers n'est donné ni par A, ni par M. Ibn el-Athir, qui cite le morceau, t. VII, p. 359, donne il est vrai ce vers, mais avec des variantes qui le rendent inintelligible.

P. 219 (1). C'est par erreur que j'ai laissé & d'après l'autorité des copies, au lieu de & J, comme l'exige le mètre et d'accord avec le texte du Kamil. Le vers doit être rétabli ainsi:

Cette variante ne modifie nullement le sens.

en A. Il faut remarquer cependant que dans le Nadjoum, t. III, p. 135, où se trouve la même anecdote avec les vers, on lit بن قنبر «ben Kanbar.» Telle est aussi la leçon de l'Aghani, t. XIII, p. 2, où les vers sont donnés avec des Jeçons très-différentes.

- P. 224 (۱). K غيروية بن مبروية بن ميروية A , كروية بن ميروية Le texte du Kamil, t. VIII, p. 353, confirme les leçons de D.
- Ibid. (2). K et M n'ont pas reconnu un nom de ville et portent بالامينين «avec les deux agents accrédités.» Deux lignes plus loin, K répète cette leçon, et M la change en بالاميرين. A présente une lacune de deux lignes.
- P. 226 (1). K et M بالنواد, variante qui peut se justifier puisque, plus loin, p. 394, on trouvera le mot navadir pris dans le sens de mets rares et délicats. On appelait bavearid des épices confites dans une sauce piquante ou du vinaigre.
- P. 227 (1). Ibn Khallikan cite ce passage d'après Maçoudi, mais, ou il avait un texte différent sous les yeux, ou il a cru devoir modifier ce passage pour lui donner plus de clarté. Voir aussi les remarques de M. de Slane sur les deux vers qui suivent, traduction, t. II, p. 300.
- P. 228 (1). Ces vers sont cités par l'Aghani, t. XII, p. 8; d'après Isfahani, l'auteur les adresse à une femme de Bahilah, qui lui reprochait sa pauvreté. J'ai corrigé, d'après le même ouvrage, le premier hémistiche du premier vers qui, dans mes copies, porte علماً. An deuxième vers, au lieu de علم المنافرية, K et M تحقيل منافرية, A porte suivant, D أعضني معضا A porte. Au sixième vers, pour مستوعدات Au sixième vers, pour مستوعدات, A porte مستوعدات pour مستوعدات, R ومستوعدات , مستوعدات be vers suivant, qui termine la pièce, ne se lit pas dans l'Aghani.
- P. 231 (1). A et M commencent le vers par L. L'éditeur de K cite, dans une note marginale, deux rédactions de ce charmant distique d'après le Kachchaf de Zamakhschari, et le Chawahid du même auteur. Voici, dans celle qui reproduit la leçon de Maçondi, le deuxième vers qui complète la pensée du poète:

# اذا ابصر الدنيا استهل كاتم يرى ما سيلقى من إذاها ويسمع

Bid. (2). D'après les conseils de M. de Slane qui a bien voulu revoir ce passage, j'ai la تذب au lieu de ناصر, et ناطر au lieu de بناصر, والمرابع au lieu de بناصر, et ناصر, et بناصر, et

mier vers inintelligible. Au deuxième vers, deux copies portent للجدل ponr للجعل.

- P. 232 (1). A passe le premier vers. Au troisième vers, au lieu de في A commence le suivant par أوالدروة M والدروة A commence le suivant par أوالدروة الدروة الدرو
- الربيع الخريف, M والخرفي (A le passe en entier. La leçon de K m'a paru mériter la prétérence : on sait en effet que le narcisse, en Orient et dans le midi de l'Espagne, fleurit à la fin de décembre; c'est ce que dit positivement le Calendrier arabe de Cordoue (p. 117), que M. R. Dozy vient de publier.
- P. 233 (1). Pour مخازر Dans le vers suivant, A, M et لا remplacent المس par المس et passent le deuxième hémistiche.
- P. 236 (1). Passage altéré dans toutes les copies. Après le nom d'Ibn el-Khalidji, K ajoute في سنة الآن وتسعين بمصر وأبوه . On trouve un récit détaillé de la révolte de ce personnage dans le Nudjoum, III, p. 155, où il est nommé أبن الخلجي.
- P. 237 (1). D ألمراجى, A et M العواجى, K العواجى. La teçon véritable, Mozahimi, est expliquée par le Nudjoum, ibid. p. 108.
- P. 239 (1). Au lien de samitah, A, M et K portent Lucis. C'est une bouilliq de dattes, de crème et d'amidon dont il a été question dans d'autres passages; mais la description donnée ici ne s'accorderait nullement avec la confection de ce plat. D'après le Kamous turc, le mets nommé samitah consistait en un agneau d'abord ébouillanté et ensuite rôti dans sa peau. La comparaison de sa couleur avec celle du dinar, dans le premier vers, montre qu'il était assaisonné de safran, selon l'usage encore persistant de la cuisine orientale. Si l'agneau était dépouillé de sa peau avant d'être rôti, il était appelé alors khamitah. (Cf. Kamous, s. v.) La senle variante importante après celle-ci, dans le premier vers, est celle du dernier mot, que M écrit جوذر et K جوذر . — Au troisième vers, M et K donnent à tort جوزابة. Il paraît y avoir eu deux plats différents portant le même nom. Comme on le verra par la description de la page 404, la djoudabah était, au moins à l'époque des Khalifes, une sorte de riz au gras assaisonné de sucre et de safran. Chez les Persans, à une époque plus récente, on appelait gondab, كوذات, un ragoût de viande, de riz et de pois chiches cuits à l'éturée et arrosés d'une sauce vinaigrée. Telle est

du moins la description qu'en donne la Bourhani-katí. — Au cinquième vers, A, M et K رنتي, au lieu de لا المنابع. — La terid, ou teridah, mentionnée deux vers plus loin, est une soupe qui a encore ses amateurs dans le midi de l'Espagne (voir le mot açorda dans le Glossaire de Dozy); elle se composait de tranches de pain trempées dans le bouillon, avec accompagnement d'œufs, d'huile, de vinaigre et d'ail. — Quant aux kataīf, friandise aussi estimée des musulmans modernes qu'elle a pu l'être de leurs ancêtres, on en trouvera la description dans les fragments didactiques du chapitre cxxix, p. 406. — Le deuxième hémistiche du dernier vers est diversement écrit dans les copies: D porte الرقان يعطر), M

P. 240 (1). Ce mot, que Maçoudi écrit sous ces deux formes, se lit dans les dictionnaires persans. C'est une variété du halwa, sur laquelle je n'ai pu recueillir de détails précis; elle paraît dissérer du halwa ordinaire par l'emploi du sucre et du beurre au lieu de miel. — Au troisième vers, au lieu de se, A, M et K portent عدد.

P. 241 (1).\* / اساعت Les copies donnent ensuite un vers qui paraît avoir subi de graves altérations :

الأحضية , èt à la fin du بخال في رقة جرسانه , èt à la fin du vers خال في رقة جرسانه. — Au douzième vers, les mêmes copies دين, au lieu de ألطرس, et, dans le dernier hémistiche de la pièce, الطرس, au lieu e الضرس.

P. 242 (1). M et K قن أشقفت; à la fin du deuxième vers, ces deux copies et A وما أنقضت.

P. 245 (1). Deux copies portent . , mais le sujet est toujours Abban. On a vu précédemment de nombreux exemples de traditions qui, citées d'abord sous la forme narrative, passent sans transition au discours direct.

- P. 251 (1). وجهه est ici pour نفسة; au même vers A lit عقت au lieu de خفّت Au vers suivant , الاحسان A , الاحسان A , الاحسان B , A (الاحسان A ) , الاحسان B , A (الاحسان A ) , A (الاحسان B ) ,
- P. 252 (1). Dans le premier hémistiche du second vers, pour تبرقی , M تبونی , Woir une autre rédaction du même vers dans le texte de Fakhri, p. 203.
- Ibid. (2). On a suivi D; les autres copies portent Moutaçem, leçon qui paraît moins acceptable, puisque le Khalife de ce nom était mort vingt ans avant la naissance du poête Ibn Moutazz. Au lieu de as dans le premier vers, A et M donnent s.l.
- P. 255 (1). A et K كتاب الاغدار والابحار. La copie D s'accorde généralement avec les titres d'ouvrages cités par le Fibrist, I, p. 217; cependant le livre intitulé Zohrah, d'après Maçoudi, n'est pas mentionné dans la compilation bibliographique d'Ibn Nedim. A la ligne suivante, au lieu de شوشي, K écrit شوشي, M شوشي. A شوشي.
- P. 257 (1). Met K donnent le troisième vers comme un extrait séparé en le faisant précéder des mots de copie A, mais ils ont été effacés. Thâlebi, ne citant pas ces vers dans le chapitre de son Yétimet, où il consacre une longue notice à Ibn Bessam, il est difficile de décider si la rédaction de D est conforme au divan du poēte, mais la parfaite concordance du troisième vers avec les précédents me porte à le croire.
- Ibid. (2). Ce distique est resté célèbre; Thâlebi l'a inséré dans la notice spéciale d'Ibn Bessam (cf. les extraits que j'ai publiés dans le Journal asiatique, 1853); on le trouve également chez Ibn Khallikan, trad. t. II, p. 301.
- P. 258 (1). A et K finissent la rime de ce morceau par s' contrairement au mètre. Dans le second vers, D lit امر البلاد. La fin du sixième est douteuse: M ومن ضلّه فوجه الحالية ، A ومن ضلّه فوجه الحالية . Neuvième vers, M et K . من ضلّه موجد الحالية . Treizième vers, au lieu de من ، A . M et K . Au dernier vers, malgré la conformité des copies, j'inclinerais à lire فارجل , au lieu de فارجل , afin de mieux indiquer l'antithèse; le sens serait donc: «Ou donne-moi un équipage comme le leur, ou force ces bâtards à marcher à pied.»
  - P. 261 (1). Au troisième vers, M et K لوزير سمح, A لوزير سمع, et,

à la fin du même vers, K عبالزور Au cinquième vers, pour بالزون. K بالزون, A et M بالزون. Dans le dernier vers de la même page, le mot scrait peut être mieux traduit par «le virtuose,» sens qu'il a quelquesois dans l'Aghani, et qui convient parfaitement à la prosession du personnage persissé par le poête.

- P. 263 (1). D ختركيه Et, à l'hémistiche suivant, فتركبه. L'allusion infâme, qui se dissimule mal sous la naïveté des mots, se rencontre plus d'une fois dans les fragments du même poète que Thâlebi nous a conservés.
- P. 268 (1). Nommé Abou Abd er-Rahman el-Othi, العتبى, dans A, M et K. A la ligne précédente, les mêmes copies lisent بالنسآء; il faudrait d'après cela modifier ainsi la traduction : «et son goût pour les femmes.»
- Ibid. (2). J'ai simplement transcrit le mot du texte, faute d'explications dans les dictionnaires. En conservant à ce mot sa signification ordinaire, il faudrait supposer que le kanoun, c'est-à-dire le brasier, était monté sur deux figurines en forme de girafe, dont les pieds servaient de support et les deux cous se recourbaient en manière d'anse. J'ignore si ce genre d'ornementation a été en vogue chez les musulmans des âges artistiques. On pourrait aussi, en retouchant légèrement le texte, lire عزوفيري « avec un anneau , » ou une poignée.
- P. 269 (1). Pour qui connaît les formules discrètement affectueuses de la politesse orientale, il y a ici une invitation à mots couverts adressée par le maître de la maison à son hôte, afin qu'il prolonge sa visite.
- P. 271 (1). Deux copies lisent fautivement Le vizir avait perdu un fils à qui ses talents réservaient un brillant avenir, et il lui restait un autre fils vicieux et débauché. Voir, pour l'explication plus détaillée de ces vers, Ibn Khallikan, trad. t. II, p. 300; on les trouve cités aussi dans la Chronique d'Abou 'l-Féda, année 302.
- Ibid. (2). D'après Ibn Doreid on devrait prononcer Djahour; cependant la mesure des vers cités ci-après oblige de lire Djahour. Les vers dirigés contre ce personnage sont donnés par Ibn Khallikan, ibid. p. 302, dans un ordre différent et plus régulier.
- P. 275 (1). Met A الحباري, K. الجباد. La lecture de D est justifiée par le Nudjoun.

- P. 277 (1). D ألضرورى El-Buzouri, d'après le Nudjoum et d'autres chroniques, serait mort en 299 de l'hégire; d'accord avec cette opinion, A lit تسع وتسعين.
- P. 280 (1). Après le nom باسل, A porte باسل امية . Ces deux copies et K, confondant en un seul mot la préposition وأنّ et le nom propre الدد Oudad, « lisent بين الدوار La généalogie indiquée par D se retrouve textuellement dans la Cosmographie de Schems ed-dîn Dimischki, texte, p. 254.
- Ibid. (2). Met K عسكر, مسكو, Ibn Khaldoun, éd. de Boulak, t. III, p. 385, lit سبك
- P. 281 (1). Illisible en D. C'est peut-être l'épithète donnée à la forteresse que Yakout et Dimischki nomment Saîhoun, ou page, et qu'ils placent dans le voisinage de Laodicée. Je n'ai trouvé aucun indice de l'expédition mentionnée ici, dans les principales chroniques arabes.
- P. 282 (1). A دهنانة K, وهنانة , M دهنانة. Ibn el-Athir et Ibn Khaldoun écrivent دميانة, sans parler cependant de l'occupation de Chypre par les Musulmans sous les ordres de ce général.
- P. 284 (1). Toutes les copies et K portent la date de 317, mais on ne peut voir dans cette lecture qu'une méprise de quelque ancienne copie. Il s'agit d'un événement trop récent et d'une notoriété trop grande pour que Maçoudi, en le relatant, ait commis une erreur de dix ans. Pour tous les événements relatifs aux Sadjides, qui ne sont qu'indiqués dans ce chapitre, voir l'excellent travail publié par M. Defrémery dans le Journal asiatique, 1847.
- P. 285 (1). Lacune en A, illisible en D, K مسك. Mais la prononciation Subuk est confirmée par les autres historiens. Cet officier avait usurpé le pouvoir dans la province d'Aderbaïdjan et repoussé les troupes du khalifat commandées par Fariki. L'extrême concision de Maçoudi dans ce paragraphe le rendrait inintelligible s'il s'agissait d'événements moins connus et sur lesquels les chroniques donnent moins de détails. Le nom المناف , dernière ligne de la même page, est changé en المناف dans A, M et K.
- P. 286 (1). Les copistes ont défiguré le texte à l'envi, et le manuscrit de Dehli, qui mérite le plus de confiance, présente lui-même plusieurs omissions: il est vrai que les feuillets de ces derniers chapitres sont d'une autre main et écrits avec une grande négligence.

P. 289 (1). La véritable leçon que j'ai omis de faire passer dans le texte est المصرى « El-Misri, » au lieu de El-Abdi que donne seule l'édition imprimée. On lit aussi El-Misri dans Mirkhônd, qui rapporte le même récit d'après les Prairies d'or; voyez Rawzet es-Sefa, édit. de Bombay, t. III, p. 217.

P. 305 (1). Au lieu de يهضتنى, A, M et K عبرة أنهضتنى, et ensuite A seul عبرة. M fait précéder mal à propos le second vers des mots وفيها. Le poème Maksourah d'Ibn Doreid, existe avec ou sans commentaires dans les principales bibliothèques de l'Europe. On sait que le texte en a été publié par Scheïdius, mais il est déparé par des fautes nombreuses. Cf. Ibn Khallikan, texte, p. 698.

P. 306 (1). Ce sont les partisans d'Abou Abd Allah Beridi. Les copies, à l'exception de D, n'ont pas reconnu ce nom et écrivent partout النويدين .— Dans le premier vers M change النوامي التناهي La rédaction de K est très-différente :

- Bid. (2). D porte, contrairement au mètre, اوكم من ظباء رعناها, Dans le deuxième vers, au lieu de من خوف إلى جوف, on lit dans K et M من عرف الى حر A der (إجور M) من جرف الى جر Au der nier vers, K et M, ne reconnaissant pas un nom propre, au lieu de فضاعة, lisent فضاعة ; A le donne conforme à D, mais précédé des mots رفيها يقول; il est possible en effet que ce vers ne soit pas à sa véritable place.
- P. 307 (1). En lisant المحال comme K, au lieu de المحال, on devrait traduire « ces femmes semblables à des génisses sauvages, » mais le mot suivant ne rentre pas dans cette explication. A donne ainsi le second hémistiche, qu'il n'est plus possible de scander : جواهر اعراضها تكنف
- Ibid. (2). M et K رُولِكُمْتِين, mais en saveur de la leçon A et D, voir Modjem el-Bouldan, s. v. Thâlebi dit au contraire que Mousaddjâ sut le disciple et l'alter ego d'Ibn Doreid, et il ne cité pas ce distique. (Cs. Yétimet, manuscrit de la Bibliothèque nationale, n° 1406, suppl. arabe, sol. 173.)

P. 310 (1). Au premier vers, au lieu de عن برجيم , d et M زجيم; au sccond, A, au lieu de جسم, lieon qui se rencontre aussi dans Ibn el-Athir, t. VIII, p. 274; mais plus loin, p. 287, cet historien attribue la pièce à Ibn Raik et lit قلب

احلاًوا عقداده امراره لاكان لهوًا لم يثر غباره

Le premier mot est dans K عاوة , dans M عاوة .

P. 3 12 (1). Le passage qui suit, s'il n'est pas interpolé, et je suis tenté de le croire, ne se trouve pas à sa véritable place. Je le transcris d'après D, qui le donne avec moins d'omissions;

ذكر عمروبن بحر الجاحظ في كتابه في تفصيل صنعة الكلام وهن الرسالة المعروفة بالهاشمية ان الخليل بن احمد من اجل احسانه في النحو والعروض وضع كتابًا في الايقاع وتراكيب الاصوات وهو المعافية وتراكيب الاصوات وهو المعنين يعالج وترًا قط ولا مس بيده قضيبًا قط ولا كثرت مشاهدت المغنين وكتب كتابًا في الكلام ولو جهد كل بليغ في الارض ان يتعدد ذلك للحطا والتعقيد لما وقع له ولوان ممرورًا استغرق قوى مرّته في الهذيان لما تهيأ له مثل ذلك منه ولا يتاتى بمثل ذلك احد الاخذلان الشالدي لا يبني به شيء قال الجاحظ ولو لا ان اتخف الكتاب واهجد. الرسالة واخرجها من حدّ الجدّ الى الهزل حكيت صدر كتابه في الرسالة واخرجها من حدّ الجدّ الى الهزل حكيت صدر كتابه في التوحيد وبعض ما وصفه في العدل قال ولم يرض بذلك حدى عدد الله الشطرنجيين ثم رموا به

On voit que les deux dernières lignes seulement se rapportent à la description des échecs, mais il resterait à déterminer le sujet de la phrase et à la rattacher à ce qui précède.

P. 313(1). L'édition de Boulak porte , qui n'a pas de sens. Les deux debbabah pouvaient avoir l'emploi des deux tours dans notre jeu européen; mais il n'est pas facile de déterminer celle des machines de siège que ce nom désignait, Reinaud, Journal asiatique, sept. 1848,

p. 224, suppose, d'après un passage du Beha ed-Din, qu'il s'agit d'un engin analogue à celui que les anciens appelaient musculus; mais la description de l'historien arabe fait plutôt songer à la turris ambulatoria de Vitruve. Sur le rôle de ces différentes pièces dans le jeu persan, voir la brochure de Bland intitulée Persian chess, Londres, 1850, p. 11, et Hyde, De ludis orientalibus, p. 123.

- P. 316 (1). Au second vers, pour الحاديث et ensuite et ensuite بعين au commencement du vers suivant, D المجبوى. Il y a dans le Fihrist, t. I, p. 137, une courte notice sur un certain Ibn Abi 'l-Bagal, surnommé Abou 'l-Huçeïn (au lieu d'Abou 'l-Haçan), qui fut vizir de Mouktadir et se distingua aussi comme poète.
- P. 318 (1). Deux copies écrivent Mohammed, au lieu de Mahmoud, mais cette dernière forme est confirmée par le Fihrist, t.I., p. 168. La seule variante dans les vers qui suivent est, au commencement du deuxième vers, K قل لعوى M. جهنا et plus loin ألدين, M. فالحرى. Vers suivant, A et K. الادين.
- P. 324 (1). A et D, au dernier hémistiche, عالم قد نهنه إلى leçon, si l'on adoptait cette variante, serait celle que donne Moberred (Kamil, éd. Wright, chap. xxxv, p. 297; éd. de Constantinople, p. 296): عادى مندى نهنه, et il faudrait traduire «d'un Adite sur lequel un Témoudite s'est juché.»
- P. 325 (1). Ce mot paraît avoir embarrassé les copistes; D porte فيرقنه. M فيرقنه. M فيرقنه. M فيرقنه. M فيرقنه. M فيرقنه. M فيرقنه. It ilisible en A. L'édition imprimée a seule rétabli la leçon véritable. Elle se retrouve sous la même forme dans le récit parallèle de Yakout, où l'oiseau merveilleux est nommé houngour. Voir notre Dictionnaire de la Perse, p. 386, et une description analogue dans Kazwini, Athar el-bilad, p. 271.
- P. 327 (1). A مالف الخريق. Tous les écrivains arabes s'accordent à reconnaître ici le héron, à l'exception d'Abou 'l-Berra, qui le confond avec le pélican. L'attitude morne de cet oiseau, perché sur une patte au bord des marais, justifie l'épithète el-hazîn que lui donnent les Λrabes; quant au nom malek ils inventent toutes sortes de fables pour en donner l'explication. Le grave Dhamiri a pris au sérieux les spirituelles mystifications de Djahez et les insère tout au long dans son grand traité d'histoire naturelle. Une description pareille pour le fond à celle qu'on lit ici se retrouve dans Kazwini, t. I, p. 424.

- P. 329 (1). A القشر L'éditeur de K lui consacre une longue notice marginale dont je traduis les premières lignes: « On nomme achr ou ouchar, عشار, un arbre touffu dont la feuille est mince et qui a beaucoup de branches; sa fleur tire sur le jaune et ressemble à une petite bourse remplie de coton. » Suit la nomenclature de ses propriétés thérapeutiques, etc.
- P. 330 (1). Au lieu de الرفوف, الدفوا, et à l'hémistiche suivant الرفوف, passage illisible en D.
- P. 333 (1). K ألغالق , mon ponctué en D. Cependant la forme n'est pas douteuse. L'auteur du Fihrist cite un historien de ce nom (1. I, p. 108), et le Nudjoum, qui lui donne aussi le même surnom, place sa mort en 290 de l'hégire.
- P. 336 (1). Au lieu de بحصون, K et M portent محصون « forteresses », » ce qui est invraisemblable; immédiatement après ، K و بحصو من ريحان الناب عبرب ، من الناب جريب A ، من جرب . الناب عبرب .
- P. 340 (1). A, M et K lisent partout Causi dans d'autres chroniques, est démontrée par les monnajes de l'époque. Ainsi la Bibliothèque nationale possède plusieurs dirhems frappés sous le règne de Mottaki-Lillah; l'émir en question y est toujours nommé Abou 'l-Huçein Bedjkens, mawla (client) du Prince des Croyants. Le titre modeste que prend l'émir el-omera et, plus que tout cela encore, les usages monétaires des Arabes, m'inspirent des doutes sur l'authenticité du fait rapporté par Maçoudi. Il n'existe pas, que je sache, une seule monnaie abbasside portant au revers l'effigie d'un vassal; jamais ni les Bouheïdes, ni les Tahérides, ni aucune autre dynastie étrangère, à quelque degré de puissance qu'ils sussent parvenus, ne dérogèrent à un usage que la loi religieuse leur imposait. Si la bonne soi de notre historien n'a pas été surprise, si la monnaie d'or et d'argent dont il parle a été réellement sabriquée, il faut admettre qu'elle n'eut qu'une existence éphémère et qu'elle disparut en même temps que l'auteur de cette innovation sacrilége.
- P. 345 (1). Le nom de ces embarcations est différent dans les copies. K et M portent الصويات والدبارب المعارايات والديارب. Ibn el-Atbir, t. VIII, p. 281 et passim, parle d'un bateau nommé semiryeh. D'après le Kamous turc, le zebzeb était une grande chaloupe de forme allongée, dans le genre de celle que les Ottomans appellent tchektiri, galère.
- P. 347 (1). Nom douteux; D l'écrit ,-ce qui est absolument inadmissible. Ibn el-Athir, t. VIII, p. 287, lit Khadjkhadj. Dans le Journal de

la Société orientale allemande, t. IX, p. 471, Freytag avait adopté la forme Djahdjah, et je retrouve cette même leçon dans Ibn Khaldoun, t. III, p. 413.

P. 354 (1). Septième vers, au lieu de ارمى المراجى ال

لك يومان فيوم من لبان يقتنى يوم ارون اوريان

Vingt-troisième vers, au lieu de ابنالت, K et M الجذات; au second hémistiche, au lieu de بسؤال, K ويسؤال. Suit un vers extrémement douteux :

قدمتك المدن الغبر وصالت لك ايضًا في اعاديك العبان dont le second hémistiche est, dans D, الك اقصا الاعز العبان Après le vingt-sixième vers, autre vers incertain:

هاكها جوهرة تبرية تو لى وجوة الموت تكفين لخنان

A et D حنان sans l'article. Au vingt-neuvième, au lieu de عند, K et M غيّد . Le nom de la montagne Tebir est écrit بشير en A et M.

P. 358 (1). D'après Ibn el-Athir, ces vers furent adressés à Haçan ben Zeid au fieu de Mohammed, assertion qui se trouve aussi dans Ibn Kéthir. En lisant dans le Kamil les détails plus complets de ce récit, on comprend quel pressentiment funeste le début de la pièce : «N'annonce pas une bonne nouvelle, etc.» devait inspirer à l'imagination impressionnable et pleine de préjugés d'un musulman. Voilà pourquoi le récitateur s'empresse d'introduire une variante dans ce vers de mauvais augure.

P. 360 (1). Au lieu de مندى شكتى عندى . Deuxième vers , كان عندى اول الله ; illisible en A. Vers suivant, au lieu de مستدبر الله الله . Le morceau ne se trouve pas dans le Kamil de Moberred.

P. 362 (1). Après ce vers s'en trouve un autre qu'il m'a été impossible de rétablir. K le donne ainsi qu'il suit :

Le second hémistiche, dans D, واحد ودنادین العنار , dans M et A مشرف Sixième vers, premier hémistiche, dans D مشرف مستدیر A, نفار M, معار A معار Au lieu de معار A, معار الدبر النانème vers, au lieu de مادیه A, A وادیه A

Ibid. (2). Au lieu de العرقوب et des mots suivants, A et D portent والاوراك والجبهة العريض القدار M et D ajoutent immédiatement ce vers :

Bid. (3). Au commencement, D et A جن مثنه . Suit un vers incertain :

Au lieu de جزام , D et A حرام; au lieu de أصم , D, A et M أصم . Avantdernier vers, mot de la rime dans D et A كالغوار Dernier vers, au lieu de طبي بها الجزى, D بخي منها الجوى, D بطا به الجرى.

P. 363 (1). K et M lisent تسعة «neuf,» ce qui est contraire à la suite de la description. Le Kamous turc, au mot مقصر, précise la signification technique de kasb, «piquets plantés dans l'enceinte réservée, sur lesquels on plaçait les prix.» Voici d'ailleurs un vers de l'Aghaní où ce terme est employé dans le même sens:

ce que C. de Perceval traduit: «Towaïs et après lui Ibn Soraïdj ont été d'habiles artistes, mais le prix de la lutte appartient à Mabed.» (Voir Journ. asiat. novembre-décembre 1873, p. 477.) Il est regrettable que les lexicographes aient passé sous silence presque tout le vocabulaire du sport arabe. On trouve quelques courtes explications sur ce sujet si pen connu dans le commentaire du Hamasa, p. 46.

P. 367 (1). A seul donne la bonne leçon; les autres copies portent بكب. D donne ainsi le deuxième hémistiche du premier vers : بكبهة المرابعة , et passe le vers suivant.

P. 368 (1). Après البليل D. كيت M. وازهر شاطى البليل P. 368 (1). Après le septième vers, on lit dans A, M et K:

## فقيدت لمدخور ما عندها لمنتطرى انها تنفيم

- Ibid. (2). Ce vers et les deux suivants sont presque illisibles dans les copies; la bonne leçon parait être toujours plus fidèlement conservée par D, mais les mots y sont mal ponctués ou dénués de points.
- انثرها la fin du vers, D جرة م , حرة à la fin du vers, D غيرها. Dix-huitième vers, K remplace قسطالة par سفطاله A par قسطالة.
- P. 369 (1). Leçon de A et D; K porte à a chanté; » même variante dans le fragment du Hamasa.
- P. 370 (1). Je traduis ce vers avec une certaine hésitation. Au lieu de مبنة , M et K قبة , non ponctué en D. La leçon du Hamasa n'offre pas une clarté plus grande : وعلياه من قنبه اعظم «ct verctrum ejus vagina amplius,» d'après Freytag. Vers trente-neuvième, au lieu de المعربات D. المقربات A. المقربات المق
- P. 371 (1). K et M بعد الثليث. Le deuxième hémistiche est ainsi rédigé en A: كما يقتفى الطبيعة المطعم. Dernier vers de la pièce, au lieu de يصقلن, K صلهن, كما يصهلن.
- Bid. (2). Signification omise par les lexicographes; mais le thème a quelquesois le sens de «faire courir, exercer à la marche.» Si ce passage est une glose, comme il en a l'apparence, il laisse supposer qu'il y a plus d'une lacune dans les vers donnés ci-dessus, car l'expression hendesch ne s'y rencontre pas.
- P. 372 (1). D الجبروري, A الجبروري, K et M الجبروري; ce surnom signifie « qui fabrique ou qui vend des pains de riz. » (Voir Ibn Khallikan, s. v.) L'auteur du Fihrist, t. I, p. 160, est loin de ratifier les éloges donnés par Maçoudi au personnage cité ici.
- P. 375 (1). A et D کوزیکار, K et M کوزیکار. La correction est faite sur l'autorité d'lbn el-Athir et d'Abou 'l-Mehassin.
- P. 377 (1). J'ai suivi l'orthographe et la vocalisation indiquées par D, sans avoir trouvé de renseignements dans les traités de géographic arabes.

Le nom est écrit السنق en K et M, et illisible dans la copie A. Maçoudi ne l'a pas cité dans le passage précédent, auquel il renvoie le lecteur.

- P. 379 (1). A الفتح . Si la lecture de D et de M est exacte, on aurait ainsi nommé les cailles en Syric à cause de leur grosseur. L'usage de faire battre ensemble ces oiseaux a dû passer des Byzantins aux Arabes. On sait que les Athéniens se passionnaient pour ce jeu; il existe encore dans l'Europe méridionale, notamment à Naples.
- P. 385 (1). Littéralement «te semble de ce côté (du verre) lorsqu'il est de l'autre côté. ». La même idée a été souvent reproduite par les poëtes persans et turcs et adaptée aux rêveries mystiques.
- P. 387 (1). Ce vers n'est donné que par D et par A, qui lit صفت au lieu de منت; il se trouve dans le Divan d'Abou Nowas, publié par M. Ahlwardt, p. 32.
- Ibid. (2). Aucune variante dans les copies, mais le Divan imprimé donne, p. 23, au lieu de ضبا, la leçon سنا plus conforme au mètre.
- P. 388 (1). Les copies portent et, plus loin, oce qui est inadmissible. Voir Divan, p. 38. Avant ce vers la copie A seule ajoute celui-ci:

وقال ايضًا

# لا تترك الليل حيث حلَّت فدهر شرابها نهار

الفالار (2). Dernier mot du vers dans A et D الفالار, dans M et K الفالام. Voir Divan, p. 31.

- P. 391 (1). A بدارنا M بدارنا. J'ai conservé l'orthographe de D et K, d'accord avec Yakout. Cependant ce géographe ajoute que la forme Dorna se trouve dans quelques copies.
- P.  $3g_2(1)$ . D porte سكباج وكوافع M سكباج وكواميخ. Le deuxième hémistiche dans D est rédigé ainsi : جفت M جفت M جفت M بحن الجوانب لجانات. Variante de K et M pour le quatrième vers :

اعطته شمس ألنحى لونا فجاءبه كانه من ضياء الشمس عطار

Deuxième hémistiche du dixième vers en D : في الجنب منها من المنقور, dans A في الجنب له من المعقور.

. حادية D et M , عازته K , قد حادثه اعطار D et M .

P. 395 (1). Deux vers omis par A. Freytag cite dans son dictionnaire un plat nommé بورانية, en l'honneur de la fille de Haçan ben Sehl.

Ibid. (2). Suit un vers que je n'ai pu ni rétablir ni traduire :

Dasims, A seems.

P. 396 (1). Il s'agit d'un hors-d'œuvre qui a quelque rapport avec les tartines que les Anglais nomment sandwich. Quatrième vers, au lieu de قصر بجوزاباها A et D. فاقشر M, فافتش A et D. فاقشر من كالمانية . Sixième vers, K et M

P. 398 (1). Voici trois autres vers douteux :

طورًا ترى كقلعة الدولاب حروف ودورة كالداب وتارةً مثل الرجى بالا سغب قد هذبت عنها بنابيك الشذب لهذ عليها وانا الزعم بمعدة شيطانها رجم

lavande. بسنبل D et A , فلفل alavande. بالك المارك المارك الك

P. 400 (1). D خرد A خرد, après quoi les copies ajoutent ce vers : څالطته حمرة خدّ ويده کانها في سخن جام او برد

Ret M مورى, Au lieu de مرى, D مرى, A مرى, K et M مورى, K et M مرى, K et M مرى, K et M اند ici un certain désordre dans les copies, et les hémistiches y sont donnés d'une manière différente. Voici comment D termine le vers suivant : مكشوفة من فوقها: K et M مكشوفة من فوقها.

P. 402 (1). D'après les vers qui suivent, la horiceh serait une sorte d'olla podrida, une pâtée de viandes, de froment et de légumes secs. Le mets qu'on désigne aujourd'hui sous ce nom se compose d'ingrédients différents. (Voir la recette donnée par Michel Sabbag dans Abd Allatif, p. 308.) Au premier vers, au lieu de المناب , A et M المناب . Deuxième vers, D وكانت الحدال , K et M وكانت الحدال , الجمال ,

- P. 402 (2). Le mot non traduit est donné par K sous la forme والليان qui n'est pas acceptable, A الاحان, D écrit الاحان. Cette dernière leçon fait penser à الاجان al'amande de Barbarie.»
- النها زيد (3). Confusion dans l'ordre des hémistiches : K كانها زيد (4). وبرسيان D, à une autre place (وترسيان). A وترسمان من النها زيد وبردان
- P. 403 (1). Deuxième hémistiche, omis en A et M; rédaction trèsdifférente en D:

- Ibid. (2). Les copies ne s'accordent pas sur le second hémistiche : D o de l'allo o de
- P. 405 (1). Les copies donnent après le quatrième vers celui-ci qui paraît altéré :

- P. 406 (1). Le mot kataīf est considéré ici comme nom collectif et mis au singulier, contrairement à la leçon de la page 238 et passim. Premier vers, A et D الشغب. Vers suivant, au lieu de كثيب, M كثيب. A
- P. 407 (1). Aucune copie n'a respecté l'orthographe de ce nom; il est illisible en A, M porte ناظریحیی, D ناظریحی. Batouroundja, selon le témoignage de Yakout, était un joli village de la banlioue de Bagdad, fréquenté de préférence par les hommes de plaisir. Le commencement du quatrième vers est inintelligible en K et M: بها ترجعن بنادی عادنا
- P. 408 (1). M يا نهار Le bahar est donné dans les lexiques comme le buphtalmum; mais, d'après l'explication plus détaillée du Kamous turc,

il désigne aussi une belle flour du genre de la camomille, sans doute l'anthemis. On voit que le sens général du vers exige ici l'emploi d'une fleur'jaune. Au vers suivant, au lieu de الجُاءُ . A dit الجُاءُ .

P. 409 (1). J'ai cru inexact de traduire rebl par printenps, puisqu'il s'agit de citronniers et de pommiers en pleine maturité. Il est vrai que le commentateur turc du Kamous ajoute que ce mot s'étend quelquefois à l'automne. Néanmoins il m'a semblé plus convenable de voir ici une allusion au favori du khalife Hadi. Ce personnage étant mort en 169 de l'hégire, le fragment cité appartiendrait aux productions de la jeunesse d'Abou Nowas. Une bataille de fleurs, inspirée peut-être par la lecture du Divan de ce poête, est le sujet d'une pièce de vers citée par Saad ud-Din dans sa Couronne des chroniques.

#### SUPPLÉMENT

#### AUX CORRECTIONS DU TOME VII.

- P. 5, ligne 11, modifier ainsi la traduction du premier hémistiche : «sont des muets qui parlent lorsque la mort les fait parler.»
  - P. 7, 1. 5 du texte, au lieu de laslo, lisez laslo.
  - P. 8, 1. 10 du texte, au lieu de ldal, lisez [dalo]
  - P. 52, 1. 9, au lieu de n'est pas, lisez n'est-elle pas.
  - P. 86, 1. 8 du texte, au lieu de Lisez , lisez .
- P. 109. La note omise dans la liste des variantes doit être rétablic ainsi : 4 خرها م الا خرها الله خرها الله خرها الله عنداً الله عنداًا الله عنداً الله
  - P. 121, l. 16, au lieu de pulpe, lisez peau.
  - P. 126, l. 5 du texte, au lieu de 25, lisez 21,
- P. 150, l. 14 et 15, corriger ainsi la traduction : «si tu protéges mon honneur ou si tu épargnes mon sang.»
- P. 154, l. 10, au lieu de à la fois, etc. lisez ceux qui s'éloignent et qui vivent loin de lui.
  - P. 190, l. 8 du texte, au lieu de قيع الراعية . lises قبل الراعية
  - P. 226, l. 16, au lieu de si elle en a, lisez si cet homme en a.
  - P. 233, avant-dernière ligne, au lieu de orthodoxe, lisez moutazilite.
  - P. 349, 1. 7 du texte, au lieu de الماضين, lisez الماضين.
    - P. 353, I. 8, au lieu de distribuer, lisez percevoir.
    - P. 354, l. 4 du texte, au lieu de خلى , lisez احظى .
    - P. 384, 1. 15, au lieu de lundi, lisez dimanche.

#### CORRECTIONS DU TOME VIII.

P. 11, ligne 8, an lieu de منع, lisez منع.

P. 15, 1. 6, lisez بالنود

P. 45, 1. 6, lisez ذكرنا.

P. 81, après le mot سوسخبرد, mettez le signe de renvoi (1).

P. 289, l. 2 du texte, au lieu de المصرى, lisez المصرى, ct traduction, l. 5, au lieu de El-Abdi, lisez El-Misri.

## TABLE

# DES PRINCIPALES MATIÈRES

#### CONTENUES DANS LE TOME VIII.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lugar. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Avertissement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | I      |
| Chapitre CXXI. Khalifat de Mouhtadi-Billah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1      |
| Ses noms et surnoms; dates principales, ibid. — Il rend luimême la justice, p. 2. — Nouveaux détails sur le meurtre de Moutazz, ibid. — Rivalité de Mouça, fils de Boga, et de Salih, fils de Waçif, p. 5. — Baikial le Turc, p. 6. — Mort de Salih, p. 7. — Mouhtadi trahi par ses officiers, p. 9. — Il est égorgé par les Turcs, p. 11. — Ahmed, fils de Moudebbir, p. 13. — Mésaventure d'un parasite, ibid. — Éloge du Khalife Mouhtadi; ses lois somptuaires, p. 19. — Son austérité, p. 20. — Anecdote sur le dogme: le Koran est-il créé ou existant de toute éternité? p. 21. — Une tradition d'Ali, fils d'Abou Talib, rapportée par Mouhtadi, p. 28. — Révolte du chef des Zendj, p. 31. — Notice sur El-Djahiz, p. 33. — Yemout et son fils Mouehlebl, p. 36. |        |
| Chapitre CXXII. Khalifat de Moutamid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 38     |
| Ses noms et surnoms; dates principales, ibid. — Ses ministres, p. 39. — Mort de Mouslih, le Turc, p. 40. — Mort de Haçan Askeri, ibid. — Révolte de Yâkoub le Saffaride, p. 41. — Il est vaincu par Moutamid, p. 43. — Causes de sa défaite, p. 44. — Quelle discipline il avait introduite dans son armée, p. 46. — Mort de Mouça, fils de Boga, et nécrologe, p. 56. — Campagne de Mouasfak contre le chef des Zendj, p. 57. — Détresse des parti-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |

sans de Mohallebi à Basrah, p. 58. — Saèd, fils de Makhled, p. 61. — Nécrologe; mort d'Ihn Touloun, p. 64. — Puissance de Mouassak, p. 67. — Les conquêtes d'Ihn Touloun, ibid. — Détails sur différents généraux musulmans qui firent la guerre aux Grecs, p. 72. — Ruse du Khalife Moawiah pour se venger d'un patrice byzantin, p. 75. — Origine des instruments de musique d'après lbn Khordadbeh, p. 88. — Le chant du chamelier, chez les Arabes, p. 92. — Définition des genres et des modes musicaux, p. 96. — Les rhythmes, p. 97. — La danse, p. 100. — Mort de Mouassak, p. 108. — Son fils Moutaded usurpe le pouvoir, ibid. — Le Khalife Moutamid meurt empoisonné, p. 110.

#### Chapitre CXXIII. Khalifat de Moutaded-Billah...... 112

Ses noms et surnoms; dates principales; son âge quand il mourut, p. 113. - Énergie de ce prince, p. 114. -Traits de son avarice, ibid. - Sa cruanté, p. 115. -Noces magnifiques de Katr en-Nèda, p. 117. - Notice sur Abou 'l-Aina, p. 121. - Une idole de l'Inde est envoyée à Bagdad, p. 125. - Éloquence d'Abou Khalifah, p. 128. - Les gloussements des grammairiens, anecdote burlesque, p. 131. - Révolte d'Ahmed, fils du Cheikh, p. 133. — Défaite de Rafé le Saffaride, p. 139. - Supplice d'un historien des Zendj, p. 140. - Campagnes de Moutaded, p. 142. - Révoltes de Waçif et des Alides, p. 145. - Événements d'Égypte, p. 147. -Dissertation sur les castrats, p. 149. — Les funérailles d'Abou Djeich, p. 150. - Ruse du Khalife pour découvrir un voleur du trésor public, p. 151. - Le conteur des rues et l'eunuque, p. 161. - Défaite et capture de Chari, p. 168. - Fourberies d'un voleur émérite, p. 170. - Mensonges des alchimistes, p. 175. - Événements de l'année 283, p. 177. - Visions de Moutaded, p. 181. Le cheikh Ibrahim el-Harbi et deux jeunes étudiants. p. 184. — Le juge Ibn Djabir, p. 188. — Chronique des années 285 à 287, p. 190. — Défaite et capture de Wacif, p. 196. - Sa mort, p. 202. - Montaded se montre favorable aux Alides; pourquoi, p. 205. — Supplice d'Amr le Saffaride, p. 208. - Nécrologe, p. 209. - Mort de Moutaded, p. 211.

| TABLE DES MATIÈRES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 445         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Chapitre CXXIV. Khalifat de Mouktafi-Billah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pages.      |
| Noms et surnoms de ce Khalife; dates principales, ibid. —  Le vizir Kaçem, fils d'Obeïd Allah, p. 215. — Cruautés de ce ministre, ibid. — Il fait périr Bedr l'affranchi, p. 216. — Affection du Khalife Moutaded pour ce der- nier, p. 220. — Le rachat de perfidie, p. 224. — Anec- dotes sur l'avarice de Mouktafi-Billah, p. 225. — Mort de Kaçem, p. 227. — Notice sur Abd el-Wahid, fils de Mouaffak, ibid. — Sur Ibn Roumi et fragments de ses poésies, p. 230. — Le grammairien Abou'l-Abbas Tâleb, p. 234. — Nécrologe, p. 236. — Poésies gastronomiques, les kataif, p. 238. — Le louzindjeh (nougat), p. 240. — Le vin nommé douchab, p. 243. — Dynastie des Aglabites, p. 246. — Mort de Mouktafi-Billah, ibid. |             |
| Chapitre CXXV. Khalifat de Mouktadir-Billah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 247         |
| Scs noms et surnoms; nom de sa mère; dates principales ibid. — Différentes histoires de ce règne; la chronique d'Ibn Abdous, p. 24g. — Extraits des poésies d'Ibn Moutazz, p. 25o. — Notice sur le jurisconsulte Mohammer Ispahâni, p. 254. — Sur le poête Ibn Bessam; extrait de ses satires, p. 257. — Richesse du père de ce poête p. 267. — Liste des vizirs de Mouktadir, p. 272. — Mor de ce Khalife, p. 274. — Nécrologe de l'année 297 p. 276. — L'insurrection des Alides, p. 278. — Nécrologe, p. 280. — Expédition contre les Grecs, p. 281. — Nécrologe de l'année 301, p. 283. — Défaite d'Ibn Abi 's Sadj, p. 284.                                                                                            | e<br>d<br>s |
| Chapitre CXXVI. Khalifat de Kaher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 286       |
| Noms et surnoms de ce prince; dates principales, ibid.— Ses ministres, p. 287. — La cruauté de ce Khalife es une des causes de sa chute, p. 288. — Les dangers d'un leçon d'histoire, p. 289. — Notice sur Ibn Doreïd, e extraits de ses poésies, p. 304. — Le poëme malisourale p. 305. — Moufaddjà le littérateur, p. 307.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | e<br>et     |
| Chapitre CXXVII. Khalifat de Radi-Billah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 308       |
| Ses noms et surnoms; dates principales, ibid. — Ses vizirs<br>p. 309. — Goûts littéraires du Khalife, p. 310. — Te<br>lent de Souli aux échecs, p. 311. — Dissertation sur c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | a-          |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | D   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|        | jeu et sur le nerd (espèce de trictrac), p. 312. — Tradition relative à Kotaïbah, p. 320. — Anecdotes sur les Arabes célèbres par leur haute taille, p. 323. — L'oiseau kiken, p. 325. — La grue et le héron, p. 327. — Récit amusant et vers relatifs aux différents noms arabes des latrines, p. 328. — Pourquoi Mamoun abolit le vert comme couleur officielle, p. 333. — Le jardin de Kaher, p. 336. — Générosité de Radi-Billah, p. 338. — Monnaie à l'effigie, de Bedjkem, p. 340.                                                                                                                                                                                                                           |     |
| Chapi  | tre CXXVIII. Khalifat de Mottaki-Lillah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 344 |
|        | Ses noms et surnoms; dates principales, ibid.—Ses vizirs, p. 345. — Le parti des Beridi, ibid. — Les Turcs et la dynastie des Hamdanites se disputent le pouvoir, p. 346. — Ikhchid intervient en faveur du Khalife, p. 348. — Intrigues de Touzoun, p. 349. —Il fait étrangler Mottaki-Lillah, p. 351. — Une poésie de mauvais augure, p. 352. — Digression sur l'hippiatrique, p. 359. — Les courses de chevaux, p. 363. — Poésies sur ce sujet, p. 367. — Le poète Abou Nasr Khonbzaourzi, p. 372. — Résumé historique, p. 375.                                                                                                                                                                                 |     |
| Chapi  | tre CXXIX. Khalifat de Mostakfi-Billah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 376 |
|        | Ses noms et surnoms, ibid. — Détails sur son avénement au trône, p. 377. — Ses principaux agents, p. 378. — Moutí, p. 379. — Anecdote sur Haddjadj, p. 380. — Éloge du vin, p. 383. — Fragments des pièces bachiques d'Abou Nowas, p. 386. — Rivalité entre le Khalife et Moutí, p. 390. — Poésies didactiques sur différents mets; le kamikh, p. 392. — Description d'un repas délicat, p. 394. — Le wast, p. 396. — Le sanbousadj, p. 398. — Les asperges, p. 399. — Le riz au sucre, p. 401. — La hériçeh, p. 402. — La madirah, p. 403. — La djoudabah, p. 404. — Les kataīf, p. 406. — Bataille de sleurs, poésie d'Abou Nowas, p. 407. — Derniers renseignements historiques recueillis par Maçoudi, p. 409. |     |
| Varian | tes et notes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 413 |
| Supplé | ment any corrections du toma VII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11. |

FIN DU TOME HUITIÈME.

Corrections du tome VIII.....





## Central Archaeological Library,

NEW DELHI.

Acc. 20441

Call No.

EIW/DeM

Author- El-Macoudi.

Title-(Les) Prairies D'or

Berrewer No.

Date of Issue

Date of Return

"A book that is shut is but a block"

A PROPERTY OF THE PARTY OF THE

GOVT. OF INDIA
Department of Archaeology
NEW DELHI

Please help us to keep the book slean and moving.